

# HOLY REDEEMER LIBRARY, WINDSOR











-/X //

### SAINT

## VINCENT DE PAUL

TOME III



#### PARIS

#### IMPRIMERIE D. DUMOULIN ET C'e

5, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 5

## LA VIE

DΕ



## S. VINCENT DE PAUL

FONDATEUR

DE LA CONGRÉGATION DES PRÊTRES DE LA MISSION
ET DE LA COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITÉ

PAR

#### LOUIS ABELLY

ÉVÊQUE DE RODEZ

NOUVELLE ÉDITION COMPLÈTE ANNOTÉE PAR UN PRÊTRE DE LA MISSION

TOME III



PARIS

GAUME ET Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS

3, RUE DE L'ABBAYE, 3

1891



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

#### PRÉFACE

Nous avons déjà parlé assez amplement des vertus de M. Vincent dans les deux premiers livres, qui contiennent le récit de sa vie et de ses principales œuvres; on peut dire en effet, avec vérité, que toute sa vie n'a été qu'un tissu de toutes sortes de vertus, qui ont formé et animé ses plus importants emplois et ses plus belles actions. Il nous reste néanmoins tant de choses à dire sur ce sujet, et il y a encore tant de pièces excellentes qui n'ont pu être convenablement placées en aucun endroit de cet ouvrage, que nous avons jugé nécessaire d'ajouter ce troisième livre aux deux précédents; nous y ferons voir plus en particulier les vertus de ce saint homme, c'est-à-dire les sentiments qu'il en a témoignés et la pratique qu'il en a faite; d'où le lecteur pourra tirer beaucoup de lumières pour sa propre édification 1. Il y a donc sujet d'espérer que ce troisième et dernier livre ne sera pas moins agréable et utile au lecteur désireux de sa perfec-

VERTUS. - I

## LIBRARY ST. ALPHONSUS REMINARY WOODSTOCK, ONTARIO

<sup>1.</sup> Plusieurs historiens de saint Vincent de Paul ont ajouté au récit de sa vie un livre à part sur ses vertus. Il y a eu aussi sur ce sujet diverses études indépendantes de la biographie du saint : Esprit de saint Vincent de Paul, par André Ansart, Paris, 1870; traduit en flamand, Doornik (Tournai), 1849. — Imitation de saint Vincent de Paul, ses maximes et ses exemples, par A. Delaporte, pr. de la Miséricorde, Paris, 1860. — Vertus et doctrine spirituelle de saint Vincent de Paul, par Maynard, Paris, 1864. — Saint Vincent de Paul, modèle des hommes d'action et d'œuvres, par l'abbé Boudignon, Paris, 1886 — Etc., etc.

M. Gossin, conseiller à la cour de Paris, a publié Saint Vincent de Paul peint par ses écrits, Paris, 1834. On a aussi donné plusieurs recueils de Maximes de saint Vincent de Paul.

tion que les deux précédents, puisque un des principaux fruits qu'il doit recueillir de la lecture de cet ouvrage, après la louange qu'il est juste de rendre à Dieu de toutes les grâces qu'il a faites à son fidèle serviteur Vincent de Paul, et par lui à son Église, est de s'exciter et animer à la pratique des vertus dont il verra ici les motifs et les exemples.

L'imitation des saints est, en effet, un des principaux devoirs que la piété nous oblige de leur rendre, et un des fruits les plus salutaires que le souvenir de leurs vertus doit produire dans nos cœurs : autrement nous aurions raison d'appréhender que ce ne fût pour nous un sujet de confusion et même de condamnation, si, ayant devant nos yeux de si parfaits exemplaires, nous ne tâchions de nous y conformer, et si, voyant le sentier par lequel ces grands personnages ont marché pour aller à Dieu, nous n'avions pas le courage d'y entrer pour les suivre.

C'est pourquoi le pieux lecteur, qui désire profiter de cette lecture, se souviendra de faire une petite réflexion sur lui-même à la fin de chaque chapitre de ce troisième livre, et de voir ce qui lui manque de la vertu dont il y est parlé, et ce que Dieu demande de lui, selon son état et ses dispositions tant intérieures qu'extérieures; et après avoir formé là-dessus de bonnes résolutions dans son cœur, il invoquera le secours de la divine miséricorde, afin qu'elle les lui fasse accomplir.

Le grand saint Jérôme, écrivant la vie de sainte Paule, invoquait, comme il le déclare lui-même, l'ange gardien de cette sainte; de même, il ne saurait être que très utile, à ceux qui liront la vie de Vincent de Paul, d'implorer l'intercession du bienheureux esprit que Dieu lui avait donné pour protecteur, et qui l'a soutenu, assisté et fortifié dans toutes ces excellentes pratiques. Ils pourront lui demander

qu'il leur obtienne les grâces et les forces nécessaires pour suivre ce grand serviteur de Dieu dans cette lice des vertus où il a marché à pas de géant, et pour parvenir un jour au terme où il y a grande raison de croire qu'il est heureusement arrivé, et qui n'est autre que la possession et jouissance d'une gloire et d'une félicité qui n'aura jamais de fin.

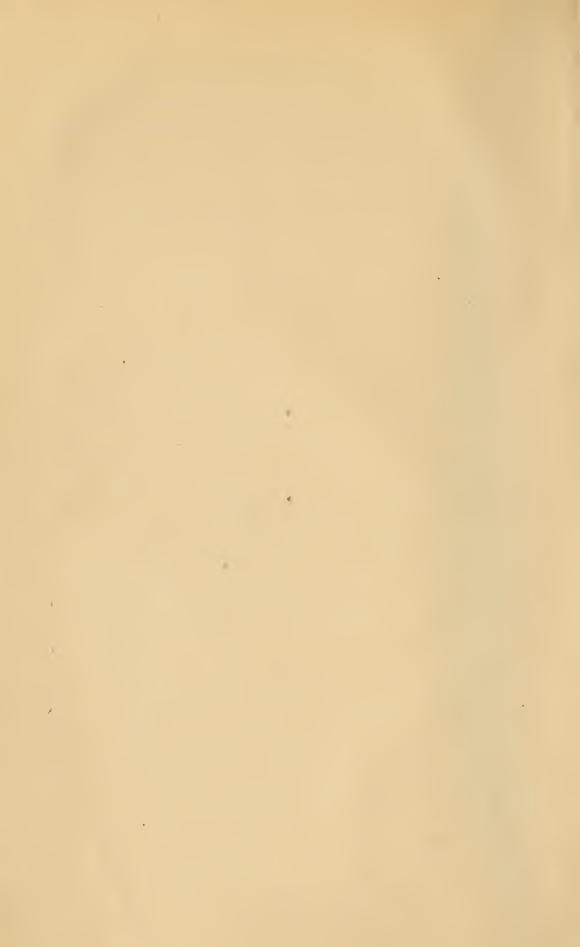

#### LIVRE TROISIÈME

#### LES VERTUS

DU VÉNÉRABLE SERVITEUR DE DIEU

## VINCENT DE PAUL

#### CHAPITRE PREMIER

Observations générales sur les vertus de Monsieur Vincent.

Avant de descendre au particulier des vertus de M. Vincent, nous avons jugé nécessaire de faire quelques observations sur quatre ou cinq circonstances remarquables qui ont beaucoup contribué à leur perfection.

Premièrement, M. Vincent n'a rien recherché ni affecté d'extraordinaire ni de singulier dans l'exercice des vertus; il s'est toujours plus volontiers appliqué à la pratique de celles qu'on estime les plus communes, comme l'humilité, la patience, la débonnaireté, la mortification, le support du prochain, l'amour de la pauvreté et autres semblables; mais il les a pratiquées d'une manière qui n'était pas commune, et il a su mettre parfaitement en œuvre ces pierres précieuses de la Jérusalem céleste et relever leur éclat par les dispositions excellentes qu'il y apportait. Il les exerçait toujours par un principe de grâce et avec des intentions très nobles, les regardant en Jésus-Christ comme dans l'original de toute perfection, pour se conformer à ses exemples, et les rapports

tant fidèlement à la gloire de Dieu comme à l'unique fin qu'il se proposait en toutes ses actions.

Secondement, il ne s'est pas restreint à l'exercice de quelque vertu particulière, mais il avait reçu de Dieu une latitude et capacité de cœur qui lui faisait embrasser toutes les vertus chrétiennes, qu'il a toutes possédées en un degré très parfait. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on l'a vu exceller en même temps dans l'exercice de plusieurs vertus, dont les pratiques étaient fort différentes et semblaient même en quelque façon opposées. Il avait une humilité très profonde et un grand mépris de soi-même, et tout ensemble une courageuse magnanimité quand il était question de soutenir les intérêts de Dieu. On remarquait en lui une force d'esprit infatigable pour s'appliquer aux plus grandes affaires, et une condescendance merveilleuse pour s'accommoder aux faiblesses des plus simples. Il savait joindre excellemment l'office de Marthe et de Marie, et s'adonner en même temps à l'action et à la contemplation, sans que l'une apportat empêchement à l'autre; on a souvent admiré la paix et la tranquillité de son esprit, qui reluisait en la douceur et sérénité de son visage parmi les accablements d'une multitude innombrable d'affaires et les pressantes importunités de toutes sortes de personnes, auxquelles sa charité l'exposait. Enfin, les chapitres suivants feront voir l'heureux assemblage qu'il a fait en son cœur de toutes sortes de vertus, qu'il a possédées en un très haut degré de perfection.

Troisièmement, il ne se contentait pas d'avoir les vues et les affections des vertus, mais il s'appliquait continuellement à les mettre en pratique. Il était bien dans le sentiment de cet ancien Père, qui a dit que « le travail et la patience sont les moyens les plus assurés pour acquérir les vertus et pour les affermir dans nos cœurs 1 ». A quoi il

<sup>1.</sup> Labor et patientia sunt exercitia et corroboramenta virtutum. (Lactant., Instit. christ., lib. III.)

ajoutait « qu'on pouvait facilement perdre les vertus qui avaient été acquises sans travail <sup>1</sup> et sans peine, et que celleslà jetaient des racines bien plus profondes dans le cœur qui avaient été battues par les orages des tentations, et qui avaient été pratiquées nonobstant les difficultés et les répugnances de la nature ».

Quatrièmement, comme il était infatigable en l'exercice des vertus, il était aussi insatiable en l'acquisition des mêmes vertus; et l'on peut dire avec vérité qu'il était du nombre de ceux qui ont une faim et une soif continuelles de la justice <sup>2</sup>. Il ne croyait avoir jamais assez fait pour une si noble conquête; mais, à l'imitation du saint Apôtre, mettant en oubli tout ce qu'il avait pratiqué de bien par le passé, il employait toutes ses affections pour avancer et pour parvenir au sommet de la perfection où Dieu l'appelait <sup>3</sup>.

Cinquièmement enfin, quoique ses vertus fussent connues de tous ceux qui le fréquentaient, nonobstant toute l'industrie qu'il employait pour les cacher, il n'y avait que lui qui ne les voyait point, son humilité lui mettant continuellement devant les yeux un voile qui lui en dérobait la vue; de sorte que, par des sentiments fort opposés à ceux de ce personnage dont il est parlé dans l'Apocalypse, quoiqu'il fût riche et abondant en vertus et dons célestes, il s'estimait néanmoins pauvre, indigent, misérable et dénué de toutes sortes de biens spirituels; et dans cette vue, la qualité plus ordinaire qu'il se donnait, parlant de lui-même,

<sup>1.</sup> Nulla virtus sine labore perficitur. (Cassian., col. VII, cap. vI.)

<sup>2.</sup> Nunquam justus arbitratur se comprehendisse; nunquam dicit: Satis est; sed semper esurit, sititque justitiam. (Bernard., Epist. ccxlii.)

<sup>3.</sup> Ego me non arbitror comprehendisse. Unum autem, quæ quidem retro sunt obliviscens, ad ea vero quæ sunt priora extendens meipsum, ad destinatum persequor, ad bravium supernæ vocationis. (Philipp., III.)

était : ce misérable <sup>1</sup>. Aussi, quoique sa vie fût tout innocente et toute sainte, et que ses jours eussent été vraiment des jours remplis de toutes sortes de saintes œuvres, il ne parlait pourtant jamais de ce qu'il avait fait que d'une manière très humiliante, disant ordinairement qu'il avait grand besoin de la miséricorde de Dieu pour toutes les abominations de sa vie.

C'était là véritablement posséder un trésor de vertus. Et ce trésor était d'autant plus assuré qu'il était plus caché à celui même qui le possédait; car il avait autant d'affection de cacher, non seulement aux autres mais encore à lui-même, les vertus et les dons excellents de grâce qu'il avait reçus de Dieu, que les amateurs de la vanité ont de passion pour manifester et publier le bien qu'ils pensent avoir et dont le plus souvent ils n'ont qu'une fausse et trompeuse apparence.

#### CHAPITRE II

#### De la foi de Monsieur Vincent

Puisque la foi est le fondement des autres vertus<sup>2</sup>, et que la fermeté de l'édifice spirituel dépend principalement de cette mystique base, ayant à faire voir en ce troisième livre la structure admirable des plus excellentes vertus en la personne de M. Vincent, nous commencerons par la foi que ce sage architecte avait posée pour fondement de toutes ses pratiques vertueuses, et sur laquelle il s'appuyait en tout ce qu'il entreprenait et faisait pour le service de Dieu.

Et premièrement, comme les arbres qui sont battus des

<sup>1.</sup> Nulla virtus latet, et latuisse non ipsius est damnum. Veniet qui conditam et sæculi malignitate compressam, dies publicet. (Senec., Ep. LXXIX.)

<sup>2.</sup> Fides, virtutum omnium stabile fundamentum. (Ambros., in Psalm. xl.)

vents et ébranlés par les orages, jettent de plus profondes racines, et l'affermissent davantage par ces agitations, de même on peut dire que Dieu, voulant rendre plus ferme et plus parfaite la foi de M. Vincent, a permis qu'elle ait été au commencement exposée à la violence de plusieurs tenta tions, et que son fidèle serviteur ait ressenti diverses attaques contre cette vertu. Il en est pourtant toujours demeuré victorieux par le secours de la grâce, et sa foi s'est trouvée plutôt fortifiée qu'affaiblie par toutes ces épreuves, dont Dieu s'est servi pour l'affermir et pour la perfectionner; de sorte qu'après toutes ces bourrasques, il est devenu non seulement plus fort, mais plus éclairé dans les vérités de la foi, comme lui - même l'a déclaré en quelque rencontre, les possédant et goûtant d'une manière aussi parfaite qu'il se peut en cette vie.

Or, l'un des plus souverains remèdes qu'il employa pour fortifier sa foi contre la violence de ces tentations, fut d'écrire et signer sa profession de foi et de la porter sur son cœur; il avait supplié Notre-Seigneur d'agréer la résolution qu'il avait prise, que toutes les fois qu'il porterait sa main sur cette profession de foi, particulièrement lorsqu'il serait tenté, cela serait une marque et un témoignage qu'il renonçait à la tentation, et un renouvellement de la protestation qu'il avait faite de persévérer jusqu'au dernier soupir dans la foi de l'Église, et de croire fermement toutes les vérités qu'elle enseigne.

Sa foi était non seulement forte, mais aussi pure et simple; elle était appuyée, non sur les connaissances acquises par l'étude ou par l'expérience, mais uniquement sur la première vérité, qui est Dieu, et sur l'autorité de son Eglise C'est pourquoi il reprenait ceux qui veulent examiner de trop près les vérités de la foi par la subtilité de leur raisonnement ou par la lumière de leur science; et il se servait de cette comparaison, que « comme plus on porte ses yeux pour regarder le soleil et moins on le voit, de même, plus on s'efforce de raisonner sur les vérités de notre religion, et moins on les connaît par la foi. C'est assez, disait-il, que l'Église nous les propose; nous ne saurions manquer de la croire et de nous y soumettre. »

C'est par cette raison qu'il était toujours disposé à rendre une parfaite obéissance à la conduite de l'Église, et qu'il recevait avec grand respect, et croyait avec une sincère humilité toutes les choses décidées par son autorité. A ce sujet, il dit un jour ces paroles remarquables : « L'Église est le royaume de Dieu, qui inspire à ceux qu'il a préposés pour la gouverner les bonnes conduites qu'ils tiennent. Son Saint-Esprit préside dans les conciles, et c'est de lui que sont procédées les lumières répandues par toute la terre, qui ont éclairé les saints, offusqué les méchants, développé les doutes, manifesté les vérités, découvert les erreurs, et montré les voies par lesquelles l'Église en général, et chaque fidèle en particulier, peut marcher avec assurance.»

On lui a souvent oui dire « qu'il remerciait Dieu de ce qu'il l'avait conservé dans l'intégrité de la foi, au milieu d'un siècle qui avait produit tant d'erreurs et d'opinions scandaleuses, et de ce qu'il lui avait fait la grâce de n'avoir jamais adhéré à aucun sentiment qui fût contre celui de l'Eglise; et que, nonobstant toutes les occasions périlleuses qui s'étaient présentées pour le détourner du droit chemin, il s'était toujours trouvé, par une protection spéciale de Dieu, du parti de la vérité. »

La foi de M. Vincent ne tenait pas ses lumières renfermées dans son esprit, mais elle les communiquait au dehors d'autant plus libéralement qu'elle était animée d'une plus parfaite charité. Nous avons vu avec combien de zèle il s'employait, au commencement, à faire des catéchismes et instructions, particulièrement dans les lieux qu'il jugeait en avoir plus de besoin, comme dans les villages et parmi les pauvres, qui sont ordinairement les moins instruits des vérités de la foi. Il alléguait à ce sujet la parole du Prophète, qui disait : « J'ai cru, et pour cela j'ai parlé <sup>1</sup>; la foi a délié ma langue, et la connaissance que Dieu m'a donnée de ses vérités m'a obligé de les annoncer aux autres. » Il ne se contentait pas encore de le faire par lui-même; il y excitait et portait tous ceux qu'il estimait capables de cet office de charité; et il n'a point cessé qu'il n'ait enfin établi une Congrégation toute dédiée à la culture de cette divine plante de la foi dans les terres les plus stériles, où, néanmoins, par le secours de la grâce, les ouvriers de cette Compagnie ont fructifié avec grande bénédiction.

Cette même foi n'a pas seulement produit ces biens parmi les pauvres qui vivaient dans l'ignorance des choses de leur salut; elle a fait aussi ressentir sa vertu et son efficacité aux âmes qui étaient travaillées des tentations contre cette même vertu.

Un vertueux prêtre a rendu témoignage qu'étant un jour molesté d'une très grande peine d'esprit touchant un article de la foi, il le découvrit à M. Vincent, et que la parole de ce saint homme le délivra entièrement de cette peine; ce que n'avaient pu faire tous les avis et toutes les exhortations de plusieurs autres personnes de grand mérite qu'il avait consultées sur ce sujet.

Comme cette vertu de la foi portait M. Vincent à travailler pour établir et affermir les vérités de notre religion, elle l'excitait aussi à s'opposer constamment et courageusement à tout ce qui lui était contraire. Nous avons vu, dans les deux livres précédents, avec combien de zèle il a travaillé pour empêcher le progrès de la nouvelle hérésie du livre de Jansénius. Une des plus fortes armes dont il s'est

<sup>1.</sup> Credidi, propter quod locutus sum. (Psalm. cxv.)

toujours servi à cet effet, comme on a su de lui, a été l'oraison; car, même avant les décisions de l'Église, et dès que les questions de la grâce, qui ont fait tant de bruit, commencèrent à être débattues à Paris, et que les partisans des nouvelles doctrines s'appliquèrent avec tant d'ardeur à feuilleter les livres pour y trouver de quoi colorer leurs erreurs, il recourut par l'oraison à Dieu, qui est le père des lumières; il dit en même temps à quelque personne de confiance « qu'il y avait trois mois qu'il faisait sa méditation sur la doctrine de la grâce, et que Dieu lui donnait tous les jours, sur ce sujet, de nouvelles lumières qui l'éloignaient de plus en plus des opinions dangereuses qu'on tâchait d'insinuer dans les esprits <sup>1</sup> ».

Il veillait surtout comme il a déjà été dit, pour empêcher que cette zizanie ne vînt à se répandre dans sa Congrégation. Le supérieur d'une de ses maisons a témoigné qu'au commencement qu'il étudiait en théologie, M. Vincent l'avait souvent sondé sur ce point et lui avait inspiré l'horreur de toutes ces pernicieuses nouveautés. Il avait même ôté un régent de théologie, ainsi que plusieurs de la Congrégation savent, parce qu'il donnait quelque sujet de le soupçonner de jansénisme; nonobstant toutes les instances que firent ceux qui étudiaient sous ce même régent, pour qui ils avaient affection, afin de le faire rétablir, il n'y voulut jamais consentir; et enfin, étant allés tous ensemble le trouver en sa chambre pour lui réitérer cette même prière, il ne les voulut point écouter et les renvoya avec une sévère réprimande <sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> Le Missionnaire Antoine Durand attesta, au procès de canonisation, avoir entendu presque les mêmes paroles des lèvres de Vincent dans une conférence à sa communauté. (Summar., n° 21, p. 52.) — Des docteurs soumettaient à Vincent leurs écrits contre le jansénisme, et s'en rapportaient à son jugement. (Ibid.)

<sup>2.</sup> Summar., nº 22, p. 54. Il s'agit d'un Missionnaire nommé Guilbert, professeur à Saint-Lazare.

Saint Vincent agit de même à l'égard d'un Missionnaire chargé

Un autre prêtre de sa Congrégation 1 a dit que, lui étant un jour échappé par mégarde, dans une conversation, d'avancer quelque proposition qui semblait favoriser les erreurs condamnées par l'Église, M. Vincent l'appela en particulier, pour le faire expliquer sur ce sujet : en ayant reçu entière satisfaction, il lui dit alors ce qu'il a dit à d'autres en plusieurs occasions: « Sachez, Monsieur, que cette nouvelle erreur du jansénisme est une des plus dangereuses qui aient jamais troublé l'Église; et que je suis obligé très particulièrement de bénir Dieu et de le remercier, de ce qu'il n'a pas permis que les premiers et les plus considérables d'entre ceux qui professent cette doctrine. que j'ai connus particulièrement, et qui étaient de mes amis, aient pu me persuader leurs sentiments. Je ne vous saurais exprimer la peine qu'ils y ont prise et les raisons qu'ils m'ont proposées pour cela; mais je leur opposais, entre autres choses, l'autorité du Concile de Trente, qui leur est manifestement contraire; et voyant qu'ils continuaient toujours, au lieu de leur répondre, je récitais tout bas mon Credo. Voilà comme je suis demeuré ferme en la créance catholique; outre que de tout temps, et même dès mon bas âge, j'ai toujours eu une secrète crainte dans mon âme, et je n'ai rien tant appréhendé que de me trouver par malheur engagé dans le torrent de quelque hérésie qui m'emportât avec les curieux de nouveautés, et me fît faire naufrage en la foi. » Voilà ce qu'il a dit en diverses rencontres; et une personne fort vertueuse, qui est décédée avant lui, a déclaré que c'était le premier qui lui avait fait voir et reconnaître ce qu'il y avait à redire en la doctrine des jansénistes, et qui lui avait donné horreur de leur con-

des entretiens aux Ordinands, et d'un autre chargé de l'enseignement de la théologie : il les éloigna aussitôt de la maison-mère. (Lettre à Lambert, du 12 avril 1652.)

<sup>1.</sup> Michel Caset. Ce récit est extrait d'une lettre de Caset luimême. (Summar., n° 21, p. 50.)

versation, longtemps avant que leurs erreurs eussent été entièrement découvertes 1.

Enfin, lorsque la condamnation de la doctrine de Jansénius contenue dans les cinq propositions eut été envoyée de Rome, et que feu Mgr l'archevêque de Paris en eut ordonné la publication par tout son diocèse, M. Vincent dit à sa Communauté, « qu'il fallait remercier Dieu de la protection qu'il donnait à l'Église, et particulièrement à la France, pour la purger de ces erreurs, qui allaient la jeter dans un grand désordre. A quoi il ajouta, qu'encore que Dieu lui eût fait la grâce de discerner l'erreur d'avec la vérité, avant même la définition du Saint-Siège apostolique, il n'avait pourtant jamais eu aucun sentiment de vaine complaisance, ni de vaine joie, de ce que son jugement s'était trouvé conforme à celui de l'Église, reconnaissant bien que c'était un effet de la pure miséricorde de Dieu, dont il était obligé de lui rendre toute la gloire 2. »

Fénelon, archevêque de Cambrai, dans sa lettre à Clément XI pour demander que le serviteur de Dieu fût placé sur les autels, écrivait : « Jansenianum errorem, blandis abbatis San-Cyrani colloquiis instar cancri serpentem, sensit simul et exhorruit. » C'est l'expression même dont se sert l'Église dans la leçon de l'office de saint Vincent de Paul. (Breviar. rom., 19 jul., 2 noct.)

<sup>1.</sup> L'abbé de La Pinsonnière, qui avait fait une retraite à Saint-Lazare et qui avait souvent vu saint Vincent, écrivait dans une lettre du 14 avril 1705 : « Une des vertus dans lesquelles il (M. Vincent) m'a paru exceller est sa grande foi; et MM. Bondon, Fermanel et autres de nos amis, qui depuis ont fondé le séminaire des missions étrangères, ne pouvaient assez répéter ce qu'ils lui avaient entendu dire sur l'abbé de Saint-Cyran, qui lui avait si mal parlé de l'Église, que désormais le serviteur de Dieu ne voulut plus le pratiquer, et le réfuta comme un excommunié, ayant une extrême horreur de toutes les nouveautés et spécialement du jansénisme qui naissait alors. » (¡Restr., p. 12.)

<sup>2.</sup> Saint Vincent travailla de tout son pouvoir à remédier au mal du jansénisme. On le savait; et quand parut la bulle d'Innocent X, qui condamnait les cinq propositions, il eut, dit le frère Ducournau, bonne part aux louanges qui en furent données. Un Missionnaire, M. Legros, procureur de la maison de Saint-Lazare, étant allé voir

Outre cette pureté, simplicité et fermeté de foi, en laquelle M. Vincent a excellé, on peut encore dire qu'il en avait une plénitude; vu que sa foi non seulement éclairait son esprit, mais aussi remplissait son cœur, et animait ses actions, ses paroles, ses affections et ses pensées, le faisant agir en tout et partout selon les vérités et les maximes de l'Évangile de Jésus-Christ: en sorte que, ce que la plupart des chrétiens font ordinairement ou par des mouvements naturels, ou par des raisonnements humains, il le faisait par des principes de la foi; laquelle était, selon la parole d'un prophète, « comme une lampe allumée qu'il tenait toujours en main, pour se conduire et pour dresser tous ses pas dans les sentiers de la justice 1 ». C'était sans doute un don très particulier qu'il avait reçu de Dieu, de savoir appliquer les lumières de la foi à toutes sortes d'occasions et de rencontres, et d'en faire d'excellentes pratiques, dans les affaires même purement temporelles et séculières, ne les entreprenant que par des motifs que la foi lui inspirait,

quelques-uns de MM. les présidents et conseillers de la grande chambre du Parlement de Paris, qui n'étaient point infectés des mauvaises opinions, ils lui témoignérent leur joie de la décision du pape, disant : « Nous en avons obligation à Monsieur Vincent. »

<sup>«</sup> Le mercredi 29 décembre 1655, ajoute le frère Ducournau, M. Marandé lui envoya demander s'il était d'avis qu'il fît publier un livre qu'il avait fait contre les jansénistes. M. Vincent lui fit répondre qu'il l'en priait, et que le plus tôt serait le meilleur. Ledit sieur Marandé manda aussi à mondit sieur Vincent qu'il avait vu M. le chancelier, lequel l'avait mandé, qu'il avait conféré avec lui deux heures durant, et qu'enfin toutes les affaires allaient bien contre les jansénistes. » (Mém. mss., De la prudence de M. Vincent.) — M. de Marandé, aumônier et conseiller des rois Louis XIII et Louis XIV, a publié d'utiles écrits sur la théologie; il s'agit sans doute ici de son livre intitulé Inconvénients d'Etat procédants du jansénisme; il y montre les dommages qui doivent résulter de cette hérésie pour la société civile et pour l'Église. Cf. Hurter, Nomenclator litterarius, t. II, n° 254.

<sup>1.</sup> Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen semitis meis. (Psalm. cxvIII.)

ne s'y conduisant que par ses lumières, et les référant toujours à des fins surnaturelles qu'elle lui proposait.

Et non seulement il se conduisait par cet esprit de foi en toutes ses affaires et entreprises, mais il l'inspirait autant qu'il pouvait aux autres personnes, et particulièrement à celles qui étaient sous sa conduite. A ce sujet, mademoiselle Le Gras, fondatrice et première supérieure des Filles de la Charité, dont nous avons parlé au premier et au second livres, lui ayant un jour témoigné quelque petit empressement d'esprit touchant ce charitable Institut, dont il était le père, il fit la réponse suivante : « Je vous vois toujours un peu dans les sentiments humains, pensant que tout est perdu dès lors que vous me voyez malade. O femme de peu de foi! que n'avez-vous plus de confiance et d'acquiescement à la conduite et à l'exemple de Jésus-Christ! Ce Sauveur du monde se rapportait à Dieu son Père pour l'état de toute l'Église; et vous, pour une poignée de filles que sa Providence a notoirement suscitées et assemblées, vous pensez qu'il vous manquera! Allez, Mademoiselle, humiliez-vous beaucoup devant Dieu, etc. »

Il disait souvent que le peu d'avancement à la vertu, et le défaut de progrès dans les affaires de Dieu provenait de ce qu'on ne s'établissait pas assez sur les lumières de la foi, et qu'on s'appuyait trop sur les raisons humaines. « Non, non, dit-il un jour, il n'y a que les vérités éternelles qui soient capables de nous remplir le cœur, et de nous conduire avec assurance. Croyez-moi, il ne faut que s'appuyer fortement et solidement sur quelqu'une des perfections de Dieu, comme sur sa bonté, sur sa providence, sur sa vérité, sur son immensité, etc. Il ne faut, dis-je, que se bien établir sur ces fondements divins pour devenir parfait en peu de temps. Ce n'est pas qu'il ne soit bon aussi de se convaincre par des raisons fortes et pressantes, qui peuvent toujours servir, mais avec subordination aux vérités de la foi. L'expérience nous apprend que les prédicateurs qui

prêchent conformément aux lumières de la foi, opèrent plus dans les âmes que ceux qui remplissent leurs discours de raisonnements humains et de raisons de philosophie; parce que les lumières de la foi sont toujours accompagnées d'une certaine onction toute céleste, qui se répand secrètement dans les cœurs des auditeurs; et de là on peut juger s'il n'est pas nécessaire, tant pour notre propre perfection que pour procurer le salut des âmes, de nous accoutumer à suivre toujours, et en toutes choses, les lumières de la foi. »

Il tenait encore cette maxime de ne pas considérer les choses dans le seul extérieur et selon leur apparence, mais selon ce qu'elles pouvaient être en Dieu et selon Dieu; alléguant à ce sujet les paroles de l'Apôtre : Quæ videntur, temporalia sunt; quæ autem non videntur, æterna sunt 1. « Je ne dois pas considérer, disait-il, un pauvre paysan ou une pauvre femme selon leur extérieur, ni selon ce qui paraît de la portée de leur esprit; d'autant que bien souvent ils n'ont presque pas la figure, ni l'esprit de personnes raisonnables, tant ils sont grossiers et terrestres. Mais tournez la médaille, et vous verrez, par les lumières de la foi, que le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces pauvres; qu'il n'avait presque pas la figure d'un homme en sa passion, et qu'il passait pour fou dans l'esprit des Gentils, et pour pierre de scandale dans celui des Juifs; et avec tout cela, il se qualifie l'évangéliste des pauvres, evangelizare pauperibus misit me 2. O Dieu! qu'il fait beau voir les pauvres, si nous les considérons en Dieu et dans l'estime que Jésus-Christ en a faite! mais si nous les regardons selon les sentiments de la chair et de l'esprit mondain, ils paraîtront méprisables. »

<sup>1.</sup> Les choses qu'on voit sont passagères; celles qu'on ne voit pas sont éternelles. (II Cor., 1v.)

<sup>2.</sup> Luc., IV, 18.

Enfin, pour connaître combien grande et parfaite a été la foi de M. Vincent, il faut jeter les yeux sur toutes ses autres vertus, puisqu'elle en est comme la racine, selon le sentiment de saint Ambroise ; et l'on pourra juger quelle a été la vigueur et la perfection de cette mystique racine, en considérant la multitude et l'excellence des fruits qu'elle a produits, et dont nous allons parler dans les chapitres suivants.

#### CHAPITRE III

#### Son espérance et sa confiance en Dieu

Si la foi de M. Vincent a été grande, son espérance en Dieu n'a pas été moins parfaite; et l'on peut dire en quelque façon de lui, qu'à l'imitation du père des croyants, il a souvent espéré contre l'espérance même<sup>2</sup>; c'est-à-dire qu'il a porté son espérance en Dieu, lorsque selon toutes les apparences humaines il y avait moins de sujet d'espérer; et comme sa foi, étant simple et pure, ne s'appuyait que sur la seule vérité de Dieu, ainsi son espérance, étant tout élevée au-dessus des sentiments et des raisonnements de la nature, ne regardait que la seule miséricorde et bonté de Dieu.

Quand il était question d'entreprendre quelque affaire pour le service de Dieu, après avoir invoqué sa lumière et reconnu sa volonté, il en espérait tout le succès de la conduite et de la protection de son infinie bonté; et quoique, pour suivre les ordres de sa Providence, il employât les moyens humains nécessaires et convenables, il n'y mettait pourtant pas son appui, mais comptait uniquement sur

I. Laudo fructum boni operis, sed in fide agnosco radicem. (Ambros., lib. I Hexam., cap. vi.)

<sup>2.</sup> Rom., IV, 18.

l'assistance qu'il attendait de Dieu. Quand il était une fois engagé de cette façon, il espérait tout de Dieu, pour lui et pour les siens : et si quelques-uns d'entre eux, par défaut de confiance, ou par quelque regard de la prudence humaine, venaient à lui représenter qu'il n'y avait aucune apparence qu'on pût réussir, ou bien qu'il serait très difficile, et presque impossible de suffire à ce qu'on entreprenait, il leur répondait ordinairement : « Laissons faire Notre-Seigneur, c'est son ouvrage; et comme il lui a plu de le commencer, tenons pour assuré qu'il l'achèvera en la manière qui lui sera la plus agréable. » Ou bien il les encourageait, leur disant : « Ayez bon courage, confiezvous en Notre-Seigneur, qui sera notre premier et notre second dans le travail commencé, à l'entreprise duquel il nous a appelés. »

Écrivant un jour à un supérieur d'une des maisons de sa Congrégation 1 : « Je compatis, lui dit-il, à vos travaux, qui sont grands, et qui croissent lorsque vos forces diminuent par les maladies. C'est le bon Dieu qui fait cela, et sans doute qu'il ne vous laissera pas une si grande surcharge sur les bras, sans vous aider à la soutenir; mais il sera lui-même votre force, aussi bien que votre récompense, pour les services extraordinaires que vous lui rendez en cette occasion pressante. Croyez-moi, trois font plus que dix, quand Notre-Seigneur y met la main; et il la met toujours, quand il nous ôte les moyens humains, et qu'il nous engage dans la nécessité de faire quelque chose qui excède nos forces. Nous prierons cependant sa divine bonté qu'il ait agréable de donner la santé à vos prêtres malades, et de remplir votre communauté d'une grande espérance en sa miséricorde. »

Or, pour mieux disposer les siens à cette parfaite con-

<sup>1.</sup> A Coglée, à Sedan; 4 décembre 1650.

fiance en Dieu, à laquelle il les excitait souvent, il les portait à concevoir une très grande défiance d'eux mêmes, et à se bien persuader qu'ils ne pouvaient rien par euxmêmes, sinon tout gâter dans les ouvrages et desseins de Dieu; afin qu'étant bien convaincus de leur insuffisance, ils eussent à se tenir dans une plus entière et parfaite dépendance de la conduite de Dieu et de l'opération de sa grâce, et que, pour cet effet, ils eussent incessamment recours à lui par la prière. A ce sujet, écrivant à l'un de ses prêtres 1 : « Je rends grâces à Dieu, lui dit-il, de ce que vous avez appris l'art de vous bien humilier, qui est de reconnaître et de publier vos défauts. Vous avez raison de vous croire fort peu propre à toutes sortes d'emplois, car c'est sur ce fondement que Notre-Seigneur établira sa grâce pour l'exécution des desseins qu'il a sur vous. Mais aussi; quand vous faites ces réflexions sur vos misères, vous devez élever votre esprit à la considération de son adorable bonté. Vous avez grand sujet de vous défier de vous-même, cela est vrai; mais vous en avez un plus grand de vous confier en Dieu. Vous vous sentez enclin au mal; croyez que Dieu se porte sans comparaison davantage à faire du bien, et à le faire même en vous et par vous. Je vous prie de faire votre oraison sur ceci, et durant le jour quelques élévations à Dieu, pour vous bien établir sur ce principe, qui est qu'après avoir jeté les yeux sur votre faiblesse, vous les portiez toujours sur son assistance; vous arrêtant beaucoup plus sur ses miséricordes infinies que sur votre indignité, et sur sa conduite que sur votre insuffisance, pour vous abandonner en cette vue entre ses bras paternels, dans l'espérance qu'il fera ses opérations en vous, et qu'il bénira les œuvres que vous ferez pour lui.»

Lorsque M. Vincent envoyait les siens aux missions plus éloignées et plus difficiles dans les pays étrangers, il leur

<sup>1.</sup> Toussaint Lebas, à Agde; 10 juillet 1654.

recommandait surtout de remplir leurs cœurs d'une véritable et parfaite confiance en Dieu, et leur disait : « Allez, Messieurs, au nom de Notre-Seigneur; c'est lui qui vous envoie, c'est pour son service et pour sa gloire que vous entreprenez ce voyage et cette mission; ce sera aussi lui qui vous conduira, et qui vous assistera et protégera. Nous l'espérons ainsi de sa bonté infinie : tenez-vous toujours dans une fidèle dépendance de sa fidèle conduite; ayez recours à lui en tous lieux et en toutes rencontres; jetez-vous entre ses bras, comme de celui que vous devez reconnaître pour votre très bon père, avec une ferme confiance qu'il vous assistera et qu'il bénira vos travaux. »

Enfin, dans les plus grandes et plus difficiles entreprises, qui ne se pouvaient soutenir qu'avec grande peine etgrande dépense, dès que ce saint homme avait connu la volonté de Dieu, il allait tête baissée, sans s'étonner de toutes les difficultés qui se pouvaient présenter; tenant pour certain, et le disant souvent, « que la Providence divine ne manque jamais pour les choses qu'on entreprend par ses ordres; » ce qui faisait qu'il se portait avec d'autant plus de courage à de telles entreprises, qu'il les voyait environnées de plus grands obstacles, et exposées à de plus grandes peines et à de plus grands travaux.

Sa confiance en Dieu a encore paru dans les indigences et nécessités pressantes, où il a vu quelquefois réduites quelques maisons et communautés de sa Congrégation. A ce sujet, le supérieur d'une de ses maisons i lui ayant un jour mandé l'incommodité très grande que ressentait sa famille à cause de la stérilité de l'année et de la cherté des vivres : « Il ne faut pas vous étonner, lui répondit-il, ni vous effrayer pour une mauvaise année, ni pour plusieurs : Dieu est abondant en richesses; rien ne vous a manqué

<sup>1.</sup> Durand, supérieur à Agde; novembre 1657.

jusqu'à présent, pourquoi craignez-vous l'avenir? N'a-t-il pas soin de nourrir les petits oiseaux, qui ne sèment et qui ne font aucune moisson? combien plus aura-t-il la bonté de pourvoir à ses serviteurs! Vous voudriez avoir toutes vos provisions faites et les voir devant vous, pour être assuré d'avoir tout à souhait; je dis selon la nature, car je pense que, selon l'esprit, vous êtes bien aise d'avoir occasion de vous confier en Dieu seul et de dépendre, comme un vrai pauvre, de la libéralité de ce Seigneur, qui est infiniment riche. Dieu veuille avoir pitié du pauvre peuple, qui est fort à plaindre au temps de la disette, parce qu'il n'en sait pas bien user, et qu'il ne cherche pas premièrement le royaume de Dieu et sa justice, pour se rendre digne que les choses nécessaires à la vie présente lui soient encore données pardessus les secours requis pour l'éternelle. »

L'on a su qu'un jour, celui qui avait charge de l'économie et du soin de la maison de Saint-Lazare lui étant venu dire qu'il n'avait pas un sou, pour fournir à la dépense tant ordinaire qu'extraordinaire, qu'il fallait faire pendant les exercices des ordinands qu'on allait commencer, ce grand cœur, tout plein de confiance en Dieu, élevant sa voix : « O la bonne nouvelle! lui dit-il, Dieu soit béni; à la bonne heure, c'est maintenant qu'il faut faire paraître si nous avons de la confiance en Dieu. » Un ecclésiastique de ses amis, auquel il avait une confiance particulière, lui parla un jour sur le sujet de cette grande dépense qu'il lui fallait faire au temps des ordinations, et lui remontra que sa maison étant fort incommodée et ne pouvant plus soutenir une telle charge, il semblait qu'il dût exiger quelque chose de chaque ordinand qui venaità Saint-Lazare; à quoi M. Vincent répondit en souriant : « Quand nous aurons tout dépensé pour Notre-Seigneur, et qu'il ne nous restera plus rien, nous mettrons la clef sous la porte, et nous nous retirerons. »

La même remontrance lui a été faite en plusieurs autres

occasions par quelques-uns de sa Communauté, au sujet des dettes dont la maison de Saint-Lazare se trouvait chargée, et des grandes et continuelles dépenses qui s'y faisaient pour les retraites et autres œuvres de charité qu'on y exerçait; on lui a diverses fois représenté que sa Communauté était en péril de succomber, si on ne modérait ces charités, et si on ne fermait la porte à une bonne partie des personnes externes, qu'on y recevait pour y faire retraite. Mais sa réponse n'était autre, sinon « que les trésors de la Providence de Dieu étaient inépuisables, que notre défiance le déshonorait, et que la Compagnie de la Mission se détruirait plutôt par les richesses que par la pauvreté. »

Il dit presque la même chose à un avocat du Parlement de Paris, lequel, faisant la retraite à Saint-Lazare, fut surpris de voir tant de personnes externes dans le réfectoire, outre ceux de la maison qui y sont toujours en grand nombre. En sortant, il eut la curiosité de s'informer à M. Vincent d'où il pouvait tirer de quoi fournir à tant de bouches; à quoi il répondit : « O Monsieur! le trésor de la Providence de Dieu est bien grand; il fait bon jeter ses soins et ses pensées en Notre-Seigneur, qui ne manquera pas de nous fournir notre nourriture, comme il nous l'a promis. » Il ajouta ensuite ces paroles du Psalmiste, auxquelles il avait une dévotion toute particulière : Oculi omnium in te sperant, Domine, et tu das illis escam in tempore opportuno : aperis tu manum tuam, et imples omne animal benedictione 1.

Il arriva une fois une très notable perte à la maison de Saint-Lazare, pendant qu'il était absent <sup>2</sup>; en ayant reçu avis, il écrivit en ces termes à la Communauté:

<sup>1.</sup> Tous, ô Seigneur! tournent avec espérance leurs regards vers vous; et vous leur donnez la nourriture au moment convenable. Vous ouvrez votre main, et vous répandez vos bienfaits sur tout être qui vit. (Ps. cxliv.) — Ce sont les paroles que l'Église fait réciter avant de prendre le repas. (Breviar. roman., Benedictio mensæ.)

<sup>2.</sup> Il s'agit de la ferme d'Orsigny.

« Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le mieux; et partant, nous devons espérer que cette perte nous sera profitable, puisqu'elle vient de Dieu. Toutes choses tournent en bien aux hommes justes, et nous sommes assurés que, recevant les adversités de la main de Dieu, elles se convertissent en joie et en bénédiction. Je vous prie donc, Messieurs et mes Frères, de remercier Dieu de l'événement de cette affaire, de la privation de ce bien, et de la disposition dont il nous a prévenus pour agréer cette perte pour son amour; elle est grande, mais sa sagesse adorable saura bien la faire tourner à notre profit, par des manières qui nous sont inconnues à présent, mais que vous verrez un jour : oui, vous le verrez; et j'espère que la bonne façon, avec laquelle vous vous êtes tous comportés en cet accident si peu attendu, servira de fondement à la grâce que Dieu vous fera à l'avenir de faire un parfait usage de toutes les afflictions qu'il lui plaira de nous envoyer. »

Et comme quelques amis de M. Vincent le pressaient de se relever de cette perte par un moyen facile et assuré qu'ils lui suggéraient, il s'en excusa. Entre les raisons contenues dans une lettre qu'il écrivit à l'un d'eux 1, il y inséra la considération suivante: « Nous avons sujet d'espérer, lui ditil, que si nous cherchons vraiment le royaume de Dieu, comme Jésus-Christ nous l'enseigne dans l'Évangile, rien ne nous manquera; et que si le monde nous ôte d'un côté, Dieu nous donnera de l'autre, ainsi que nous l'avons déjà éprouvé depuis la perte qui nous est arrivée; car Dieu a suscité une personne, qui nous adonné presque autant qu'on nous a ôté.»

Nous pouvons encore insérer ici fort à propos, sur ce même sujet, les paroles remarquables par lesquelles M. Vincent conclut une lettre qu'il écrivait à un de ses prêtres qui prenait le soin de quelque ferme. Après lui avoir donné

<sup>1.</sup> Des Bordes, vicomte de Soudé lettre du 21 décembre 1658.

les ordres touchant ce qu'il devait faire : « Voilà, lui dit-il, beaucoup de choses pour le temporel ; plaise à la bonté de Dieu que, selon votre souhait, elles ne vous éloignent pas du spirituel, et que son esprit nous donne part à la pensée éternelle qu'il a de lui-même, tandis qu'incessamment il s'applique au gouvernement du monde, et à pourvoir aux besoins de toutes ses créatures, jusqu'au moindre moucheron. O Monsieur! qu'il nous faut bien travailler à l'acquisition de la participation de cet esprit! »

#### SECTION PREMIÈRE

#### CONTINUATION DU MÊME SUJET

Si la confiance que M. Vincent avait en Dieu était si grande dans les besoins et indigences qu'il souffrait en sa personne ou en celle des siens, comme nous venons de voir, elle n'était pas moindre dans les afflictions, traverses et autres rencontres fâcheuses et périlleuses qui lui sont arrivées. On a même remarqué que quelques peines qu'il ait ressenties, et en quelque embarras d'affaires qu'il se soit trouvé, on ne l'a jamais vu abattu, ni découragé, mais toujours plein de confiance en Dieu, dans une continuelle égalité d'esprit, et un parfait abandon à sa divine Providence. Il était ravi de rencontrer de telles conjonctures, pour se mettre dans une dépendance plus entière et plus absolue de la divine volonté.

Un supérieur d'une des principales maisons de sa Congrégation lui ayant mandé qu'il se faisait de grandes intrigues pour supplanter sa communauté, et qu'il y avait même des personnes puissantes qui appuyaient les mauvais desseins de leurs adversaires, M. Vincent lui répondit en ces termes <sup>1</sup>: « Pour ce qui est des intrigues dont on se sert

<sup>1.</sup> Lettre à l'assistant de la maison de Rome; juin 1652.

contre nous, prions Dieu qu'il nous garde de cet esprit, puisque nous le blâmons en autrui, il est encore plus raisonnable de l'éloigner de nous. C'est un défaut contre la Providence divine, qui rend ceux qui le commettent indignes des soins que Dieu prend de chaque chose. Établissons nous dans l'entière dépendance de sa sainte conduite, et dans la confiance qu'en faisant de la sorte, tout ce que les hommes feront et diront contre nous, se tournera en bien. Oui, Monsieur, quand bien même toute la terre s'élèverait pour nous perdre, il n'en sera que ce qu'il plaira à Dieu, en qui nous avons mis notre espérance. Je vous prie d'entrer dans ce sentiment et d'y demeurer, en sorte que jamais plus vous n'occupiez votre esprit de ces appréhensions inutiles. »

Il y a encore une chose à laquelle M. Vincent a fait paraître combien parfaite était la confiance qu'il avait en Dieu: c'esten ce qui concernait la conservation et la propagation de sa Congrégation. Car, bien qu'elle lui fût plus chère que sa propre vie, il voulait néanmoins en cela, aussi bien qu'en tout le reste, dépendre entièrement de la Providence de Dieu, en laquelle il mettait toute sa confiance pour tout ce qui regardait le bien et l'accroissement de cette chère Compagnie. Et afin que cette dépendance fût plus absolue et cette confiance plus parfaite, il n'a jamais voulu agir en aucune façon par lui-même, pour lui procurer ni bénéfices, ni maisons, ni établissements, ni pour y attirer aucun sujet, attendant tout de la seule Providence de Dieu. Lorsqu'on venait lui offrir quelques dons, il témoignait plus de répugnance à accepter les plus grands que les moindres. Quand il était question d'admettre quelques personnes en sa Congrégation, il faisait plus de difficulté d'y recevoir ceux qui étaient de quelque naissance ou qualité considérable dans le monde, que les autres de plus basse condition; non qu'il fît acception des personnes, mais il se défiait beaucoup de tout ce qui pouvait venir des mouvements de la nature ou des considérations du respect humain,

et craignait que cela ne l'éloignât des ordres et de la conduite de la Providence divine. A cause de cela, il avait ordinairement défiance de tout ce qui passait la médiocrité, même des esprits plus grands et plus élevés, s'il ne les voyait doués d'une véritable et sincère humilité. Il estimait que ceux qui n'avaient pas tant de talents naturels ou acquis, étaient plus disposés à se confier en Dieu, et par conséquent plus propres pour sa Congrégation, où ils pourraient réussir avec plus de bénédiction que les autres, qui souvent s'appuient davantage sur eux-mêmes et moins sur Dieu. Un prélat qui avait bien remarqué cette conduite de M. Vincent disait avec grande raison que « cette maxime qu'il avait introduite dans sa Congrégation, de n'estimer les grandes qualités de nature ou de fortune, si elles n'étaient jointes à la vertu et soumises à la grâce, était un des grands moyens que Dieu lui avait inspirés pour maintenir sa Congrégation dans la pureté de son esprit. »

M. Vincent recommandait souvent à ceux de sa Compagnie de ne jamais briguer, ni rechercher quoi que ce fût, pour le bien des particuliers ou pour le bien général de leur Communauté, ni emplois, ni commodités, ni faveurs, mais seulement d'accepter avec humilité et reconnaissance ce que Dieu leur envoyait. Il leur disait aussi de ne laisser jamais aller leur esprit aux sollicitudes et empressements sur le sujet de leurs besoins et de leurs affaires; mais, en prenant un soin raisonnable et modéré, de laisser le tout à la disposition et conduite de la divine Providence. Voici ce qu'il écrivit un jour sur ce sujet à un prêtre de sa Congrégation 1, qui tenait la place du supérieur de la maison de Rome, alors absent :

« Vous me donnez tous les jours sujet de louer Dieu de votre affection pour notre Compagnie et de votre vigilance aux affaires, et c'est ce que je fais de tout mon cœur; mais

<sup>1.</sup> D'Horgny; 29 mars 1652.

je suis obligé aussi de vous dire, comme Notre-Seigneur à Marthe, qu'il y aun peu trop de sollicitude en votre fait, et qu'une seule chose est nécessaire, qui est de donner plus à Dieu et à sa conduite que vous ne faites.

» La prévoyance est bonne, quand elle lui est soumise; mais elle passe à l'excès, quand nous nous empressons pour éviter quelque chose que nous appréhendons : nous espérons plus de nos soins que de sa Providence, et nous pensons faire beaucoup, en prévenant ses ordres par notre désordre, qui fait que nous adhérons plutôt à la prudence humaine qu'à sa parole. Ce divin Sauveur nous assure dans l'Évangile, qu'un petit passereau, ni même un seul poil de notre tête ne tombe point à terre sans lui; et vous avez peur que notre petite Congrégation ne se puisse maintenir, si nous n'usons de telles et telles précautions, et si nous ne faisons ceci et cela; en sorte que si nous différons de le faire, d'autres s'établiront sur nos ruines. Aussitôt qu'il s'élève un nouveau dessein contre nous, il s'y faut opposer : si quelqu'un vient pour se prévaloir de notre retenue, il le faut prévenir, autrement tout est perdu. C'est à peu près le sens de vos lettres; et, qui pis est, c'est que votre esprit, qui est vif, s'emporte à faire ce que vous dites, et dans sa chaleur pense avoir assez de lumière, sans avoir besoin d'en recevoir d'ailleurs. O Monsieur! que ce procédé est peu convenable à un Missionnaire! il vaudrait mieux qu'il y eut cent missions établies par d'autres, que d'en avoir détourne une seule. Si notre zèle est bon, nous devons être bien aises que tout le monde prophétise, que Dien envoie de nouveaux ouvriers en son Église, que leur réputation croisse et que la nôtre diminue. Je vous prie, Monsieur, ayons plus de confiance en Dieu, laissons-lui conduire notre petite barque; si elle lui est utile, il la gardera du naufrage; et tant s'en faut que la multitude, ni la grandeur des autres vaisseaux la fasse submerger, qu'au contraire elle voguera parmi eux avec plus d'assurance, pourvu

qu'elle aille droit à sa fin, et qu'elle ne s'amuse point à les traverser. »

On poursuivait en cour de Rome l'érection et la confirmation de sa Congrégation, en l'année 1632, et en même temps l'enregistrement de l'union de la maison de Saint-Lazare; c'étaient les deux choses sans lesquelles cette Compagnie naissante ne pouvait subsister, et auxquelles néanmoins on apportait de grandes oppositions et contradictions. M. Vincent, nonobstant tout cela, ne laissait pas d'avoir une telle confiance en Dieu, qu'en ces jours-là il écrivit à un prêtre de sa Congrégation 1 ces paroles dignes de remarque : « Je ne crains que mes péchés, et non pas le succès des bulles, et de l'affaire de Saint-Lazare, ni à Rome, ni à Paris. Tôt ou tard, tout se fera. Qui timent Dominum, sperent in eo; adjutor eorum et protector eorum est 2. » Sur quoi il est à remarquer qu'il parle comme avec quelque sorte de certitude de ce futur succès, non par présomption, puisqu'il craint ses péchés et qu'il se défie de lui-même, mais par une parfaite confiance qu'il avait que Dieu, ayant donné l'être à ce petit corps de sa Congrégation, ne l'abandonnerait pas, mais le conduirait jusqu'à sa perfection. Et à ce propos, on lui a quelquefois ouï avancer cette maxime, que « depuis que Dieu a commencé à faire du bien à une créature, il ne cesse de le lui continuer jusqu'à la fin, si elle ne s'en rend point indigne. »

Nous pouvons ici ajouter ce qu'il dit un jour, au commencement de l'établissement de sa Congrégation, à ceux de sa Communauté, les exhortant à concevoir une parfaite confiance en Dieu : « Ayons confiance en Dieu, Messieurs et mes Frères, leur dit-il, mais ayons-la entière et parfaite, et tenons pour assuré qu'ayant commencé son œuvre en

<sup>1.</sup> Voy. Lettre à du Coudray, à Rome; 12 juillet 1632.

<sup>2.</sup> Que ceux qui ont la crainte du Seigneur espèrent en lui : il est leur aide et leur protecteur. (Ps. cxIII.)

nous, il l'achèvera; car je vous demande, qui est-ce qui a établi la Compagnie? qui est-ce qui nous a appliqués aux missions, aux ordinands, aux conférences, aux retraites, etc.? Est-ce moi? Nullement. Est-ce M. Portail, que Dieu a joint à moi dès le commencement? Point du tout, car nous n'y pensions point, nous n'en avions fait aucun dessein. Et qui est-ce donc qui est l'auteur de tout cela? C'est Dieu, c'est sa Providence paternelle et sa pure bonté. Car nous ne sommes tous que de chétifs ouvriers, et de pauvres ignorants; et parmi nous, il y a peu ou point du tout de personnes nobles, puissantes, savantes, ou capables de quelque chose. C'est donc Dieu qui a fait tout cela, et qui l'a fait par telles personnes que bon lui a semblé, afin que toute la gloire lui en revienne. Mettons donc toute confiance en lui: car, si nous la mettons aux hommes, ou bien si nous nous appuyons sur quelque avantage de la nature ou de la fortune, alors Dieu se retirera de nous. Mais, dira quelqu'un, il faut se faire des amis, et pour soi et pour la Compagnie. O mes Frères! gardons-nous bien d'écouter cette pensée, car nous y serions trompés. Cherchons uniquement Dieu, et il nous pourvoira d'amis et de toute autre chose, en sorte que rien ne nous manquera. Voulez-vous savoir pourquoi nous ne réussissons pas dans quelque emploi? C'est parce que nous nous appuyons sur nous-mêmes. Ce prédicateur, ce supérieur, ce confesseur, se fie trop à sa prudence, à sa science et à son propre esprit. Que fait Dieu? Il se retire de lui, il le laisse là; et quoiqu'il travaille, tout ce qu'il fait ne produit aucun fruit, afin qu'il reconnaisse son inutilité, et qu'il apprenne par sa propre expérience que, quelque talent qu'il ait, il ne peut rien sans Dieu. »

### SECTION II

### SUITE DU MÊME SUJET

Ce qui rendait encore plus excellente et plus parfaite cette confiance de M. Vincent, est qu'il ne s'attachait qu'à Dieu seul, et ne s'appuyait que sur sa Providence, de laquelle seule il voulait dépendre absolument; et à l'imitation du grand saint François, il désirait que Dieu fût son tout 1. On a remarqué que quelque perfection ou talent qu'il reconnût dans les prêtres de sa Compagnie, et quelque grand et notable soulagement et service qu'il en pût tirer pour le bien de sa Congrégation, ou de la maison de Saint-Lazare où il faisait sa résidence ordinaire, et même, quelque estime, amour et tendresse qu'il eût pour eux, selon que leur vertu le méritait, il ne s'attachait pourtant à aucun d'eux. En diverses occasions on a vu qu'il a envoyé aux lieux les plus éloignés, et employé dans les missions les plus périlleuses, ceux qu'il estimait et chérissait davantage, et qui lui étaient les plus utiles, et même les plus nécessaires, lorsqu'il voyait qu'ils y pouvaient rendre un plus grand service à Notre-Seigneur. Il s'en privait volontiers pour son amour, tant pour lui offrir en sacrifice ce qu'il avait de plus cher et ce qu'il aimait le plus, à l'imitation du saint patriarche Abraham, que pour ne fonder ni appuyer son espérance pour le maintien et accroissement de sa Congrégation sur aucun moyen humain, mais uniquement sur la Providence divine, sur laquelle seule il mettait tout son appui, et de laquelle seule il voulait entièrement et absolument dépendre.

Et à propos de ce saint patriarche, M. Vincent se servit

<sup>1.</sup> Beatus qui omni spe rerum hujus mundi seipsum orbavit, ac in solo Deo spem omnem defixit atque locavit suam. (Basil., Orat. de virtut. et vit.)

une fois de l'histoire de son sacrifice, pour représenter aux siens une image fort naïve de la parfaite confiance qu'ils devaient avoir en Dieu. Voici en quels termes il leur parla sur ce sujet :

« Vous ressouvenez-vous de ce grand patriarche, à qui Dieu avait promis de peupler toute la terre par un fils qu'il lui avait donné? et cependant il lui commande de le lui sacrifier 2. Sur cela, quelqu'un eût pu dire : Si Abraham fait mourir son fils, comment est-ce que Dieu accomplira sa promesse? Ce saint homme néanmoins, qui avait accoutumé son esprit à se soumettre à toutes les volontés de Dieu, se dispose à l'exécution de cet ordre, sans se mettre en peine du reste. C'est à Dieu d'y penser, pouvait-il dire; si j'exécute son commandement, il accomplira sa promesse. Mais comment? Je n'en sais rien; c'est assez qu'il est le Tout-Puissant, je m'en vais lui offrir ce que j'ai de plus cher au monde, puisqu'il le veut. Mais c'est mon fils unique? N'importe. Mais en ôtant la vie à cet enfant, j'ôterai le moyen à Dieu de tenir sa parole? C'est tout un : il le désire de la sorte, il le faut faire. Mais si je le conserve, ma lignée sera bénite, Dieu l'a dit. Oui, mais il a dit aussi que je le mette à mort, il me l'a manifesté; j'obéirai, quoi qu'il arrive, et j'espérerai en ses promesses. Admirez cette confiance : il ne se met nullement en peine de ce qui arrivera, la chose pourtant le touchait de bien près; mais il espère que tout ira bien, puisque Dieu s'en mêle. Pourquoi, Messieurs, n'aurions-nous pas la même espérance, si nous laissons à Dieu le soin de tout ce qui nous regarde, et préférons ce qu'il nous commande?

« A ce propos encore, n'admirerons-nous pas la fidélité des enfants de Jonadab, fils de Réchab <sup>3</sup> ? C'était un bon-

<sup>1.</sup> Conférence aux Missionnaires, du 21 février 1659

<sup>2.</sup> Gen., XXII.

<sup>3.</sup> Jerem., xxxv.

homme, qui reçut mouvement de Dieu de vivre d'une manière différente des autres hommes, et de ne loger plus qu'en des tentes et des pavillons, et non en des maisons. Il abandonne donc celle qu'il avait; le voilà à la campagne, où sa pensée le porte à ne point planter de vigne, pour ne point boire de vin; et en effet il n'en planta, et n'en but jamais. Il défendit même à ses enfants de semer du blé et d'autres grains, de planter des arbres, et de faire des jardinages; de sorte que les voilà tous sans pain, sans blé et sans fruits. Comment ferez-vous donc, pauvre Jonadab? pensez-vous que votre famille se puisse passer de vivres, non plus que vous? Nous mangerons, dit-il en lui-même, ce que Dieu nous enverra. Voilà qui semble bien rude; les religieux, même les plus pauvres, ne portent point leur renoncement jusqu'à ce point-là. Tant il y a, la confiance de cet homme fut telle que de se priver de toutes les commodités de la vie pour dépendre absolument, lui et ses enfants, du soin de la Providence divine; et ils demeurèrent en cet état trois cent cinquante ans, c'est à savoir, lui, ses enfants, et les enfants de ses enfants; ce qui fut si agréable à Dieu, que, reprochant à Jérémie la dureté de son peuple abandonné à ses plaisirs, il lui dit: Va vers ces endurcis, tu leur diras qu'il y a un homme qui fait cela, etc. Jérémie fait donc venir les Réchabites, pour justifier la grande abstinence du père et des enfants. Et pour cela il fit mettre sur la table du pain, du vin, des verres, etc. Ces enfants se trouvant là, Jérémie leur dit : J'ai charge de Dieu de vous dire que vous buviez du vin. Et nous, répondirent les Réchabites, nous avons charge de n'en pas boire; il y a tant de temps que nous n'en buvons point, notre père nous l'ayant défendu. Or, si ce père eut cette confiance, que Dieu pourvoirait à la subsistance de sa famille, sans qu'il s'en mît en peine; et si ses enfants sont si fidèles que de se tenir fermes à l'intention du père, ah! Messieurs, quelle confiance devons-nous avoir, qu'en quelque état que Dieu

nous mette, il nous pourvoira aussi de ce qui nous est nécessaire! Quelle est notre fidélité à nos règles, en comparaison de celle de ces enfants, qui n'étaient pas autrement obligés de s'abstenir de ces choses pour l'usage de la vie, et vivaient néanmoins en cette pauvreté? O mon Dieu! Messieurs, ô mon Dieu! mes Frères, demandons à sa divine bonté une grande confiance pour l'événement de tout ce qui nous regarde; pourvu que nous lui soyons fidèles, rien ne nous manquera; il vivra lui-même en nous, il nous conduira, défendra et aimera; ce que nous dirons et ce que nous ferons, tout lui sera agréable.

« Ne voyez-vous pas que les oiseaux ne sèment et ne moissonnent point? Cependant Dieu leur met la table partout, il leur donne le vêtement et la nourriture; il étend même sa Providence sur les herbes des champs, jusqu'aux lis, qui ont des ornements si magnifiques, que Salomon en toute sa gloire n'en a pas eu de semblables. Or si Dieu pourvoit ainsi les oiseaux et les plantes, pourquoi ne vous fierez-vous pas à un Dieu si bon et si provide 1? Quoi! est-ce que vous vous confierez plutôt à vous qu'à lui? Et toutefois vous savez bien qu'il peut tout, et que vous ne pouvez rien: et nonobstant cela, vous osez vous appuyer plutôt sur votre industrie que sur sa bonté, sur votre pauvreté que sur son abondance. O misère de l'homme!

« Je dirai ici néanmoins que les supérieurs sont obligés de veiller aux besoins d'un chacun, et de pourvoir à tout ce qui est nécessaire : et comme Dieu prend le soin de fournir les choses nécessaires à toutes les créatures, jusqu'à un ciron, il veut aussi que les supérieurs et les officiers, comme instruments de sa Providence, veillent à ce que rien ne manque de nécessaire, ni aux prêtres, ni aux clercs, ni aux frères, ni à cent, deux cents, trois cents personnes ou plus, si elles étaient céans, ni au moindre, ni au

<sup>1.</sup> D'une si admirable Providence.

plus grand. Mais aussi, mes Frères, devez-vous vous reposer sur les soins amoureux de la même Providence pour votre entretien, et vous contenter de ce qu'elle vous donne, sans vous enquérir si la Communauté a de quoi, ou n'en a pas; ni vous mettre en peine d'autre chose, que de chercher le royaume de Dieu, parce que sa sagesse infinie pourvoira à tout le reste.

« Dernièrement je demandais à un Chartreux, qui est prieur d'une maison, s'il appelait les religieux au conseil pour le gouvernement de leur temporel? Nous y appelons, me répondit-il, les officiers, comme le sous-prieur et le procureur, et tous les autres demeurent en repos; ils ne se mêlent que de chanter les louanges de Dieu, et de faire ce que l'obéissance et la règle leur ordonnent. Nous sommes céans dans le même usage, grâce à Dieu; tenons-nous y. Nous sommes aussi obligés d'avoir quelque bien, et de le faire valoir pour subvenir à tout. Un temps fut que le Fils de Dieu envoyait ses disciples sans argent, ni provisions; et puis il trouva à propos d'en avoir pour faire subsister sa Compagnie, et en assister les pauvres. Les Apôtres ont continué cela; et saint Paul dit de lui-même qu'il travaillait de ses mains, et qu'il amassait de quoi soulager les chrétiens nécessiteux. C'est donc aux supérieurs de veiller à l'économie; mais qu'ils tâchent aussi que cette vigilance du temporel ne diminue pas celle des vertus, et qu'ils fassent en sorte que la vie spirituelle soit en vigueur dans leurs maisons, et que Dieu y règne sur toutes choses : c'est le premier but qu'ils doivent avoir. »

## SECTION III

SENTIMENTS DE MONSIEUR VINCENT TOUCHANT LA CONFIANCE

QU'IL FAUT AVOIR EN DIEU

Après avoir rapporté en la section précédente le discours

que M. Vincent a tenu autrefois à ceux de sa Communauté, sur le sujet de la confiance qu'ils devaient avoir en Dieu, il ne sera pas hors de propos de mettre ici ensuite les sentiments qu'il a témoignés, en diverses rencontres, à plusieurs personnes particulières sur cette même vertu.

Écrivant un jour à une personne de vertu qui lui avait témoigné une dévotion particulière pour la fête de saint Vincent 1: « Je vous remercie, lui dit-il, de la part que vous prenez à la dévotion de mon saint patron, et je prie Dieu qu'il donne à votre foi ce que ma misère est indigne d'obtenir pour vous : demandez-lui pardon, s'il vous plaît, de mon indévotion, causée par manquement de préparation. J'ai été embarrassé en affaires toute cette matinée, sans pouvoir faire qu'un peu d'oraison, et avec beaucoup de distraction; jugez ce que vous devez attendre de mes prières en ce saint jour. Cela pourtant ne me dérange pas, parce que je mets ma confiance en Dieu, et non pas certes en ma préparation, ni en toutes mes industries; et je vous souhaite de tout mon cœur le même, puisque le trône de la bonté et des miséricordes de Dieu est établi sur le fondement de nos misères. Confions-nous donc bien en sa bonté, et nous ne serons jamais confondus, ainsi qu'il nous assure par sa parole. »

Et, dans une autre rencontre, écrivant à la même personne : « Déchargez, lui dit-il, votre esprit de tout ce qui vous fait peine; Dieu en aura soin. Vous ne sauriez vous empresser en cela sans contrister pour ainsi dire le cœur de Dieu, parce qu'il voit que vous ne l'honorez pas assez par la sainte confiance; fiez-vous en lui, je vous en supplie, et vous aurez l'accomplissement de ce que votre cœur désire. Je vous le dis derechef, rejetez toutes ces pensées de défiance que vous permettez quelquefois à votre esprit. Et pourquoi votre âme ne serait-elle pas pleine de con-

<sup>1.</sup> Sans doute Mile Le Gras.

fiance, puisqu'elle est la chère fille de Notre-Seigneur par sa miséricorde? »

Et, dans une autre lettre à la même : « Oh! qu'il y a de grands trésors cachés, lui dit-il, dans la sainte Providence! et que ceux-là honorent souverainement Notre-Seigneur qui la suivent et qui n'enjambent pas sur elle !... J'entendais dire dernièrement à un des grands du royaume, qu'il avait bien appris cette vérité par sa propre expérience, parce que jamais il n'avait entrepris par soi-même que quatre choses, lesquelles, au lieu de lui réussir, étaient tournées à son dommage. N'est-il pas vrai que vous voulez, comme il est bien raisonnable, que votre serviteur n'entreprenne rien sans vous et sans votre ordre? Et si cela est raisonnable d'un homme à un autre, à combien plus forte raison du Créateur à la créature? »

Quelqu'un lui ayant un jour demandé si l'on pouvait excéder en l'espérance et confiance que l'on devait avoir en Dieu, il répondit « que, tout ainsi qu'on ne pouvait pas trop croire les vérités de la foi, on ne pouvait non plus trop espérer en Dieu; qu'il était bien vrai qu'on pouvait se tromper en espérant des choses que Dieu n'a pas promises, ou bien espérant celles qu'il a promises sous condition, et ne voulant pas saire ce qu'il ordonne pour les obtenir : comme lorsqu'un pécheur espère pardon et ne veut pas pardonner à son frère; qu'il demande miséricorde et ne veut pas se convertir; qu'il se confie qu'il remportera la victoire contre les tentations, et ne veut pas y résister ni les combattre, car ces espérances sont fausses et illusoires. Mais, ajoutait-il, celle qui est véritable ne peut jamais être trop grande, étant fondée sur la bonté de Dieu et sur les mérites de Jésus-Christ. »

Voyant un jour quelques-uns des siens qui se laissaient un peu trop abattre et décourager par le sentiment qu'ils avaient de leurs imperfections : « Nous avons — leur dit-il pour les encourager — le germe de la toute-puissance de Dieu en nous, ce qui doit nous être un grand motif d'espérer et de mettre notre confiance en lui, nonobstant toutes nos pauvretés. Non, il ne faut pas vous étonner de voir des misères en vous, car chacun en a sa bonne part; il est bon de les connaître, mais non pas de s'en affliger démesurément; il est bon même d'en détourner la pensée, quand elle nous porte au découragement, et de redoubler notre confiance en Dieu et notre abandon entre ses mains paternelles. »

Ce saint homme était si attentif aux conduites de la divine Providence, qu'en plusieurs rencontres on le voyait se comporter tout autrement que ne font les autres. Ils pensent que tout est perdu s'ils ne se remuent, s'ils ne se mettent en peine et n'y mettent un chacun pour se prémunir contre les accidents de cette vie et pour remédier aux traverses et adversités, employant les lettres, donnant des ordres, faisant des changements et se servant d'autres expédients humains, promptement et sans remise, couvrant en même temps, et tâchant de couvrir ce défaut de confiance et de soumission à la divine Providence de ce prétexte, que Dieu laisse agir les causes secondes. Mais M. Vincent, se conduisant par des lumières plus pures et par un principe plus assuré, n'avait recours aux industries humaines que le plus tard qu'il pouvait, pour donner lieu cependant 1 à la Providence divine, d'agir par elle-même et de mettre les choses au point convenable; ce qu'il faisait par une parfaite connaissance qu'il avait, que le propre de Dieu est de réduire tout à bien, et que moins il y a de l'homme dans les affaires, plus il y a de Dieu.

Lorsqu'il avait fait ce qu'il estimait que Dieu demandait de lui pour mettre ordre aux affaires, il demeurait en paix pour l'événement, et s'en reposait entièrement sur la con-

<sup>1.</sup> Pendant ce temps.

duite de Dieu; et, quelque succès qui en arrivât, bon ou mauvais, il ne s'en mettait pas davantage en peine, et ne s'inquiétait point de ce qu'il avait fait. Il se contentait du témoignage de sa conscience, qui lui faisait connaître qu'ayant tâché de se conformer aux ordres de la volonté de Dieu en ce qu'il avait fait, il n'y avait pas lieu d'en avoir aucun regret, mais plutôt d'en bénir et remercier sa bonté.

Un ecclésiastique de condition et de vertu, étant fort travaillé de pensées de désespoir, en écrivit à M. Vincent d'un lieu fort éloigné, où il se trouvait alors, pour recevoir de lui quelque consolation et quelque remède. Voici sa réponse, qui fait voir de plus en plus quels étaient les sentiments de ce saint homme, touchant la confiance qu'on devait avoir en Dieu:

« J'espère, lui dit-il, que depuis votre lettre écrite, Dieu aura dissipé ces nuages qui vous mettaient en peine; c'est pourquoi je ne vous en toucherai qu'un mot en passant. Il semble que vous soyez entré en quelque doute si vous êtes du nombre des prédestinés. A quoi je réponds que, bien qu'il soit vrai que personne n'ait des marques infaillibles de sa prédestination sans une révélation spéciale de Dieu, néanmoins, selon le témoignage de saint Paul, il y en a de si probables, pour connaître les vrais enfants de Dieu, qu'il n'y a presque lieu d'en douter. Et pour ces marques-là, Monsieur, je les vois toutes en vous, par la grâce de Dieu. La même lettre, par laquelle vous me dites que vous ne les voyez pas, m'en découvre une partie, et la longue connaissance que j'ai de vous me manifeste les autres. Croyez-moi, Monsieur, je ne connais pas une âme au monde qui soit plus à Dieu que la vôtre, ni un cœur plus éloigné du mal, ni plus aspirant au bien que vous l'avez. — Mais il ne me le semble pas, me direz-vous. - Et je vous réponds que Dieu ne permet pas toujours aux siens de discerner la pureté de leur intérieur parmi les mouvements de la nature

corrompue, afin qu'ils s'humilient sans cesse, et que leur trésor étant par ce moyen caché, il soit en plus grande assurance.

« Le saint Apôtre avait vu des merveilles au ciel; mais pour cela il ne se tenait pas justifié, parce qu'il voyait en luimème trop de ténèbres et de combats. Il avait toutefois une telle confiance en Dieu, qu'il estimait n'y avoir rien au monde capable de le séparer de la charité de Jésus-Christ. Cet exemple vous doit suffire, Monsieur, pour demeurer en paix parmi vos obscurités, et pour avoir une entière et parfaite confiance en l'infinie bonté de Notre-Seigneur, lequel, voulant achever l'ouvrage de votre sanctification, vous invite de vous abandonner entre les bras de sa Providence. Laissez-vous donc conduire à son amour paternel, car il vous aime; et tant s'en faut qu'il rejette un homme de bien tel que vous êtes, que même il ne délaisse jamais un méchant qui espère en sa miséricorde. »

Parlant un jour à sa Communauté sur ce même sujet de la confiance en Dieu : « Le véritable Missionnaire, dit-il, ne se doit point mettre en peine pour les biens de ce monde, mais jeter tous ses soins en la Providence du Seigneur, tenant pour certain que, pendant qu'il sera bien établi en la charité et bien fondé en cette confiance, il sera toujours sous la protection de Dieu; et par conséquent aucun mal ne lui arrivera et aucun bien ne lui manquera, lors même qu'il pensera que, selon les apparences, tout va se perdre. Je ne dis pas ceci par mon propre esprit : c'est l'Écriture sainte qui nous l'enseigne et qui dit que : Qui habitat in adjutorio Altissimi, in protectione Dei cœli commorabitur 1: celui qui loge à l'enseigne de la confiance en Dieu sera toujours favorisé d'une spéciale protection de sa part. En cet état, il doit tenir pour certain qu'il ne lui arrivera aucun mal, parce que toutes choses coopèrent à son bien, et qu'au-

I. Ps. xc.

cun bien ne lui manquera, d'autant que Dieu lui-même se donnant à lui, il porte avec soi tous les biens nécessaires, tant pour le corps que pour l'âme. Et ainsi, mes Frères, vous devez espérer que pendant que vous demeurerez fermes en cette confiance, non seulement vous serez préservés de tous maux et de tous fâcheux accidents, mais aussi comblés de toutes sortes de biens. »

Nous finirons ce chapitre par l'extrait d'un discours que M. Vincent fit un jour aux Filles de la Charité, pour leur inspirer ce même esprit de confiance en Dieu parmi tous les fâcheux et périlleux accidents, où elles se trouvaient quelquefois exposées en rendant service aux pauvres : « Vous verrez souvent, mes Filles, leur dit-il, la colère de Dieu punir de mort subite et violente une multitude de pécheurs, sans avoir loisir de faire pénitence et se convertir vous verrez même beaucoup d'innocents périr, et vous serez conservées. Oui, mes Filles, Dieu prend soin de votre conservation, parce que vous servez les pauvres. » Et puis, dans la suite de son discours, il leur fit faire réflexion sur les effets de cette protection spéciale de Dieu sur elles en deux occasions dignes de remarque : l'une fut qu'en ces jours-là une maison du faubourg Saint-Germain, presque toute neuve, tomba de fond en comble au même temps qu'une Fille de la Charité qui, portant une portion à un pauvre malade, y était entrée, se trouvait alors entre deux planchers; par conséquent, elle devait être, selon toutes les apparences humaines, écrasée sous ces ruines, comme le furent toutes les personnes qui se trouvaient alors dans cette maison, au nombre de plus de trente, à la réserve d'un seul petit enfant qui fut pourtant blessé, quoiqu'il n'en mourût pas. Mais cette Fille de la Charité fut préservée comme miraculeusement, demeurant la marmite à la main, sur un petit coin de plancher, qui ne tomba pas, quoique

<sup>1. 13</sup> tévrier 1646. Confér. aux Filles de la Charité, t. I, p. 213.

tout le reste du plancher eût croulé. De plus, comme par un second miracle, quoiqu'il tombât d'en haut tout autour de cette fille quantité de solives et autres pièces de bois, de grosses pierres, des coffres, tables et autres choses semblables, elle n'en reçut aucune blessure, et on la vit sortir saine et sauve du milieu de ces ruines <sup>1</sup>.

L'autre occasion fut qu'une poutre s'étant rompue en la maison de la Communauté des Filles de la Charité, et le plancher d'une chambre étant tombé tout à coup, la Providence de Dieu pourvut tellement à cet accident, qu'aucune d'entre elles ne se trouva ni dessus, ni dessous ce plancher, quoiqu'un moment auparavant i! y en eût plusieurs, et même que mademoiselle Le Gras, leur première supérieure et fondatrice, ne fit qu'en sortir; ce qui fut une autre merveille de la protection de Dieu envers elle<sup>2</sup>. Sur quoi M. Vincent continuant son discours, et élevant la voix : « Ah! mes Filles, leur dit-il, quel sujet n'avez-vous pas de vous confier en Dieu? Nous lisons dans les histoires qu'un homme fut tué en pleine campagne par la chute d'une tortue, qu'un aigle lui laissa tomber sur la tête; et nous voyons aujourd'hui des maisons renversées de fond en comble, et des Filles de la Charité qui sortent saines et sauves de dessous les ruines, et n'en reçoivent aucune lésion. Qu'est-ce que cela, sinon une marque et un témoignage par lequel Dieu leur veut faire connaître qu'elles lui sont chères comme la prunelle de ses yeux? O mes Filles! soyez assurées que, pourvu que vous conserviez dans vos cœurs cette sainte confiance, Dieu vous conservera en quelque lieu que vous vous trouviez. »

<sup>1. 13</sup> février 1646. Confér. aux Filles de la Charité, t. I, p. 206.

<sup>2.</sup> P. 213.

# CHAPITRE IV

#### Son amour envers Dieu

Quoique l'amour de Dieu ait son siège dans le cœur, et que ses plus nobles et plus parfaites opérations ne soient connues que de celui qui les pratique, et de Dieu qui en est l'auteur par sa grâce, il ne laisse pas toutefois de se produire au dehors par ses effets extérieurs, comme le feu renfermé dans une fournaise, par les flammes qu'il en fait sortir. Il est bien vrai que, pour connaître quel a été l'arnour de M. Vincent envers Dieu, il faudrait que son Saint-Esprit nous découvrît ce que ses divines inspirations ont opéré dans son cœur, et la fidèle coopération qu'il lui a rendue; mais puisque cette manifestation est réservée au dernier jour, où Dieu révèlera les secrets des cœurs, nous nous contenterons de remarquer ici seulement quelques-unes des étincelles que le feu sacré de cet amour n'a pu retenir, et qui ont paru au dehors.

Et premièrement, si c'est une marque assurée d'un parfait amour, selon le témoignage du disciple bien-aimé et bien aimant, de garder la loi de Dieu, et se rendre obéissant et fidèle à sa parole 1, on peut dire avec vérité que M. Vincent a beaucoup aimé Dieu; car il a été si fidèle et si exact à observer la loi de Dieu, et à suivre ce qui est prescrit par sa sainte parole, que ceux qui l'ont le plus hanté, et qui ont considéré de plus près tous ses déportements, assurent qu'il n'eût pas fallu être homme pour y manquer moins que lui. Il était tellement attentif sur lui-même, mortifié en ses passions, équitable en ses jugements, circonspect en ses paroles, prudent en sa conduite, exact en ses pra-

<sup>1.</sup> Hæc est charitas Dei, ut mandata ejus custodiamus. (I Joan., v.) — Qui servat verbum ejus, vere in hoc charitas Dei perfecta est I Joan., II.)

tiques de piété, et enfin si parfaitement uni à Dieu, autant qu'on en pouvait juger par l'extérieur, qu'il paraissait assez que c'était l'amour de Dieu qui animait son cœur, et qui régnait sur toutes les puissances de son âme, et même sur les organes et facultés de son corps, pour régler tous leurs mouvements et toutes les opérations selon les ordres de cette loi éternelle, qui est la première règle de toute justice et sainteté. L'on peut dire que toute sa vie était un sacrifice continuel qu'il faisait à Dieu, non seulement des honneurs, commodités, plaisirs et autres biens du monde, mais de tout ce qu'il avait reçu de sa main libérale, de ses lumières, de ses affections, de sa liberté, et de tout ce qui pouvait tomber en sa disposition; et la plus grande et la plus intime joie de son cœur était de penser à la gloire incompréhensible que Dieu possède en lui-même, à l'amour ineffable qu'il se porte, et aux infinies perfections qui sont renfermées dans l'unité et simplicité de sa divine essence.

Ses plus ardents et continuels désirs étaient que Dieu fût de plus en plus connu, adoré, servi, obéi, aimé et glorifié, en tous lieux, par toutes sortes de créatures; tout ce qu'il faisait et disait ne tendait à autre fin qu'à graver, autant qu'il était en lui, ce divin amour dans tous les cœurs, et particulièrement dans ceux de ses enfants, qui ont admiré et éprouvé la grâce de cette parfaite charité qui était en lui, et qui faisait ressentir ses ardeurs à ceux qui s'approchaient de sa personne. C'est ce qui les portait toujours à écouter avec grande estime et dévotion toutes ses paroles, et même quelquefois à les recueillir jusques aux moindres; néanmoins, ils ont reconnu et confessé que les paroles de ce grand serviteur de Dieu avaient tout autre force en sa bouche que sur le papier, et que le même esprit qui animait son cœur, donnait une vertu et une énergie toute particulière à ses paroles; en sorte qu'on pouvait dire que c'étaient des paroles de grâce, qui pénétraient jusqu'au cœur de ceux qui l'écoutaient. A ce propos, une personne

de grande vertu, qui est maintenant devant Dieu 1, s'étant un jour trouvée à un entretien qu'il fit aux Dames de la Compagnie de la Charité de Paris, se sentit tellement touchée de ce qu'elle avait entendu, que, se tournant vers quelques autres des plus qualifiées de cette assemblée: « Eh bien! 'Mesdames, leur dit-elle, ne pouvons-nous pas, à l'imitation des disciples qui allaient en Emmaüs, dire que nos cœurs ressentaient les ardeurs de l'amour de Dieu, pendant que M. Vincent nous parlait? Pour moi, ajouta-t-elle, quoique je sois fort peu sensible en toutes les choses qui regardent Dieu, je vous avoue néanmoins que j'ai le cœur tout embaumé de ce que ce saint homme nous vient de dire. — Il ne faut pas s'en étonner, répondit une de ces dames 2. Il est l'ange du Seigneur, qui porte sur ses lèvres les charbons ardents de l'amour divin qui brûle dans son cœur. — Cela est très véritable, ajouta une autre de la Compagnie, et il ne tiendra qu'à nous de participer aux ardeurs de ce même amour. »

Une autre fois, plusieurs prélats s'étant trouvés à la conférence des ecclésiatiques qui s'assemblent à Saint-Lazare, et M. Vincent leur ayant déféré par honneur la conclusion de la conférence, comme il avait coutume de faire quand quelque prélat y était présent, tous unanimement le prièrent de la faire lui-même. Comme il s'en excusait, le plus ancien d'entre eux lui dit : « Monsieur Vincent, il ne faut pas que vous priviez la Compagnie, par votre humilité, des bons sentiments que Dieu vous a communiqués sur ce sujet qu'on traite. Il y a je ne sais quelle onction du Saint-Esprit en vos paroles, qui touche un chacun; et pour cela tous ces Messieurs vous prient de leur faire part de vos

<sup>1.</sup> La présidente de Lamoignon. (Collet, Vie de S. Vincent, t. II p. 112.)

<sup>2.</sup> Marie-Louise de Gonzague, duchesse de Mantoue, plus tard reine de Pologne.

pensées, car un mot de votre bouche fera plus d'effet que tout ce que nous pourrions dire 1. »

Or ce grand amour que M. Vincent avait pour Dieu, s'est fait particulièrement connaître par la droiture et la pureté de ses intentions, qui tendaient uniquement et incessamment à la plus grande gloire de sa divine Majesté; il faisait chaque chose, et même celles qui semblaient les plus petites, dans la vue de Dieu, pour lui plaire, et pour accomplir ce qu'il reconnaissait lui être le plus agréable. Aussi disait-il souvent, « que Dieu ne regardait pas tant l'extérieur de nos actions que le degré d'amour et de pureté d'intention dans lequel nous les faisons; que les petites actions faites pour plaire à Dieu ne sont pas si sujettes à la vaine gloire que les autres actions plus éclatantes, qui bien souvent s'en vont en fumée; et enfin que, si nous voulons plaire à Dieu dans toutes nos actions, il faut nous habituer à lui plaire dans les petites. »

Un jour quelqu'un des siens s'étant accusé devant les autres d'avoir fait quelque action par respect humain, M. Vincent, tout animé de l'amour de Dieu, dit, « qu'il vaudrait mieux être jeté pieds et mains liés parmi des charbons ardents, que de faire une action pour plaire aux hommes. » Ensuite, s'étant mis à faire, d'un côté, le dénombrement de quelques-unes des perfections divines, et de l'autre, des défauts, imperfections et misères des créatures, pour faire mieux voir l'injustice et la folie de ceux qui négligent de faire leurs actions pour Dieu, et qui per-

<sup>1.</sup> Quand, après avoir entendu saint Vincent, on sortait de l'assemblée, chacun disait aux Missionnaires: « Oh! que vous êtes heureux de voir et d'entendre tous les jours un homme si rempli de l'amour de Dieu! » — C'étaient les sentiments qu'exprimait Bossuet, dont nous avons déjà cité les paroles (t. I, p. 184). Montmorin, archevêque de Vienne, Victor de Mélian, évêque d'Alet, et Tronson, plus tard supérieur de Saint-Sulpice, rendirent de semblables témoignages. (Collet, Vie de S. Vincent, t. II, p. 112, 113.)

dent leur temps et leur peine pour n'avoir, en ce qu'ils font, que des vues basses et humaines, il ajouta ces paroles dignes de remarque : « Honorons toujours les perfections de Dieu; prenons pour but de tout ce que nous avons à faire celles qui sont les plus opposées à nos imperfections, comme sa douceur et sa clémence, directement opposées à notre colère; sa science, si contraire à notre aveuglement; sa grandeur et sa majesté infinies, si fort élevées au-dessus de notre bassesse et vileté; son infinie bonté, toujours opposée à notre malice : étudions-nous de faire nos actions pour honorer et glorifier cette perfection de Dieu, qui est directement contraire à nos défauts. » Il ajoutait que c'était cette direction et application qui était comme l'âme de nos œuvres, et qui en rehaussait grandement le prix et la valeur; se servant à ce sujet d'une comparaison familière des habits dont se revêtent les princes et les grands seigneurs, aux jours de leurs triomphes et magnificences : « Car, disait-il, les habits ne sont pas ordinairement tant estimés pour l'étoffe dont ils sont faits, que pour les passements d'or et enrichissements de broderies, perles et pierres précieuses dont ils sont ornés : de même, il ne faut pas se contenter de faire de bonnes œuvres, mais il les faut enrichir et relever par le mérite d'une très noble et très sainte intention, les faisant uniquement pour plaire à Dieu et pour le glorifier. »

C'est dans cette même droiture d'intention qu'il avait souvent en bouche, et encore plus dans le cœur, ces paroles de Notre-Seigneur Jésus-Christ rapportées dans l'Évangile: « Cherchez premièrement le royaume de Dieu<sup>1</sup>. » « Notre-Seigneur, disait-il sur ce sujet<sup>2</sup>, nous recommande par ces paroles de faire régner Dieu en nous, et puis de coopérer avec lui à étendre et amplifier son royaume dans

1. Matth., vi, 33.

<sup>2.</sup> Voy. Conférence aux Missionnaires du 21 février 1659; p. 361.

la conquête des âmes. N'est-ce pas là un grand honneur pour nous que d'être appelés à l'exécution d'un si grand et si important dessein? N'est-ce pas agir comme les anges, qui travaillent incessamment et uniquement pour l'agrandissement de ce royaume de Dieu? Y a-t-il condition qui soit plus désirable que la nôtre, qui ne devons vivre et agir que pour établir, accroître et agrandir le royaume de Dieu? A quoi tiendra-t-il, mes Frères, que nous ne répondions dignement à une vocation si sainte et si sanctifiante 1? »

## CHAPITRE V

# Sa conformité à la volonté de Dieu

Saint Basile, étant un jour interrogé par quel moyen on pouvait témoigner son amour envers Dieu, répondit que c'était en faisant tout ce qu'on peut, et même, s'il faut parler ainsi, plus qu'on ne peut, pour accomplir continuellement en toutes choses la très sainte volonté de Dieu, avec un très ardent désir de procurer l'accroissement de son honneur et de sa gloire. Et certes, ce n'est pas sans grande raison qu'il a parlé de la sorte; car, puisque l'union qui se fait par l'amour est principalement des cœurs et des volontés, on ne saurait mieux faire paraître qu'on aime Dieu que par une conformité et union parfaite de sa volonté avec celle de Dieu <sup>2</sup>.

C'est ce que M. Vincent a saintement pratiqué; et l'on peut dire que cette conformité de sa volonté avec la volonté de Dieu était la propre et principale, et comme la générale vertu de ce saint homme, qui répandait son influence sur

<sup>1.</sup> Voy. aussi, sur l'amour de Dieu, répétition d'oraison du 4 août 1655; Confér. aux Missionnaires, p. 111.

<sup>2.</sup> Interrog. Quis est modus ejus, quæ in Deum est, charitatis? Respons. Assidua atque ultra vires animi, ad exequendam Dei voluntatem, contentio, cum proposito ac desiderio gloriæ ipsius. (Basil., In Reg. brev., resp. 211.)

toutes les autres. C'était comme le maître ressort qui faisait agir toutes les facultés de son âme et tous les organes de son corps; c'était le premier mobile de tous ses exercices de piété, de toutes ses plus saintes pratiques, et généralement de toutes ses actions; en sorte que, s'il se présentait devant Dieu dans ses oraisons, s'il se rendait en tout temps et en toute occasion si attentif à sa divine présence, c'était pour lui dire comme saint Paul: « Seigneur, que voulezvous que je fasse 1? » S'il était si soigneux de consulter Dieu, de l'écouter et d'user d'une si grande circonspection pour discerner les vraies inspirations qui venaient du Saint-Esprit d'avec les fausses qui procédaient de la suggestion du démon ou des mouvements déréglés de la nature, c'était pour connaître la volonté de Dieu avec plus d'assurance et pour se mettre plus en état de l'accomplir. Enfin, s'il rejetait si fortement toutes les maximes du monde pour embrasser celles de l'Evangile, s'il renonçait si parfaitement à lui-même, s'il embrassait la croix avec tant d'affection, et s'il s'abandonnait à tout faire et à tout souffrir pour Dieu, c'était pour se conformer plus parfaitement à toutes les volontés de sa divine Majesté; et il avait une telle estime de la pratique de cette sainte conformité, qu'il dit un jour de l'abondance de son cœur cette belle sentence, que « se conformer en toutes choses à la volonté de Dieu et y prendre tout son plaisir, c'était vivre sur la terre d'une vie tout angélique, et même c'était vivre de la vie de Jésus-Christ. »

Il dit une autre fois sur ce même sujet, que « Notre-Seigneur était une communion continuelle aux âmes vertueuses qui se tenaient fidèlement et constamment unies à sa très sainte volonté, et qui avaient un même vouloir et un même non-vouloir avec lui<sup>2</sup>. » Et comme il était tout rempli et pénétré de cette importante vérité, et qu'il connaissait par

<sup>1.</sup> Act., 1x, 6.

<sup>2.</sup> Voy. Lettres, t. I, p. 103.

sa propre expérience les grâces et bénédictions qui découlent de cette conformité à la volonté de Dieu, il a toujours tâché de l'inspirer dans tous les cœurs des autres, et particulièrement de ceux de sa Congrégation, auxquels il en a même fait une règle particulière dans les termes suivants :

« Et parce que la sainte pratique, qui consiste à faire toujours et en toutes choses la volonté de Dieu, est un moyen assuré pour pouvoir bientôt acquérir la perfection chrétienne, chacun tâchera, selon son possible, de se la rendre familière, en accomplissant ces quatre choses. Premièrement, en exécutant dévotement les choses qui nous sont commandées, et fuyant soigneusement celles qui nous sont défendues, et cela toutes les fois qu'il nous appert que tel commandement et telle défense viennent de la part de Dieu, ou de l'Église, ou de nos supérieurs, ou de nos règles ou constitutions. Secondement, entre les choses indifférentes qui se présentent à faire, choisissant plutôt celles qui répugnent à notre nature que celles qui la satisfont, si ce n'est que celles qui lui plaisent soient nécessaires; car alors il les faut préférer aux autres, les envisageant néanmoins, non du côté qu'elles délectent les sens, mais du côté qu'elles sont agréables à Dieu; que si plusieurs choses indifférentes de leur nature, qui ne sont ni agréables, ni désagréables, se présentent à faire en même temps, alors il est à propos de se porter indifféremment à ce qu'on voudra comme venant de la divine Providence. Troisièmement, pour ce qui est des choses qui nous arrivent inopinément, comme sont les afflictions ou consolations, soit corporelles ou spirituelles, en les recevant toutes avec égalité d'esprit, comme sortant de la main paternelle de Notre-Seigneur. Quatrièmement, faisant toutes ces choses-là par le motif que c'est le bon plaisir de Dieu, et pour imiter en cela, autant qu'il nous est possible, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a toujours fait

<sup>1.</sup> Regul. commun., cap. 11.

les mêmes choses et pour la même fin, comme il le témoigne lui-même par ces paroles rapportées dans l'Évangile : « Je fais toujours les choses qui sont selon la volonté de « mon Père. »

Il considérait cette pratique comme un souverain remède à tous maux; et quand on lui demandait comment on pourrait se corriger de quelque promptitude, ou impatience, ou autre imperfection, ou bien vaincre quelque tentation, ou conserver la paix du cœur parmi les pertes et les souffrances, il répondait que ce serait en se conformant à la volonté de Dieu. Mais il voulait qu'on persistât courageusement en cette sainte pratique, et qu'on eût une affection persévérante à chercher à connaître et accomplir en toutes choses cette sainte et divine volonté; et il ne pouvait souffrir en cela aucun relâche, ni aucune remise, souhaitant que la volonté de Dieu fût comme le propre élément de l'âme, que ce fût l'air qu'elle respirât, et le bonheur auquel elle aspirât continuellement. A ce sujet, parlant un jour aux siens?: « La perfection de l'amour, leur dit-il, ne consiste pas dans les extases, mais à bien faire la volonté de Dieu; et celui-là entre tous les hommes sera le plus parfait, qui aura sa volonté plus conforme à celle de Dieu; en sorte que notre perfection consiste à unir tellement notre volonté à celle de Dieu, que la sienne et la nôtre ne soient qu'un même vouloir et non-vouloir, et celui qui excellera davantage en ce point sera le plus parfait. Lorsque Notre-Seigneur voulut enseigner le moyen d'arriver à la perfection à cet homme dont il est parlé dans l'Évangile, il lui dit : « Si quelqu'un « veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il « porte sa croix et qu'il me suive 3. » Or, je vous demande, qui est-ce qui renonce plus à soi-même, ou qui porte mieux

<sup>1.</sup> Joan., viii, 29.

<sup>2. 17</sup> octobre 1655; Conférences aux Missionnaires, p. 178.

<sup>3.</sup> Mat., xvi, 24.

la croix de la mortification, et qui suit plus parfaitement Jésus-Christ, que celui qui s'étudie à ne faire jamais sa volonté et à faire toujours la volonté de Dieu? L'Écriture dit aussi en quelque autre lieu que celui qui adhère à Dieu est un même esprit avec Dieu; or, je vous demande, qui est-ce qui adhère plus parfaitement à Dieu, que celui qui ne fait que la volonté de Dieu, et jamais la sienne propre? qui ne veut et qui ne souhaite autre chose que ce que Dieu veut? Oh! que c'est là un moyen bien court pour acquérir en cette vie un grand trésor de grâces! »

En quelque autre rencontre, écrivant à l'un des prêtres de sa Congrégation sur le sujet d'un fâcheux accident qui était arrivé : « Que ferons-nous à cela, lui dit-il, sinon de vouloir ce que la divine Providence veut, et ne pas vouloir ce qu'elle ne veut pas ? Il m'est venu ce matin, en ma chétive oraison, un grand désir de vouloir tout ce qui arrive dans le monde, et bien et mal de peine, tant générale que particulière, parce que Dieu le veut, puisqu'il l'envoie. Oh! que cette pratique me semble avoir de merveilleuses circonstances qui sont bien nécessaires aux Missionnaires! Étudionsnous donc à avoir cette disposition de volonté à l'égard de celle de Dieu, et entre plusieurs grands biens qui en proviendront, celui de la tranquillité d'esprit ne sera pas des moindres. »

Une autre fois <sup>1</sup>, faisant réflexion sur la troisième demande de l'Oraison dominicale, fiat voluntas tua sicut in cœlo et in terra, « que votre volonté soit faite en la terre comme au ciel », il disait que par ces paroles Notre-Seigneur avait voulu nous enseigner que, « comme les anges et les bienheureux qui sont là-haut au ciel font incessamment la sainte et adorable volonté de Dieu, de même il voulait que nous autres la fissions semblablement sur la terre, avec le plus d'amour et de perfection qu'il nous serait

<sup>1.</sup> Confér. aux Missionnaires, du 15 octobre 1655; p. 173.

possible. Il nous en a donné l'exemple, et n'est venu du ciel en terre que pour faire la volonté de Dieu son Père, en accomplissant l'œuvre de notre rédemption, et trouvant ses délices à faire ce qu'il connaissait être le plus agréable à Dieu, au temps et en la manière qu'il savait être selon sa volonté. »

# SECTION PREMIÈRE

## CONTINUATION DU MÊME SUJET

M. Vincent a fait paraître son affection et sa fidélité à cette sainte pratique, d'une manière qu'on peut dire lui avoir été presque singulière, en ce qu'il n'est jamais entré dans aucun emploi et n'a procuré aucun avantage temporel à sa Congrégation, sinon autant qu'il connaissait manifestement que cela était conforme à la volonté de Dieu, et qu'il y était même fortement poussé par autrui. Il a fait à la vérité son possible, pour conserver les biens temporels que la Providence divine avait donnés à sa Compagnie, parce que Dieu le voulait; mais on ne l'a jamais vu aller au devant pour lui en procurer, ni faire aucune recherche ou sollicitation pour y attirer personne. Quoiqu'il soit licite, et même louable, de convier les autres à se mettre dans un état auquel ils puissent mieux servir Dieu, quand cela se fait par un pur zèle de sa gloire, la dévotion néanmoins de ce saint homme était d'attendre toujours le bon plaisir de Dieu pour le suivre, et de ne le prévenir jamais; ce qui est une vertu assez rare. Et il était tellement rempli et animé de ce désir que la volonté de Dieu fût la souveraine sur son cœur et sur tout ce qui pouvait dépendre de lui, qu'il tenait pour maxime de ne rien épargner, ni dépense, ni peine, ni même la vie, quand il était question d'accomplir cette très sainte volonté.

Il ne pouvait approuver que ceux qui étaient appelés de

Dieu dans un état ou profession vinssent à la quitter par eux-mêmes, quoiqu'ils eussent des prétextes fort bons et raisonnables. Voici ce qu'il écrivit un jour sur ce sujet à un curé qui voulait permuter sa cure: « Je vous prie, lui dit-il, de ne vous point hâter : ce que vous prétendez faire mérite une grande considération, et j'aurais peine que vous eussiez pris aucune résolution finale, sans avoir fait prier Dieu, et consulté M. Duval ou M. Coqueret, ou tous les deux; car il s'agit de savoir si Dieu veut que vous quittiez l'Épouse qu'il vous a donnée. »

Les supérieurs des maisons de sa Congrégation ont remarqué qu'en toutes ses lettres, il ne leur recommandait rien tant que cette conformité au bon plaisir de Dieu en toutes sortes d'événements. Quelques-uns lui ayant mandé en divers temps qu'on voulait leur susciter des procès, et les molester et inquiéter dans quelques parties de leurs biens, ou dans les maisons et places qu'ils avaient acquises, sa réponse la plus ordinaire était : qu'il n'en arriverait que ce qu'il plairait à Dieu; qu'il était le maître, non seulement de nos biens, mais aussi de nos vies, et qu'il était juste qu'il en disposât selon sa divine volonté.

Il voulait que, dans les aridités spirituelles et dans les infirmités du corps, on demeurât soumis au bon plaisir de Dieu; que l'on fût content de tous les états où il lui plairait de nous mettre, et qu'on ne désirât jamais d'en sortir, sinon autant que l'on connaîtrait lui être agréable; et il disait que, selon son sentiment, c'était la pratique la plus excellente et la plus relevée, en laquelle un chrétien, et même un prêtre, pût s'exercer sur la terre.

Un des principaux prêtres de sa Congrégation, et des plus utiles, était fort malade et en danger de mort; M<sup>11</sup> Le Gras, supérieure des Filles de la Charité, en étant fort affligée <sup>1</sup>, M. Vincent lui écrivit en ces termes : « Il faut,

<sup>1.</sup> Il s'agit d'Antoine Portail, Missionnaire, que saint Vincent avait

lui dit-il, agir contre ce qui fait peine, et briser son cœur, ou l'amollir pour le préparer à tout. Il y a apparence que Notre-Seigneur veut prendre sa part de la petite Compagnie; elle est toute à lui, comme je l'espère, et il a le droit d'en user comme il lui plaira: et pour moi, mon plus grand désir est de ne désirer que l'accomplissement de sa sainte volonté. Je ne puis vous exprimer combien notre malade est avant dans cette pratique; et c'est pour cela qu'il semble que Notre-Seigneur le veuille dans un lieu où il la pourra continuer plus heureusement durant toute l'éternité. Oh! qui nous donnera la soumission de nos sens et de notre raison à cette adorable volonté? Ce sera l'Auteur des sens et de la raison, si nous ne nous en servons qu'en lui et pour lui. Prions-le que vous et moi ayons toujours un même vouloir et non-vouloir avec lui et en lui, puisque c'est un paradis anticipé dès cette vie. »

Une autre fois, voyant une vertueuse demoiselle dans une grande crainte de ce que deviendrait un sien fils 1: « Donnez, lui dit-il, l'enfant et la mère à Notre-Seigneur, et il vous rendra bon compte de tous les deux : laissez-lui faire seulement sa volonté en vous et en lui; attendez cette même volonté dans l'étendue de vos exercices, sans en désirer d'autres; cela étant suffisant pour vous faire tout à Dieu. Oh! qu'il faut peu pour être toute sainte! le moyen très souverain et presque unique, c'est de s'habituer à faire la volonté de Dieu en toutes choses. »

Cette même demoiselle, étant un jour malade, lui écrivit

chargé de la direction des Filles de la Charité. « C'était une pénible appréhension pour M<sup>II</sup>e Le Gras que la pensée de perdre un si sage directeur. » Notices de la Congr. de la Mission, 1<sup>re</sup> série, t. I, p. 92. — M. Portail mourut le 14 février 1660.

<sup>1.</sup> On donnait autrefois le nom de *Mademoiselle* même aux personnes mariées. Celui de *Madame* n'était accordé qu'à celles qui appartenaient à la plus haute noblesse, ainsi qu'on l'a fait observer précédemment. — C'est à M<sup>110</sup> Le Gras que Vincent écrivait.

pour le prier de l'avertir du mal de son âme, qui causait celui du corps : « Je ne vous puis indiquer, lui répondit-il, d'autre cause de votre mal que celui du bon plaisir de Dieu. Adorez le donc, ce bon plaisir, sans vous enquérir d'où vient que Dieu se plaît de vous voir en l'état de souffrance. Il est souverainement glorifié de notre abandon à sa conduite, sans discussion de la raison de sa volonté, si ce n'est que sa volonté est la raison même, et que sa raison est sa volonté. Enfermons-nous donc là-dedans, de la façon que fit Isaac au vouloir d'Abraham, et Jésus-Christ au vouloir de son Père. »

Il avait tellement à cœur cette pratique de la conformité à la volonté de Dieu, que c'était une de ses plus grandes joies, que de voir ses enfants dans cette disposition : « Dieu soit loué, dit-il à l'un d'eux dans une lettre qu'il lui écrivit, de ce que vous êtes prêt à faire en tout et partout sa très sainte volonté, et d'aller vivre et mourir en quelque part qu'il ait agréable de vous appeler. C'est la disposition des bons serviteurs de Dieu et des hommes vraiment apostoliques, qui ne tiennent à rien : c'est la marque des vrais enfants de Dieu, qui sont toujours en liberté de répondre aux desseins d'un si digne Père. Je l'en remercie pour vous, avec un grand ressentiment de tendresse et de reconnaissance, ne doutant pas que votre cœur étant ainsi préparé ne reçoive les grâces du ciel en abondance, pour faire beaucoup de bien sur la terre, comme j'en prie sa divine bonté. »

Or la volonté de Dieu se reconnaît en deux manières : ou par les événements qui ne sont point en notre disposition, et qui dépendent absolument de son bon plaisir, comme sont les maladies, les pertes et autres semblables accidents de cette vie; ou bien par des déclarations que Dieu nous fait de ce qui lui est agréable, et qu'il laisse néanmoins en notre liberté; soit qu'il nous le fasse con-

naître extérieurement par ses commandements, ou par ses conseils, ou bien intérieurement par ses inspirations. M. Vincent s'était prescrit comme une règle, pour demeurer conforme à la volonté de Dieu en l'une et l'autre manière, premièrement, de se tenir incessamment dans une entière soumission au bon plaisir de Dieu, pour tous les accidents les plus fâcheux, qu'il lui plairait ordonner ou permettre, et dans une disposition et résolution, lorsqu'ils arriveraient, de les recevoir et accepter, non seulement avec patience et résignation, mais aussi avec affection et avec joie, étant toujours très content que la sainte volonté de Dieu s'accomplît en lui, et que tous ses ordres fussent entièrement exécutés. Et pour ce qui est des choses que Dieu laissait en sa liberté, il agissait toujours selon ce qu'il connaissait être le plus agréable à Dieu, dressant à cette fin son intention au commencement de chacune de ses actions, et disant en son cœur : « Mon Dieu, je vais faire ceci, ou laisser cela, parce que je crois que telle est votre volonté, et que vous l'avez ainsi agréable; » et de temps en temps il renouvelait cette intention, afin que toujours et en toutes choses, il accomplît fidèlement et saintement la volonté de Dieu. Il appelait cet exercice de conformité à la volonté de Dieu, le trésor du chrétien, parce qu'il contenait en éminence celui de la mortification, de l'indifférence, de l'abnégation de soi-même, de l'imitation de Jésus-Christ, de l'union avec Dieu, et généralement de toutes les vertus, qui ne sont vertus que parce qu'elles sont agréables à Dieu et conformes à sa volonté, qui est la source et la règle de toute perfection.

Or, d'autant qu'il y a plus de difficulté à bien connaître la volonté de Dieu par la voie des inspirations, dans lesquelles on se peut aisément tromper, l'amour-propre nous faisant quelquefois prendre les productions et inclinations de la nature pour des mouvements de l'Esprit de Dieu, M. Vincent disait que, pour n'y être pas trompé, il était nécessaire d'y mettre un grain de sel, c'est-à-dire d'user d'un grand discernement, et ne pas se fier à son propre esprit ou à ses propres sentiments. Voici ce qu'il dit une fois aux siens sur ce sujet:

« Parmi une multitude de pensées et de sentiments qui nous viennent incessamment, il s'en trouve de bons en apparence, qui pourtant ne viennent pas de Dieu, et ne sont pas selon son goût. Quel moyen donc de les discerner? C'est qu'il faut les examiner, recourir à Dieu par la prière, et lui demander lumière; en considérer les motifs, la fin et les moyens, pour voir si tout est assaisonné de son bon plaisir; les proposer aux sages et en prendre avis de ceux qui ont soin de nous, et qui sont les dépositaires des trésors de la science et de la sagesse de Dieu; et faisant ce qu'ils conseillent, on fait la volonté de Dieu. »

Et parlant un jour aux mêmes, il leur fit un avertissement très important sur ce sujet 1 : « Je m'assure, leur dit-il, qu'il n'y a aucun de ceux qui sont ici présents qui n'ait tâché de pratiquer aujourd'hui quelques actions qui d'elles-mêmes sont bonnes et saintes, et cependant il se peut faire que Dieu aura rejeté ces actions, pour avoir été faites par le mouvement de votre propre volonté. N'est-ce pas ce que le prophète a déclaré, quand il a dit de la part de Dieu: « Je ne veux point de vos jeûnes, par lesquels en pensant « m'honorer vous faites le contraire : parce que quand « vous jeûnez, vous faites votre propre volonté; et par cette « propre volonté, vous gâtez et corrompez votre jeûne 2. » Or l'on peut dire de même de toutes les autres œuvres de piété, dans lesquelles le mélange de notre propre volonté gâte et corrompt nos dévotions, nos travaux, nos pénitences, etc. Il y a vingt ans que je ne lis jamais en la sainte Messe cette épître, tirée du cinquante-huitième chapitre

<sup>1.</sup> Confér. aux Missionnaires, du 7 mars 1659; p. 379

<sup>2.</sup> Is., I et LVIII.

d'Isaïe, que je n'en sois fort troublé. Comment faut-il donc faire pour ne pas perdre notre temps et nos peines? C'est qu'il ne faut jamais agir par le mouvement de notre propre intérêt, inclination, humeur ou fantaisie, mais nous accoutumer et habituer à faire la volonté de Dieu en tout : je dis en tout et non pas en partie; car c'est là le propre effet de la grâce, qui rend la personne et l'action agréables à Dieu. »

Nous finirons ce chapitre par une dévote réflexion que ce saint homme fit un jour sur le bonheur d'un chrétien qui est parfaitement établi dans cette conformité à la volonté de Dieu. « Voyez, dit-il, les dispositions toutes saintes dans lesquelles il passe sa vie, et les bénédictions qui accompagnent tout ce qu'il fait : il ne tient qu'à Dieu, et c'est Dieu qui le conduit en tout et par tout; de sorte qu'il peut lui dire avec le prophète : Tenuisti manum dexteram meam, et in voluntate tuâ deduxisti me. Dieu le tient comme par la main droite, et se tenant réciproquement avec une entière soumission à cette divine conduite, vous le verrez demain, après-demain, toute la semaine, toute l'année, et enfin toute sa vie, en paix et tranquillité, en ardeur et tendance continuelle vers Dieu, et répandant toujours dans les âmes de son prochain les douces et salutaires opérations de l'esprit qui l'anime. Si vous le comparez avec ceux qui suivent leurs propres inclinations, vous verrez ses conduites toutes brillantes de lumière, et toujours fécondes en fruits; on remarque un progrès notable en sa personne, une force et énergie en toutes ses paroles; Dieu donne une bénédiction particulière à toutes ses entreprises, et accompagne de sa grâce les desseins qu'il prend pour lui, et les conseils qu'il donne aux autres; et toutes ses actions sont de grande édification. Mais d'un autre côté,

<sup>1.</sup> Ps. LXXII, 24.

l'on voit que les personnes attachées à leurs inclinations et plaisirs n'ont que des pensées de terre, des discours d'esclaves et des œuvres mortes. Et cette différence vient de ce que ceux-ci s'attachent aux créatures, et que celui-là s'en sépare; la nature agit dans ces âmes basses, et la grâce dans celles qui s'élèvent à Dieu et qui ne respirent que sa volonté. »

### SECTION II

SON UNION PARFAITE AU BON PLAISIR DE DIEU PAR UNE ENTIÈRE RÉSIGNATION ET INDIFFÉRENCE

C'est principalement dans les afflictions et souffrances, soit intérieures ou extérieures, que paraît le véritable amour de Dieu, et la parfaite conformité à sa volonté, lorsque le cœur humain s'unit à son bon plaisir, acquiesçant non seulement avec patience, mais aussi avec paix et joie, à toutes les dispositions de la bonté divine, recevant et portant amoureusement les croix qu'elle lui envoie, parce que tel est son bon plaisir.

Cela se fait premièrement par la résignation, lorsque la volonté humaine se remet et résigne entièrement entre les mains de Dieu, faisant un effort sur toutes ses répugnances naturelles, et les soumettant parfaitement au bon plaisir de sa divine Majesté.

C'est ce que M. Vincent a excellemment pratiqué parmi toutes les croix et souffrances par lesquelles Dieu a voulu éprouver sa vertu. Car en toutes ces fâcheuses rencontres, on ne lui entendait dire autre chose, sinon : « Dieu soit béni! le nom de Dieu soit béni! » C'était là son refrain ordinaire, par lequel il faisait connaître la disposition de son cœur, toujours prêt et résigné à toutes les volontés de Dieu; et il avait une telle affection et estime pour cette vertu, qu'un jour, voyant un des siens touché d'un accident très fâcheux arrivé à leur Congrégation, il lui dit: « qu'un acte

de résignation et d'acquiescement au bon plaisir de Dieu valait mieux que cent mille bons succès temporels. »

Parlant une autre fois aux siens sur le même sujet, il leur exposa la différence qu'il y a entre un état auquel Dieu met une personne, et celui dans lequel il permet qu'elle tombe, dont l'un se fait par la volonté de Dieu, et l'autre n'arrive que par sa permission; par exemple, un état de perte, de maladie, de contradiction, d'ennui, de sécheresse, vient absolument de la volonté de Dieu; mais celui où il y a du péché et de la contravention aux ordres qui nous sont prescrits de sa part vient de sa permission; et pour celui-ci, nous devons beaucoup nous humilier quand nous y sommes tombés, faisant néanmoins tous nos efforts, avec la grâce de Dieu, pour nous en relever, et pour nous empêcher d'y retomber: « Mais, disait-il, pour le premier état, qui vient de la volonté de Dieu, il nous le faut agréer, quel qu'il soit, et nous résigner au bon plaisir de Dieu, pour souffrir tout ce qu'il lui plaira, tant et si longuement qu'il lui plaira. C'est ici, Messieurs et mes Frères, la grande leçon du Fils de Dieu; et ceux qui s'y rendent dociles, et qui la mettent bien dans leur cœur, sont de la première classe de l'école de ce divin Maître. Et pour moi, je ne sais rien de plus saint, ni de plus grande perfection que cette résignation, lorsqu'elle porte à un entier dépouillement de soi même, et à une véritable indifférence pour toutes sortes d'états, de quelque façon que nous y soyons mis, excepté le péché : tenonsnous donc là, et prions Dieu qu'il nous fasse la grâce de demeurer constamment dans cette indifférence. »

Par ce discours de M. Vincent, il se voit que la résignation, à laquelle il excitait les autres, et qu'il pratiquait luimême, était élevée au plus parfait degré : elle portait jusqu'à une véritable indifférence, qui va encore plus haut, et qui unit plus parfaitement le cœur au bon plaisir de Dieu; en sorte qu'il s'y soumet, non par manière d'effort en surmontant les sentiments contraires de la nature, mais par un simple et amoureux acquiescement, n'aimant rien que pour l'amour de la volonté de Dieu, ne voulant rien qu'autant que Dieu le veut, et en cette disposition, recevant avec une égale affection tout ce qui vient de la main de Dieu, la maladie comme la santé, les pertes comme les avantages.

Voici comme il parla un jour à sa Communauté sur ce sujet 1 : « L'indifférence est un état de vertu, qui fait que l'on est tellement détaché des créatures, et si parfaitement uni à la volonté du Créateur, qu'on est presque sans aucun désir d'une chose plutôt que d'une autre. J'ai dit que c'est un état de vertu, et non pas simplement une vertu, laquelle doit agir dans cet état, car il faut qu'elle soit active, et que par elle le cœur se dégage des choses qui le tiennent captif, autrement ce ne serait pas une vertu; et cette vertu est non seulement d'une grande excellence, mais aussi d'une singulière utilité pour l'avancement en la vie spirituelle; et même l'on peut dire qu'elle est nécessaire à tous ceux qui veulent parfaitement servir Dieu. Car comment pouvonsnous chercher le royaume de Dieu et nous employer à procurer la conversion des pécheurs et le salut des âmes, si nous sommes attachés aux aises et aux commodités de la vie présente? Comment accomplir la volonté de Dieu, si nous suivons les mouvements de la nôtre? Comment renoncer à nous-mêmes, selon le conseil de Notre-Seigneur, si nous recherchons d'être estimés et applaudis? Comment nous détacher de tout, si nous n'avons pas le courage de quitter une chose de néant qui nous arrête? Voyez donc combien cette sainte indifférence nous est nécessaire, et quelle est l'obligation que nous avons de nous donner à Dieu pour l'acquérir, si nous voulons nous exempter d'être esclaves de nous-mêmes, ou, pour mieux dire, d'être es-

<sup>1.</sup> Voy. Conférence aux Missionnaires, du 16 mai 1659.

claves d'une bête, puisque celui qui se laisse mener et dominer par sa partie animale ne mérite pas d'être appelé homme, mais plutôt d'être tenu pour une bête.

« L'indifférence tient de la nature du parfait amour ; ou, pour mieux dire, c'est une activité de ce parfait amour qui porte la volonté à tout ce qui est de meilleur, et qui détruit tout ce qui l'empêche, comme le feu qui non seulement tend à sa sphère, mais qui consume tout ce qui le retient. Et c'est en ce sens que l'indifférence, selon la pensée d'un saint, est l'origine de toutes les vertus et la mort de tous les vices.

« L'âme qui est dans cette parfaite indifférence est comparée par le prophète à une bête de charge, qui n'affecte point de porter une chose plutôt qu'une autre, d'être plutôt à un maître riche qu'à un pauvre, plutôt dans une belle écurie que dans une chétive étable; tout lui est bon, et elle est disposée à tout ce qu'on veut d'elle; elle marche, elle s'arrête, elle tourne d'un côté, elle retourne de l'autre, elle souffre, elle travaille de nuit et de jour, etc. Voilà, Messieurs et mes Frères, quels nous devons être, détachés de notre jugement, de notre volonté, de nos inclinations, et de tout ce qui n'est point Dieu, et disposés à tous les ordres de sa sainte volonté; et voilà quels ont été les Saints.

« O grand saint Pierre! vous le disiez bien, que vous aviez tout quitté, et vous le fîtes bien voir, lorsqu'ayant reconnu votre Maître sur le rivage de la mer, et que vous entendîtes son bien-aimé disciple, qui vous dit : Dominus est, « C'est le Seigneur 1 », vous vous jetâtes à l'eau pour aller à lui; vous ne teniez point au bateau, ni à votre robe, ni même à votre vie, mais seulement à ce divin Sauveur, qui était votre tout. Et vous, saint Paul, grand apôtre, qui, par une grâce très spéciale dont vous avez été prévenu dès le moment de votre conversion, avez si parfaitement pratiqué

<sup>1.</sup> Joan., xxi, 7.

cette vertu d'indifférence, en disant : Domine, quid me vis facere? « Seigneur, que voulez-vous que je fasse 1? » ce langage marquait un changement merveilleux et un détachement qui n'avait pu être fait que par un coup de grâce; ayant été en un instant détaché de sa loi, de sa commission, de ses prétentions, de ses sentiments, et mis dans un état si parfait, qu'il était prêt et indifférent à tout ce que Dieu voudrait de lui. Si donc ces grands Saints ont tant chéri et pratiqué cette vertu d'indifférence, nous devons les imiter et les suivre : car les Missionnaires ne sont point à eux, mais à Jésus-Christ, qui veut en disposer pour faire ce qu'il a fait, et pour souffrir à son exemple. « De même « que mon Père m'a envoyé, disait-il à ses apôtres et à ses « disciples, ainsi je vous envoie; et comme on m'a persé- « cuté, aussi on vous persécutera 2. »

« Après toutes ces considérations, ne faut-il pas vider notre cœur de toute autre affection que de celle de nous conformer à Jésus-Christ, et de toute autre volonté que de celle de l'obéissance? Il me semble que je vous y vois tous disposés, et j'espère que Dieu nous fera cette grâce. Oui, mon Dieu, je l'espère pour moi tout le premier, qui en ai tant besoin, à cause de mes misères et de toutes mes attaches, dont je me vois presque dans l'impuissance de me retirer, et qui me fait dire en ma vieillesse comme David : « Seigneur, ayez pitié de moi 3. » Mais vous serez édifiés, mes Frères, si je vous dis qu'il y a céans des vieillards infirmes qui ont demandé d'être envoyés aux Indes, et qui l'ont demandé dans leurs infirmités mêmes, qui n'étaient pas petites. D'où vient un tel courage? C'est qu'ils ont le cœur libre; ils vont de cœur et d'affection en tous les lieux où Dieu veut être connu et adoré, et rien ne les arrête ici

<sup>1.</sup> Act., 1x, 6.

<sup>2.</sup> Joan., xv, 20, et xx, 21.

<sup>3.</sup> Ps. L.

que sa sainte volonté; et nous autres, mes Frères, tous autant que nous sommes ici, si nous n'étions point accrochés à quelques malheureuses ronces, chacun de nous dirait en son cœur: Mon Dieu, je me donne à vous pour être envoyé en tous les lieux de la terre, où les supérieurs jugeront à propos que j'aille annoncer votre nom. Et quand j'y devrais mourir, je me disposerais d'y aller, sachant bien que mon salut est en l'obéissance, et l'obéissance en votre volonté. Quant à ceux qui ne sont pas dans cette préparation d'esprit, ils doivent s'étudier à bien connaître quelles sont les choses qui les attirent plutôt d'un côté que d'un autre, afin que, par le moyen de la mortification continuelle, intérieure et extérieure, ils parviennent avec l'aide de Dieu à la liberté de ses enfants, qui est la sainte indifférence. »

M. Vincent n'exhortait pas seulement en général les siens à cette sainte indifférence, il y portait encore chacun d'eux en particulier, dans les occasions qui s'en présentaient : « Vous savez, dit-il, écrivant à l'un d'eux, qu'entre les ouvriers dont il est parlé dans l'Évangile, quelques uns furent appelés sur le tard, qui furent néanmoins récompensés au soir comme ceux qui avaient travaillé dès le matin : ainsi mériterez-vous autant d'attendre en patience la volonté du maître, que de l'accomplir lorsqu'elle vous sera signifiée, puisque vous êtes prêt à tout, prêt à partir et prêt à demeurer. Dieu soit loué de cette sainte indifférence qui vous rend un instrument très propre pour les œuvres de Dieu.

Il écrivit à un autre en ces termes : « Je rends grâces infinies à Dieu, des dispositions qu'il vous donne, pour aller aux pays étrangers, si l'on vous y envoie, et pour n'y pas aller et demeurer ici, si l'on vous y retient. La sainte indifférence pour toutes choses est l'état des parfaits; et la vôtre me donne espérance que Dieu sera glorifié en vous et par vous, comme je l'en prie de tout mon cœur; et vous, Monsieur, de lui demander pour nous la grâce de nous aban-

donner entièrement à son adorable conduite. Nous le devons servir à son gré, et renoncer à notre choix, tant à l'égard des lieux que des emplois; c'est assez que nous soyons à Dieu, pour le vouloir être en la meilleure manière que le peuvent être ses meilleurs enfants, honorés du titre de serviteurs de l'Évangile, par qui Notre-Seigneur se veut faire connaître et servir. Que nous importe comment et en quel lieu, pourvu que ce soit ainsi? Et assurément que cela sera, si nous le laissons faire. »

« Oh! Monsieur, dit-il à un autre, que la sainte indifférence est un bel ornement à un Misssionnaire, puisqu'elle le rend si agréable à Dieu, que Dieu préférera toujours celui-là à tous les autres ouvriers, dans lesquels il ne verra pas cette disposition d'indifférence pour accomplir ses desseins! Si une fois nous sommes dépouillés de toute propre volonté, nous serons pour lors en état de faire avec assurance la volonté de Dieu, en laquelle les anges trouvent toute leur félicité, et les hommes tout leur bonheur. »

Or, ce véritable serviteur de Dieu ne s'est pas contenté d'exhorter les autres à cette vertu; mais il l'a aussi pratiquée lui-même très parfaitement, et a toujours témoigné en toutes sortes d'occasions, qu'il avait un cœur tellement dégagé de tout ce qui n'était point Dieu, et si fortement attaché à toutes les volontés de Dieu, qu'on a pu facilement reconnaître qu'il avait atteint le plus haut degré de cette héroïque vertu. Nous en rapporterons ici seulement deux exemples, qui serviront comme d'échantillons, pour juger de toutes ses saintes dispositions sur ce sujet.

Le premier est de son indifférence à l'égard de ce qui touchait sa personne dans ses maladies, et particulièrement dans la dernière, dont il est mort. Ce saint homme, approchant du terme de sa vie, voyait bien, et le disait lui-même, qu'il s'en allait peu à peu, mais dans une si parfaite indifférence, que vivre ou mourir, souffrir ou être soulagé, lui

était une même chose; et jamais en santé, ni en maladie, on n'a remarqué en lui aucune chose, non pas même une parole, qui fût contraire à cette sainte disposition. Il était indifférent aux aliments et aux remèdes qu'on lui donnait; et quoiqu'il représentât les choses qu'il croyait lui être nuisibles, il prenait néanmoins avec indifférence tout ce que les médecins lui ordonnaient; il paraissait aussi content des mauvais effets que produisaient quelquefois les remèdes, que de ceux qui lui étaient avantageux et profitables, ne regardant autre chose en tout ce qui lui arrivait ou qui lui pouvait arriver, que l'accomplissement du bon plaisir de Dieu, comme l'unique objet de ses désirs et de ses joies.

L'autre exemple est de l'indifférence qu'il a pratiquée à l'égard de sa Congrégation; ce que l'on doit estimer d'autant plus admirable en lui, que la conservation de ce saint œuvre lui était plus chère, et qu'il la préférait même à sa propre vie. La volonté de Dieu lui était pourtant incomparablement au-dessus de tout cela; et il ne souhaitait, ni la conservation, ni l'accroissement et le progrès de sa Compagnie, qu'autant qu'il pouvait connaître que Dieu le voulait ainsi; en telle sorte qu'il n'eût pas fait un pas, ni dit une parole pour cet effet, sinon avec une entière dépendance de cette divine volonté.

Quelqu'un lui ayant un jour écrit qu'il ne devait pas espérer que jamais sa Compagnie fît aucun progrès, ni qu'elle fût fournie de bons sujets, s'il ne se mettait en peine de s'établir dans les grandes villes, il lui répondit en ces termes : « Nous ne pouvons faire aucune avance pour nous établir en quelque lieu que ce soit, si nous voulons nous tenir dans les voies de Dieu et dans l'usage de la Compagnie; car jusqu'à présent, sa Providence nous a appelés aux lieux où nous sommes, sans que nous l'ayons recherché directement, ni indirectement. Or, il ne se peut que cette résignation à Dieu, qui nous tient ainsi dans la dépendance de sa conduite. ne lui soit très agréable; d'autant

plus qu'elle détruit les sentiments humains, qui, sous prétexte de zèle et de gloire de Dieu, font souvent entreprendre des desseins qu'il n'inspire pas, et qu'il ne bénit point. Il sait ce qui nous est convenable, et il nous le donnera quand il sera temps, si nous nous abandonnons comme de véritables enfants à un si bon Père. Certainement, si nous étions persuadés de notre inutilité, nous n'aurions garde de nous ingérer en la moisson d'autrui, avant qu'on nous y appelât, ni de prendre le devant pour nous préférer à d'autres ouvriers, que peut-être Dieu y a destinés. »

On lui proposa un jour une affaire très avantageuse pour sa Congrégation; et comme l'un de ses prêtres le pressait d'y donner son consentement, il lui fit cette belle réponse : « Quant à cette affaire, lui dit-il, je pense que nous ferons bien de la laisser là pour cette heure, tant pour émousser la pointe des inclinations de la nature, qui voudrait que les choses avantageuses fussent promptement exécutées, que pour nous mettre dans la pratique de la sainte indifférence, et donner lieu à Notre-Seigneur de nous manifester ses volontés, pendant que nous lui offrirons nos prières pour lui recommander la chose; et tenez pour certain que, s'il lui plaît qu'elle se fasse, le retardement ne la gâtera point en aucune façon, et que moins il y aura du nôtre, et plus il y aura du sien. »

Il aimait tendrement et cordialement toutes les personnes de sa Compagnie, et particulièrement ceux qu'il voyait travailler dignement et fructueusement dans la vigne du Seigneur; c'est pourquoi lorsque la mort lui en ravissait quelqu'un, cette perte lui était fort sensible. Néanmoins il pratiquait à leur égard cette admirable indifférence, ne voulant pas même demander à Dieu leur conservation, si-

<sup>1.</sup> A Étienne (Nicolas); 30 janvier 1656. Lettres, t. III, p. 235.

non sous cette condition, que ce fût son bon plaisir et sa plus grande gloire. Ce qu'il fit bien paraître en une occasion, en laquelle plusieurs bons ouvriers de sa Congrégation étant atteints de maladie, et un entre les autres qui lui était fort cher, pour les grands services qu'il rendait à Dieu dans son Église, et qui était en très grand danger de sa vie, il les recommanda tous aux prières de sa Communauté; et parlant en particulier de celui-ci : « Nous prierons Dieu, dit-il, qu'il ait agréable de le conserver, nous soumettant néanmoins entièrement à sa divine volonté; car nous devons croire, et il est vrai, que non seulement sa maladie, mais aussi les maladies des autres, et enfin tout ce qui arrive à la Compagnie, ne se fait que par sa sainte conduite, et pour l'avantage de la même Compagnie. C'est pourquoi en priant Dieu de donner la santé aux infirmes et de subvenir aux autres nécessités, que ce soit toujours à condition que tel soit son bon plaisir, et sa plus grande gloire. »

Une autre fois, parlant à ceux de sa même Communauté de la mort d'une personne qui avait grande affection pour la Compagnie : « Je ne doute pas, leur dit-il, que vous n'ayez été vivement touchés de la privation de cette personne, qui nous était si chère; mais Dieu soit loué! Vous lui avez dit aussi qu'il a bien fait de nous l'ôter, et que vous ne voudriez pas qu'il en fût autrement, puisque tel a été son bon plaisir. »

Il fit surtout éclater d'une façon admirable cette parfaite indifférence, lorsque la peste, qui ravageait la ville de Gênes en l'année 1657, lui enleva presque en même temps cinq ou six des meilleurs ouvriers de sa Compagnie <sup>1</sup>. Voici de quelle façon il annonça cette perte à sa Communauté : il venait de l'exhorter à se confier en Dieu, sur quelque

<sup>1.</sup> Voy. Confér. aux Missionnaires, du 23 septembre 1657, et Maynard, 11v. VI, c. 111 (t. III, p. 31).

autre sujet, et il prit de la occasion de déclarer cette triste nouvelle en disant : « Oh! qu'il est bien vrai, Messieurs et mes Frères, que nous devons avoir une grande confiance en Dieu, et nous mettre entièrement entre ses mains, croyant que sa Providence dispose pour notre bien et pour notre avantage, tout ce qu'elle veut, ou permet qu'il nous arrive! Oui, ce que Dieu nous donne et ce qu'il nous ôte est pour notre bien, puisque c'est pour son bon plaisir, et que son bon plaisir est notre prétention et notre bonheur. C'est dans cette vue que je vous ferai part d'une affliction qui nous est survenue, mais que je puis dire avec vérité, mes Frères, une des plus grandes qui nous pouvaient arriver : c'est que nous avons perdu le grand appui et le principal support de notre maison de Gênes. M. Blatiron, supérieur de cette maison-là, qui était un très grand serviteur de Dieu, est mort; c'en est fait! Mais ce n'est pas tout : le bon M. Duport, qui s'employait avec tant de joie au service des pestiférés, qui avait tant d'amour pour le prochain, tant de zèle et de ferveur pour procurer le salut des âmes, a été aussi enlevé par la peste. Un de nos prêtres italiens, M. Dominique Boccone, fort vertueux et bon Missionnaire, comme j'ai appris, est semblablement mort. M. Tratebas, qui était aussi un vrai serviteur de Dieu, très bon Missionnaire, et grand en toutes vertus, est aussi mort 1. M. François Vincent, que vous connaissiez, qui ne cède en rien aux autres, est mort. M. Ennery, homme sage, pieux et exemplaire, est mort. C'en est fait, Messieurs et mes Frères, la maladie contagieuse nous a enlevé tous ces braves ouvriers, Dieu les a retirés à lui 2. O Sauveur Jésus! quelle perte et

<sup>1.</sup> Tratebas et Boccone avaient été tirés au sort pour aller secourir les pestiférés dans un hôpital des champs. (Lettre à Jolly, à Rome, 10 août 1657.)

<sup>2.</sup> Un autre Missionnaire, Italien de nation, Luc (ou Lucas) Alimondo, obtint de servir les pestiférés, s'y prépara par une retraite, et mourut après un service de treize jours. (Lettres à Martin, du

quelle affliction! C'est maintenant que nous avons grand besoin de nous bien résigner à toutes les volontés de Dieu; car autrement que ferions-nous, que nous lamenter et attrister inutilement de la perte de ces grands zélateurs de la gloire de Dieu? Mais avec cette résignation, après avoir accordé quelques larmes au sentiment de cette séparation, nous nous élèverons à Dieu, nous le louerons et le bénirons de toutes ces pertes, puisqu'elles nous sont arrivées par la disposition de sa très sainte volonté. Mais, Messieurs et mes Frères, pouvons-nous dire que nous perdons ceux que Dieu retire? Non, nous ne les perdons pas; et nous devons croire que la cendre de ces bons Missionnaires servira comme de semence pour en produire d'autres: tenez pour certain que Dieu ne retirera point de cette Compagnie les grâces qu'il leur avait confiées, mais qu'il les donnera à ceux qui auront le zèle d'aller prendre leurs places. »

# CHAPITRE VI

# Son attention continuelle à la présence de Dieu

La grandeur et la perfection de l'amour que M. Vincent avait pour Dieu, s'est fait connaître, non seulement par sa soumission parfaite à toutes ses volontés, mais encore particulièrement par son attention continuelle à la présence de sa divine Majesté; car c'est le propre de l'amour que de faire désirer et rechercher la présence de la personne aimée, et de se plaire en sa compagnie, en sa vue et en ses entretiens. Or, l'application de M. Vincent à Dieu était telle, selon le témoignage qu'en a rendu un très vertueux prêtre, qui l'a particulièrement connu et observé durant

<sup>29</sup> décembre 1656, et à Chiroye, du 7 janvier 1657; Collet, Vie de S. Vincent, t. II, p. 27.) Il mourut aussi un frère nommé Damiens.

plusieurs années, qu'il était facile de juger que son esprit était continuellement attentif à la présence de Dieu. On ne le voyait jamais dissipé pour quelques sortes d'affaires et occupations qui lui pussent arriver, mais toujours recueilli et présent à lui-même; et on a remarqué que, pour l'ordinaire, il ne rendait point de réponse à ce qu'on lui demandait, surtout si c'était quelque chose importante, sans faire quelque petite pause, pendant laquelle il élevait son esprit à Dieu pour implorer sa lumière et sa grâce, afin de ne dire ni faire aucune chose que selon sa volonté et pour sa plus grande gloire.

Ce même ecclésiastique a témoigné qu'il l'avait vu quelquefois des heures entières tenir les yeux collés sur un crucifix qu'il avait entre les mains; et en diverses autres occasions, lorsqu'on lui apportait les nouvelles de quelques affaires fâcheuses, ou d'autres qui pouvaient lui donner quelque sujet de consolation, il paraissait en son visage une telle égalité d'esprit, qu'elle ne pouvait provenir sinon de cette application continuelle qu'il avait à Dieu. A ce propos on lui a souvent ouï dire « qu'il n'y avait pas grand'chose à espérer d'un homme qui n'aimait pas à s'entretenir avec Dieu; et que si on ne s'occupait pas comme il fallait, de ses emplois pour le service de Notre-Seigneur, c'était faute de se bien tenir à lui, et de lui demander le secours de sa grâce avec une parfaite confiance. »

Quand il allait ou venait par la ville, c'était dans un grand recueillement, marchant en la présence de Dieu, le louant et le priant en son cœur<sup>1</sup>; et sur ses dernières années, lorsqu'il allait tout seul avec son compagnon dans le carrosse dont il avait été obligé de se servir, non seulement

<sup>1. «</sup> Le P. Fleuriau, jésuite, mort plein d'années et de mérites, se souvenait très distinctement d'avoir vu Vincent de Paul, dans son enfance; et c'est de lui, dit Collet, que j'ai su que les écoliers se montraient à l'envi le serviteur de Dieu et se disaient l'un à l'autre : Voilà le saint qui passe. » (Collet, Vie de S. Vincent de Paul, t. II, p. 123.)

il se tenait intérieurement recueilli, mais ordinairement il avait les yeux fermés, et le plus souvent il tirait sur lui le rideau, en sorte qu'il ne pouvait ni voir, ni être vu de personne, pour se pouvoir mieux entretenir avec Dieu.

Il avait cette sainte coutume que, toutes les fois qu'il entendait sonner l'horloge, soit les heures ou les quarts, à la maison ou à la ville, soit qu'il fût seul ou en compagnie, il se découvrait et, faisant un signe de croix, élevait son esprit à Dieu. Il disait que cette pratique était très propre pour renouveler en son esprit la présence de Dieu, et se ressouvenir des résolutions qu'on aurait prises le matin en l'oraison, et pour cela il l'a introduite parmi ceux de sa Compagnie, qui en usent selon que le temps et les lieux le leur peuvent permettre.

Comme il connaissait par sa propre expérience les grâces et bénédictions, renfermées dans ce recueillement intérieur et dans cette attention à la présence de Dieu, il y portait les autres autant qu'il pouvait, pour les en rendre participants. Pour cet effet, il fit mettre en divers endroits du cloître de Saint-Lazare ces paroles, écrites en gros caractères: Dieu vous regarde, afin que les siens et les autres personnes du dehors, qui se trouveraient en la maison de Saint-Lazare, fussent par ce moyen avertis, en allant et venant, de se souvenir de la présence de Dieu; et il avait une telle estime pour cet exercice, qu'il disait que « s'il se trouvait une personne qui le sût bien pratiquer, et qui se rendît fidèle à suivre les attraits de cette vue de Dieu, elle parviendrait bientôt à un très haut degré de sainteté. »

Il était fort intelligent à se servir des choses naturelles et sensibles pour s'élever à Dieu. Il ne s'arrêtait pas à l'écorce,

un grand prélat (Perrochel, évêque de Boulogne) ne crut pas se déshonorer en empruntant de Vincent la même méthode. Et ces paroles, Dieu vous regarde, gravées sur la porte du château de Brimamber, y tiennent la place des armoiries épiscopales. (Collet, ibid.)

ni à la figure extérieure, ni même aux excellences particulières des êtres créés, mais il s'en servait seulement pour passer à la considération des perfections du Créateur. Quand il voyait des campagnes couvertes de blé, ou des arbres chargés de fruits, cela lui donnait sujet d'admirer cette abondance inépuisable de biens qui est en Dieu, ou bien de louer et bénir le soin paternel de sa Providence, pour fournir la nourriture et pourvoir à la conservation de ses créatures. Lorsqu'il voyait des fleurs, ou quelque autre chose belle ou agréable, il en prenait occasion de penser à la perfection et beauté infinie de Dieu, et de dire en son cœur ces paroles qu'on a trouvées écrites de sa main : « Qu'est-ce qu'il y a de comparable à la beauté de Dieu, qui est le principe de toute la beauté et perfection des créatures? N'est-ce pas de lui que les fleurs, les oiseaux, les astres, la lune et le soleil empruntent leur lustre et leur beauté? »

Il dit un jour à sa Communauté qu'il était allé voir une personne malade et affligée d'un continuel mal de tête; elle souffrait cette incommodité avec une si grande patience, qu'il lui semblait voir sur son visage je ne sais quelle grâce, qui lui faisait connaître que Dieu résidait dans cette âme souffrante; d'où il prit sujet de faire cette exclamation: « Oh! l'heureux état que celui de souffrir pour l'amour de Dieu! Combien est-il agréable à ses yeux, puisque son propre Fils a voulu couronner les actions héroïques de sa sainte vie, d'un excès de douleurs qui l'ont fait mourir? »

Il ajouta en cette même occasion qu'il s'était trouvé, quelques jours auparavant, dans une chambre tout entourée de miroirs, en sorte qu'une mouche n'eût pas pu s'échapper, qu'elle n'eût été vue, de quelque côté qu'elle eût tâché de s'envoler; cela lui avait donné sujet de dire en lui-même:

« Si les hommes ont trouvé l'invention de représenter de la sorte tout ce qui se passe en un lieu, jusqu'au moindre mouvement des plus petites choses, à plus forte raison devons-

nous croire qu'elles sont toutes représentées dans ce grand miroir de la divinité, qui remplit tout et qui renferme tout par son immensité, et en qui les bienheureux voient toutes choses, et particulièrement les bonnes œuvres des âmes fidèles, et par conséquent tous leurs actes de patience, d'humilité, de conformité à la volonté de Dieu et des autres vertus. »

Nous finirons ce chapitre par les paroles très dignes de remarque, qu'il dit un jour à sa Communauté sur l'exercice de la présence de Dieu <sup>1</sup>:

« La pensée de la présence de Dieu nous rendra familière la pratique de faire incessamment sa volonté; le souvenir de la divine présence s'établira peu à peu dans l'esprit, et, par sa grâce, se formera en habitude; en sorte que nous serons enfin comme animés de cette divine présence. Combien pensez-vous, mes Frères, qu'il y a de personnes même dans le monde, qui ne perdent presque point Dieu de vue? Je me rencontrai, ces jours passés, avec une personne qui faisait conscience d'avoir été trois fois le jour distraite de la pensée de Dieu : ces gens là seront nos juges, qui nous condamneront devant la Majesté divine, de l'oubli que nous avons pour elle, nous qui n'avons autre chose à faire qu'à l'aimer, et à lui témoigner notre amour par nos regards et par nos services. Prions Notre-Seigneur qu'il nous fasse la grâce de dire comme lui : Cibus meus est, ut faciam voluntatem ejus qui misit me 2, « Ma nourriture et ma vie est de faire la volonté de Dieu. » Supplions-le qu'il nous donne toujours faim et soif de cette justice. »

<sup>1.</sup> Conférence aux Missionnaires, 7 mars 1659; p. 387.

<sup>· 2.</sup> Joan., 1v, 34.

### CHAPITRE VII

#### Son oraison

L'oraison étant comme une manne précieuse, que Dieu a donnée à ses fidèles, pour conserver et perfectionner la vie de leurs âmes, et comme une rosée céleste pour faire germer et croître dans leurs cœurs toutes sortes de vertus, il n'y a pas lieu de s'étonner si M. Vincent a fait toujours paraître une estime si particulière de ce saint exercice, et une si grande affection à le pratiquer et à le faire pratiquer aux autres.

Premièrement, il ne manquait jamais, tous les matins, d'employer une heure à faire oraison mentale, quelques affaires qu'il pût avoir, et en quelque lieu qu'il se rencontrât, et par préférence à toute autre bonne œuvre qui ne fût point d'obligation ou de nécessité : c'était pour consacrer à Dieu les prémices de la journée, et se disposer à en passer saintement tout le reste. Il faisait l'oraison dans l'Église avec toute sa Communauté; et, quelquefois, ne pouvant contenir tous les sentiments que le Saint-Esprit lui donnait, on l'entendait pousser avec ardeur des élans de son amour envers Dieu; et ses soupirs donnaient de la dévotion aux plus tièdes. Il a mis sa Congrégation dans l'usage de ce saint exercice, et voulait que tous les jours chacun s'y appliquât; il disait que les infirmes mêmes la pouvaient faire sans être incommodés, usant de la méthode qu'il leur enseignait, à savoir, de s'y porter par les affections de la volonté, plus que par l'application de l'entendement, se tenant doucement en la présence de Dieu, et formant des actes réitérés de résignation, de conformité à la volonté divine, de contrition de ses péchés, de patience, de confiance en la divine bonté, de remerciement de ses bienfaits, d'amour de Dieu, et autres semblables.

Outre cette oraison réglée, il en faisait d'autres le jour et

la nuit, selon le loisir qu'il en avait; à celle-ci cependant, il préférait les emplois de sa charge et le service du prochain; il se regardait comme un homme qui n'était pas à lui, et qui ne pouvait disposer autrement de son temps, ni de sa personne, que selon les devoirs de l'état auquel Dieu l'avait appelé, et qui l'obligeait, après le soin de sa propre perfection, à s'appliquer au service de l'Église et à travailler à la sanctification des âmes. Il reconnaissait néanmoins qu'il ne pouvait réussir dans ce service, ni dans ce travail, que par le secours des grâces que l'on reçoit dans l'oraison; et dès qu'il trouvait quelque petit intervalle de temps libre dans ses travaux, ou quelque interruption en son sommeil, il recourait aussitôt à ce saint exercice. Il avait, outre cela, une dévotion spéciale de faire ses prières en la présence du très Saint-Sacrement, où il demeurait si recueilli et dans une posture si dévote, que tous ceux qui le voyaient en étaient grandement édifiés.

Les maîtres de la vie spirituelle distinguent communément deux sortes d'oraison — nous entendons parler ici de celle qui se fait mentalement et par la seule opération de l'esprit : — l'une qu'ils appellent ordinaire, à laquelle tous peuvent s'appliquer, et qui se fait par la voie des considérations, des affections et résolutions; l'autre est plus secrète, plus intime et plus sublime : Dieu y élève ceux qu'il lui plaît, et quand il lui plaît; et cette sorte d'oraison dépend plutôt de l'opération particulière du Saint-Esprit, que de toute l'industrie et de tous les efforts de l'esprit humain.

L'on n'a pas pu découvrir quelle était l'oraison de M. Vincent, ni si elle était ordinaire, ou extraordinaire, son humilité lui ayant toujours fait cacher les dons qu'il recevait de Dieu, autant qu'il lui était possible; mais quelle qu'elle ait été en particulier, nous pouvons dire, en général, qu'elle a été assurément très parfaite, comme on le peut

inférer avec raison des excellentes dispositions qu'il y apportait, et des grands fruits qu'il en retirait. Ce sont les deux marques par lesquelles il estimait qu'on pouvait solidement juger des qualités et de la perfection de l'exercice de l'oraison; car, quoiqu'il respectât beaucoup les sentiments de quelques auteurs modernes, touchant les excellences de cette manière d'oraison extraordinaire dont ils ont traité dans leurs livres, et qu'il avouât que les conduites de Dieu sur quelques âmes d'élite sont admirables, et ses voies incompréhensibles, il tenait pourtant la maxime du saint Apôtre de ne pas croire facilement à toute sorte d'esprits, mais de bien éprouver s'ils sont de Dieu 1. Il avait encore appris du même que Satan se transforme souvent en ange de lumière, et qu'il trompe aussi bien par des apparences spécieuses, que par de mauvaises suggestions; et sa longue expérience en la conduite des âmes lui a fait dire quelquefois à des personnes de confiance, qu'il y avait des manières d'oraison, qui paraissaient fort élevées et fort parfaites, qui néanmoins portaient à faux. C'est pour cela qu'il conseillait ordinairement de suivre la voie la plus humble et la plus basse, comme la plus assurée, jusqu'à ce que Dieu nous fît lui même changer de route, et nous mît dans un autre sentier qui fût éclairé de sa lumière, pour nous faire après, ainsi que dit l'Écriture, arriver au jour parfait. Mais il estimait qu'il fallait que ce fût Dieu qui fît ce changement, et réputait à grande témérité, et à quelque sorte de présomption, et même d'illusion, de vouloir de soi même se détourner du chemin ordinaire, et s'ingérer dans une voie inconnue, sous prétexte d'arriver à une plus grande perfection: la perfection ne consiste pas dans la manière d'oraison que l'on peut suivre, mais dans la charité, laquelle peut être plus grande et plus fervente dans une âme qui fera son oraison selon la voie ordinaire, que dans une autre

<sup>1.</sup> I Joan., IV, 1.

qui, se flattant de ce qu'elle pense être dans une manière d'oraison plus élevée, négligera de travailler à la correction de ses vices et à l'acquisition des vertus qui lui sont nécessaires, et peut-être croupira toute sa vie en plusieurs notables imperfections.

Il voulait donc qu'on jugeât de la perfection et de la bonté de l'oraison, par les dispositions qu'on y apportait, et par les fruits qu'on en retirait. Pour les dispositions, il disait qu'il n'en reconnaissait point de meilleures que l'humilité, la reconnaissance de son néant devant Dieu, la mortification des passions et des mouvements déréglés de la nature, la récollection intérieure, la droiture et simplicité de cœur, l'attention à la présence de Dieu, la dépendance entière de ses volontés, et les aspirations fréquentes vers sa bonté.

Mais s'il exhortait les autres à se mettre dans ces saintes dispositions, il s'y exerçait encore mieux lui-même, préparant ainsi continuellement son âme, pour recevoir abondamment dans l'oraison, les lumières et les grâces que Dieu y versait à pleines mains. Pour ce qui est des truits qu'il recueillait dans son oraison, quoique les principaux et les plus excellents nous soient inconnus, son humilité les lui ayant toujours fait couvrir du voile du silence, il n'a pu néanmoins se contenir de telle sorte, qu'il n'ait quelquefois paru, comme un autre Moïse, sinon tout lumineux, au moins tout ardent de ferveur et d'amour, au sortir des communications qu'il avait eues avec sa divine Majesté; et l'on pouvait aisément juger, par les paroles qu'il proférait de l'abondance de son cœur au sortir de ce saint exercice, quels étaient les effets qu'il avait produits dans son âme. Mais, outre cela, on peut dire avec vérité que toutes les actions de vertu qu'il a pratiquées durant le cours de sa vie, son humilité, sa patience, sa mortification, sa charité, et généralement tout ce qu'il a fait pour la gloire et pour le service de Dieu, ont été des fruits de son oraison.

Or, comme il connaissait par sa propre expérience, combien profitable et salutaire était ce saint exercice de l'oraison mentale, pour avancer dans la vie spirituelle, et pour se perfectionner en toutes sortes de vertus, il avait aussi une affection toute particulière d'y porter les autres. C'était ce qu'il recommandait et faisait recommander avec plus d'instance, pendant les exercices de l'ordination, à ceux qui se préparaient pour recevoir ce grand sacrement, dans lequel il estimait qu'ils ne pourraient jamais réussir, s'ils n'étaient hommes d'oraison; c'était aussi ce qu'il faisait pratiquer exactement à ceux qui venaient faire leur retraite à Saint-Lazare, estimant qu'un des principaux fruits qu'on en devait remporter, était de se bien former à faire l'oraison mentale, et de prendre une ferme résolution de se rendre fidèle à la faire tous les jours; c'était encore ce qu'il inculquait en diverses occasions dans les conférences des ecclésiastiques; c'était ce qu'il inspirait aux Dames de la Charité dans leurs assemblées. C'était enfin ce qu'il recommandait très particulièrement et très efficacement à ceux de sa Congrégation : car il voulait que les Missionnaires fussent gens d'oraison, tant pour leur propre utilité spirituelle, que pour être plus capables d'y élever et dresser les autres; et il a toujours témoigné désirer avec ardeur qu'ils fissent progrès en ce saint exercice : « Donnez moi, leur disait-il, un homme d'oraison, et il sera capable de tout; il pourra dire avec le saint Apôtre: Je puis toutes choses en celui qui me soutient et qui me conforte 1. » Il ajoutait que « la Congrégation de la Mission subsisterait autant de temps que l'exercice de l'oraison y serait fidèlement pratiqué, parce que l'oraison était comme un rempart inexpugnable, qui mettrait les Missionnaires à couvert contre toutes sortes d'attaques; qu'elle était un mystique arsenal, ou comme la tour de David, qui leur fournirait toutes sortes d'armes, non

<sup>1.</sup> Philip., IV, 13.

seulement pour se défendre, mais aussi pour assaillir et mettre en déroute tous les ennemis de la gloire de Dieu et du salut des âmes. »

Il ne se contentait pas d'exhorter les siens à se rendre fidèles et affectionnés à ce saint exercice, il les y dressait encore lui-même; et nonobstant la multitude innombrable d'affaires dont il était surchargé, il prenait la peine de leur faire répéter de temps en temps leurs oraisons; et pour l'ordinaire il les appelait deux fois la semaine pour faire part à la Compagnie des lumières et des bons sentiments qu'ils avaient reçus en l'oraison; et à chaque fois il en faisait parler trois ou quatre, tant pour s'édifier mutuellement les uns les autres, que pour donner moyen aux nouveaux venus qui n'étaient pas encore entièrement formés à cet exercice, d'apprendre comme ils devaient s'y comporter.

Il était fort touché de ces répétitions d'oraison, et ne se lassait point de les entendre, y employant les heures entières; et lorsqu'il faisait voyage en compagnie d'autres personnes laïques, il leur faisait trouver bon qu'on employât tous les jours quelque temps à faire un peu d'oraison, et qu'on s'entretînt après des bonnes pensées et des bons sentiments qu'on y avait reçus; ce qui fermait la porte aux discours inutiles, et l'ouvrait à de pieux entretiens par lesquels les fruits de l'oraison étaient rendus communs. Une dame de très grande vertu, ayant appris de M. Vincent cette pratique, la mit en usage parmi ses domestiques; et elle lui raconta un jour qu'un de ses laquais, rapportant tout simplement les pensées qu'il avait eues en faisant son oraison, avait dit qu'ayant considéré comme Notre-Seigneur avait recommandé les pauvres, il avait cru qu'il devait faire quelque chose pour eux, et que, ne pouvant leur rien donner, il s'était résolu au moins de leur rendre quelque honneur, et de leur parler gracieusement quand ils s'adressaient à lui, et même d'ôter son chapeau

pour les saluer. M. Vincent s'est quelquefois servi de cet exemple pour montrer que les personnes de toutes sortes de conditions pouvaient s'exercer à faire la méditation, que ceux qui s'y adonnent en deviennent meilleurs, et que Dieu inspire dans ce saint exercice les actions vertueuses dont on ne s'aviserait pas en un autre temps.

Il recommandait particulièrement l'exercice de l'oraison à ceux qui sont obligés de prêcher, de catéchiser et de vaquer à la conduite et direction des âmes. Voici comme il en témoigna un jour ses sentiments, écrivant à l'un de ses prêtres <sup>1</sup>:

« L'oraison est un grand livre pour un prédicateur: c'est là que vous puiserez les vérités divines dans le Verbe éternel, qui en est la source, pour les répandre après parmi le peuple. Il est à souhaiter que les Missionnaires s'affectionnent beaucoup à ce saint exercice de l'oraison; car, sans son secours, ils feront peu ou point de fruits, mais par son moyen ils se rendront capables de toucher les cœurs et de convertir les âmes. Je prie Notre-Seigneur qu'il vous confirme dans la pratique de cette vertu. »

Il conseillait surtout l'oraison affective et de pratique, c'est-à-dire celle en laquelle on s'exerce plus à concevoir de saintes affections et à former de bonnes résolutions, qu'à s'entretenir sur de simples considérations auxquelles il ne jugeait pas qu'on dût s'arrêter, sinon au défaut des lumières et des mouvements que le Saint-Esprit répand dans les cœurs. Pour faire mieux comprendre la différence de l'application de l'esprit qu'on fait dans l'oraison, d'avec les mouvements de la grâce qu'on y reçoit, il comparait l'âme à une galère qui vogue sur la mer avec les rames et les voiles; il disait que, comme l'on n'a point recours aux rames sinon quand le vent vient à manquer, et que lors-

<sup>1.</sup> A Durand, supérieur à Agde, novembre 1657; Lett., t. III, p. 647.

qu'il est favorable, on navigue et plus agréablement et plus vitement; de même il faut s'aider des considérations dans l'oraison, quand le Saint-Esprit ne nous fait pas ressentir ses mouvements; mais lorsque ce vent céleste vient à souffler dans nos cœurs, il faut s'abandonner à ses conduites.

D'autres fois, il comparait les sujets de méditation à des boutiques de marchands, et disait que, comme il y a des boutiques où l'on ne trouve que d'une sorte de marchandises, et d'autres où l'on rencontre tout ce dont on a besoin, il y a aussi des sujets de méditation qui ne nous instruisent que d'une vertu, et d'autres qui contiennent des trésors de toutes sortes de vertus. Tels sont les mystères de la naissance, de la vie, de la mort et de la résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ: pour profiter de ces sujets de méditation, il faut adorer Notre-Seigneur en l'état auquel le mystère nous le représente, l'admirer, le louer et le remercier des grâces qu'il nous a méritées, lui représenter humblement nos misères et nos besoins, et lui demander les secours et les grâces nécessaires pour imiter et pratiquer les vertus qu'il nous y a enseignées.

Il encourageait ceux qui sentaient quelque sécheresse ou stérilité dans leurs oraisons, à persévérer courageusement, à l'imitation de Notre-Seigneur, lequel, factus in agoniâ, prolixiùs orabat, continuait et prolongeait ses oraisons au plus fort de ses peines et de son agonie <sup>1</sup>; il leur disait qu'il faut reconnaître que l'oraison est un don de Dieu et qu'on doit lui demander avec instance la grâce de faire oraison, répétant avec les Apôtres : Domine, doce nos orare : « Seigneur, enseignez-nous comment nous devons faire pour vous prier <sup>2</sup>; » et attendre cette grâce de sa bonté, avec humilité et patience.

<sup>1.</sup> Luc., xx11, 43.

<sup>2.</sup> Luc., xI, I.

Donnant un jour aux siens quelques avis touchant l'oraison, il leur dit que « l'oraison est une prédication qu'on se fait à soi-même pour se convaincre du besoin qu'on a de recourir à Dieu et de coopérer avec sa grâce pour extirper les vices de notre âme et pour y planter les vertus; qu'il faut dans l'oraison s'appliquer particulièrement à combattre la passion ou la mauvaise inclination qui nous gourmande, et tendre toujours à la mortifier; parce que, lorsqu'on est venu à bout de celle-là, le reste suit aisément; mais qu'il faut tenir ferme dans ce combat; qu'il est important d'aller doucement dans la manière d'agir, et ne pas se rompre la tête à force de s'appliquer et de vouloir subtiliser; qu'il est expédient d'élever son esprit à Dieu et de l'écouter, parce qu'une de ses paroles fera plus que mille raisons et que toutes les spéculations de notre entendement. Il souhaitait qu'on fût dans cette pratique d'oraison de s'élever de temps en temps à Dieu, et, se tenant dans une humble reconnaissance de son néant, attendre s'il lui plaît de parler à notre cœur, et nous dire quelque parole de vie éternelle. Il ajoutait qu'il n'y a que ce que Dieu inspire et qui vient de lui qui nous puisse profiter; que nous devons recevoir de Dieu pour donner au prochain, à l'exemple de Jésus-Christ, lequel, parlant de lui-même, disait qu'il n'enseignait aux autres que ce qu'il avait entendu et appris de son Père 1. »

Il avait cette sainte coutume de faire tous les ans sa retraite spirituelle de huit jours pour le moins, sans y manquer jamais, quelques pressantes affaires et occupations qu'il pût avoir. Et, pendant le temps de cette retraite, il laissait entièrement le soin de la maison et des affaires ordinaires, pour ne vaquer qu'à l'oraison et au recueillement, à l'imitation de son divin Sauveur, lequel se retira

<sup>1.</sup> Joan., vIII, 28.

ainsi au désert, pour donner cet exemple à ceux qui seraient employés à prêcher l'Évangile.

Voici ce qu'il dit un jour à sa Communauté touchant ces exercices spirituels; on verra quels étaient les sentiments qu'il en avait, quoiqu'il ne parlât pas de lui-même, mais qu'il recommandât simplement aux prières de sa Communauté quelques prêtres de sa Compagnie qui les faisaient en ce temps. « Nous prierons Dieu, dit-il, pour ceux qui ont commencé leur retraite, afin qu'il lui plaise de les renouveler intérieurement et de les faire mourir à leur propre esprit, et leur donner le sien. Oui, une retraite bien faite est un entier renouvellement : celui qui l'a faite comme il faut passe dans un autre état; il n'est plus ce qu'il était, il devient un autre homme. Nous prierons Dieu qu'il lui plaise nous donner cet esprit de renouvellement, et que par le secours de sa grâce nous nous dépouillions du vieil Adam, pour nous revêtir de Jésus-Christ, afin qu'en toutes choses nous accomplissions sa très sainte volonté. »

# SECTION UNIQUE

RECUEIL DE QUELQUES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS
DE M. VINCENT SUR LE SUJET DE L'ORAISON

L'Écriture sainte, parlant du prophète Samuel, dit qu'il ne tombait pas une de ses paroles en terre <sup>1</sup>: nous pouvons dire la même chose en quelque sens des paroles de M. Vincent, lesquelles étant animées de l'esprit de Dieu et assaisonnées de sa grâce, faisaient impression sur ceux qui les écoutaient et, en frappant l'oreille, touchaient le cœur. C'est pour cette raison que nous avons estimé que le lecteur catholique recevrait consolation et édification, si nous

<sup>1.</sup> Crevit Samuel; et Dominus erat cum eo; et non cecidit ex omnibus verbis ejus in terram. (I Reg., cap. 111.)

insérions ici quelques avertissements et instructions, qu'il a donnés en divers temps aux siens sur le sujet de l'oraison, et qui ont été soigneusement recueillis par quelquesurs d'entre eux. Quoique ce bon serviteur de Dieu ait fait ces discours sur-le-champ, sans les avoir prémédités, selon les occasions qui se présentaient à sa charité, la simplicité néanmoins, avec laquelle il parle comme un père qui instruit ses enfants, leur donnera une grâce particulière, et même fera que les âmes bien disposées en tireront un plus grand profit.

Parlant donc un jour à sa Communauté sur ce sujet 1: « On connaît, dit-il, ceux qui font bien oraison, non seulement en la manière de la rapporter, mais encore plus par leurs actions et par leurs déportements, par lesquels ils font paraître le fruit qu'ils en retirent; il faut en dire de même de ceux qui la font mal, en sorte qu'il est aisé de voir que ceux-là s'avancent et que ceux-ci reculent. Or, pour tirer du profit de son oraison, il faut s'y préparer, et ceux-là manquent grandement qui négligent cette préparation et qui ne viennent faire oraison que par coutume et parce que les autres y vont : Ante orationem præpara animam tuam<sup>2</sup>, dit le Sage, « Avant que de te présenter à l'oraison, prépare ton âme; » car l'oraison est une élévation de l'esprit à Dieu, pour lui représenter nos nécessités et pour implorer le secours de sa miséricorde et de sa grâce. Il est donc bien raisonnable, qu'ayant à traiter avec une si haute et si sublime Majesté, l'on pense un peu qu'est-ce qu'on va faire, devant qui est-ce qu'on va se présenter, qu'est-ce qu'on lui veut dire, quelle grâce on lui doit demander. Il arrive néanmoins souvent que la paresse et la lâcheté empêchent de penser à cela, ou bien, tout au contraire, la préci-

<sup>1.</sup> Le 10 août 1657. — Voyez aussi répétition d'oraison du 16 août 1655.

<sup>2.</sup> Eccli., xvIII, 23.

pitation et l'inconsidération nous en détournent; ce qui fait que l'on tombe en ce défaut de préparation, à quoi il est nécessaire de remédier. Il faut encore prendre garde à notre imagination vagabonde et coureuse, pour l'arrêter, et à la légèreté de notre pauvre esprit, pour le tenir, en la présence de Dieu, sans pourtant faire un trop grand effort, car l'excès est toujours nuisible.

- « L'oraison a trois parties; chacun en sait l'ordre et la méthode, il s'y faut tenir .
- « Le sujet est d'une chose sensible ou insensible : si elle est sensible, comme un mystère, il faut se la représenter et faire attention à toutes ses parties et circonstances; si la chose est insensible, comme si c'est une vertu, il faut consi-

1. Ici, saint Vincent continuait en ces termes :

Est Deus in nobis, sunt et commercia cœli In nos; de cœlo spiritus ille venit.

« On ne se questionne pas sur cette vérité: Tu autem in nobis es, Domine! Rien de plus certain. Il est très important de bien faire ce point, de se bien mettre en la présence de Dieu, car de là dépend tout le corps de l'oraison; cela fait, le reste va de soi-même.

« Prions Dieu de nous donner sa grâce afin que nous puissions bien nous entretenir avec sa divine Majesté, reconnaissant que de nous-mêmes nous ne pouvons rien, le conjurant par son grand amour envers nous, par ses mérites infinis, par l'intercession de la sainte Vierge et des saints. »

(Et le reste comme ci-dessus.)

<sup>«</sup> Voici maintenant ce qu'il faut faire : d'abord se mettre en la présence de Dieu, en le considérant, soit comme il est dans les cieux, assis sur le trône de sa Majesté, d'où il a les yeux sur nous et contemple toutes choses; soit dans son immensité, présent partout, ici et ailleurs, au plus haut des cieux et dans le plus bas des abîmes, voyant nos cœurs et pénétrant jusqu'aux plus secrets replis de notre conscience; soit dans sa présence au Saint Sacrement de l'autel : O Sauveur! me voici, chétif et misérable pécheur, me voici au pied des autels où vous reposez; ô Sauveur! que je ne fasse rien d'indigne de cette sainte présence! soit enfin en nous-mêmes, nous pénétrant tout entiers, et logeant au fond de nos cœurs. Et n'allons pas nous demander s'il y est. Qui en doute? Les païens eux-mêmes ont dit :

dérer en quoi elle consiste et quelles sont ses principales propriétés, comme aussi quelles sont ses marques, ses effets, et particulièrement quels sont ses actes et les moyens de la mettre en pratique. Il est bon aussi de rechercher les raisons qui nous portent à embrasser cette vertu, et nous arrêter aux motifs qui nous touchent davantage. Ils se peuvent tirer des saintes Écritures ou bien des saints Pères; et quand quelques passages de leurs écrits nous reviennent en la mémoire sur ce sujet pendant l'oraison, il est bon de les ruminer en son esprit; mais il ne faut pas alors les rechercher, ni même s'appliquer à plusieurs de ces passages, car à quoi sert d'arrêter sa pensée à un ramas de passages et de raisons, sinon peut-être à éclairer et subtiliser notre entendement? ce qui est plutôt vaquer à l'étude que faire oraison.

« Quand on veut avoir du feu, l'on se sert d'un fusil, on le bat, et aussitôt que le feu a pris à la matière disposée, on allume de la chandelle; et celui-là se rendrait ridicule qui, ayant allumé sa chandelle, continuerait de battre le fusil; de même, quand une âme est assez éclairée par les considérations, qu'est-il besoin d'en chercher d'autres, et de battre et rebattre notre esprit pour multiplier les raisons et les pensées? Ne voyez-vous pas que c'est perdre le temps, et qu'alors il faut s'appliquer à enflammer la volonté, et à exciter ses affections par la beauté de la vertu et par la laideur du vice contraire? Ce qui n'est pas malaisé, puisque la volonté suit la lumière de l'entendement, et se porte à ce qui lui est proposé comme bon et désirable. Mais ce n'est pas encore assez : il ne suffit pas d'avoir de bonnes affections, il faut passer plus avant, et se porter aux résolutions de travailler tout de bon à l'avenir, pour l'acquisition de la vertu, se proposant de la mettre en pratique et d'en faire des actes. C'est ici le point important et le fruit qu'on doit tirer de l'oraison; c'est pourquoi il ne faut pas passer légèrement sur ses résolutions, mais les réitérer et les bien

mettre dans son cœur; et même il est bon de prévoir les empêchements qui peuvent survenir, et les moyens qui peuvent aider pour en venir à cette pratique, etse proposer d'éviter les uns et d'embrasser les autres.

« Or, en cela, il n'est pas nécessaire ni souvent expédient d'avoir de grands sentiments de cette vertu que nous voulons embrasser, ni même de désirer d'avoir ces sentiments; car le désir de se rendre sensibles les vertus, qui sont des qualités purement spirituelles, peut quelquefois nuire et faire peine à l'esprit, et la trop grande application de l'entendement échauffe le cerveau et cause des douleurs de tête : comme aussi les actes de la volonté trop souvent réitérés, ou trop violents, épuisent le cœur et l'affaiblissent. Il faut se modérer en toutes choses, et l'excès n'est jamais louable en quoi que ce puisse être, particulièrement dans l'oraison : il faut agir modérément et suavement, et conserver surtout la paix de l'esprit et du cœur 1. »

Une autre fois, expliquant la différence qu'il y a entre les pensées qui viennent de nous-mêmes, et celles qui nous

<sup>1.</sup> Saint Vincent ajoutait:

<sup>«</sup> En finissant, remercions Dieu des lumières et des grâces qu'il nous a accordées pendant l'oraison, et des résolutions qu'il nous a inspirées, et demandons-lui son assistance pour pouvoir mettre au plus tôt en exécution ce que nous nous sommes proposé.

<sup>«</sup> Dieu soit béni! Voilà qui est fait. Or sus, donnons-nous bien tous à cette pratique de l'oraison, puisque c'est par elle que nous viennent tous les biens. Si nous persévérons dans notre vocation, c'est grâce à l'oraison; si nous réussissons dans nos emplois, grâce à l'oraison; si nous ne tombons pas dans le péché, grâce à l'oraison; si nous demeurons dans la charité, si nous sommes sauvés, tout cela, grâce à Dieu et à l'oraison. Comme Dieu ne refuse rien à l'oraison, aussi il n'accorde presque rien sans oraison: Rogate Dominum messis; non, rien; pas même l'extension de son Évangile, et ce qui intéresse le plus sa gloire: Rogate Dominum messis. Mais, Seigneur, cela vous regarde et vous appartient? N'importe: Rogate Dominum messis. Demandons donc tous humblement à Dieu qu'il nous fasse entrer dans cette pratique. »

sont inspirées de Dieu : « Voyez, dit-il, la différence qu'il y a entre la lumière du feu et celle du soleil : pendant la nuit notre feu nous éclaire, et par le moyen de sa lueur nous voyons les choses, mais nous ne les voyons qu'imparfaitement, nous n'en découvrons que la superficie, et cette lueur ne va pas plus avant; mais le soleil remplit et vivifie tout par sa lumière; il ne découvre pas seulement l'extérieur des choses, mais par une vertu secrète il pénètre au dedans, il les fait agir et les rend même fructueuses et fertiles, selon la qualité de leur nature. Or les pensées et les considérations qui viennent de notre entendement ne sont que de petits feux qui montrent seulement un peu le dehors des objets, et ne produisent rien davantage; mais les lumières de la grâce, que le soleil de justice répand dans nos âmes, découvrent et pénètrent jusqu'au fond et au plus intime de notre cœur, qu'elles excitent et portent à faire des productions merveilleuses. Il faut donc demander à Dieu que ce soit lui-même qui nous éclaire et qui nous inspire ce qui lui est agréable. Toutes ces considérations hautes et recherchées ne sont point oraison; ce sont plutôt quelquefois des surgeons de la superbe; et il en va de ceux qui s'y arrêtent et qui s'y plaisent, comme d'un prédicateur qui se pavanerait en ses beaux discours, et prendrait toute sa complaisance à voir les assistants satisfaits de ce qu'il leur débite; en quoi il est évident que ce ne serait pas le Saint-Esprit, mais plutôt l'esprit de superbe qui éclairerait son entendement, et qui pousserait au dehors toutes ces belles pensées; ou pour mieux dire, ce serait le démon qui l'exciterait et qui le ferait parler de la sorte. Il en va de même en l'oraison, lorsqu'on recherche de belles considérations, qu'on s'entretient en des pensées extraordinaires, particulièrement lorsque c'est pour les débiter au dehors en rapportant son oraison, afin que les autres en aient de l'estime. C'est là une espèce de blasphème; c'est en quelque façon être idolâtre de son esprit; car en traitant avec Dieu dans

l'oraison, vous méditez de quoi satisfaire votre superbe, vous employez ce saint temps à rechercher votre satisfaction, et à vous complaire dans cette belle estime de vos pensées; vous sacrifiez à cette idole de la vanité.

« Ah! mes Frères, gardons-nous bien de ces folies. Reconnaissons que nous sommes tous remplis de misères; ne recherchons que ce qui nous peut davantage humilier, et nous porter à la pratique solide des vertus; abaissons-nous toujours dans l'oraison jusqu'au néant; et dans nos répétitions d'oraison, disons humblement nos pensées; s'il s'en présente quelques-unes qui nous semblent belles, défionsnous beaucoup de nous-mêmes, et craignons que ce ne soit l'esprit de superbe qui les produise, ou le diable qui les inspire. C'est pourquoi nous devons toujours nous humilier profondément quand ces belles pensées nous viennent, soit en faisant oraison, soit en prêchant, soit dans la conversation avec les autres. Hélas! le Fils de Dieu pouvait ravir tous les hommes par son éloquence toute divine, et il ne l'a pas voulu faire; mais au contraire, en enseignant les vérités de son Évangile, il s'est toujours servi des expressions et paroles communes et familières; il a toujours aimé d'être plutôt avili et méprisé que loué ou estimé. Voyons donc, mes Frères, comment nous le pourrons imiter; et pour cela retranchons ces pensées de superbe dans l'oraison et ailleurs; suivons en tout les traces de l'humilité de Jésus-Christ; usons de paroles simples, communes et familières; quand Dieu le permettra ainsi, soyons bien aises qu'on ne tienne pas compte de ce que nous dirons, qu'on nous méprise, qu'on se moque de nous; et tenons pour certain que, sans une véritable et sincère humilité, il nous est impossible de profiter ni à nous, ni aux autres. »

Quelqu'un de la Communauté rapportant un jour son oraison, et ayant dit qu'il avait douté s'il devait prendre

des résolutions, à cause de son infidélité à les mettre en pratique, M. Vincent prenant la parole, et s'adressant à tous ceux qui étaient présents, leur dit : « Pour avoir été infidèle à exécuter ses résolutions, il ne faut pas désister d'en prendre de nouvelles en toutes ses oraisons; de même qu'encore qu'il ne paraisse point de profit de la nourriture qu'on prend, on ne laisse pas pour cela de manger. Car c'est une des plus importantes parties, et même la plus importante de l'oraison, de faire de bonnes résolutions; et c'est à cela particulièrement qu'il faut s'arrêter, et non pas tant au raisonnement et au discours; le principal fruit de l'oraison consiste à se bien résoudre, mais à se résoudre fortement, à bien fonder ses résolutions, s'en bien convaincre, se bien préparer à les exécuter, et prévoir les obstacles pour les surmonter. Ce n'est pas néanmoins encore tout, car enfin nos résolutions ne sont d'elles-mêmes que des actions physiques et morales; et quoique nous fassions bien de les former en notre cœur et de nous y affermir, nous devons néanmoins reconnaître que ce qu'elles ont de bon, leurs pratiques et leurs effets dépendent absolument de Dieu. Et d'où pensez-vous que provient le plus souvent que nous manquons à nos résolutions? C'est que nous nous y fions trop; nous nous assurons sur nos bons désirs, nous nous appuyons sur nos propres forces, et cela est cause que nous n'en tirons aucun fruit. C'est pourquoi, après que nous avons pris quelques résolutions en l'oraison, il faut beaucoup prier Dieu et invoquer instamment sa grâce avec une grande défiance de nous-mêmes, afin qu'il lui plaise nous communiquer les grâces nécessaires pour faire fructifier ces résolutions; et quoiqu'après cela nous venions encore à y manquer, non seulement une ou deux fois, mais en plusieurs rencontres et pendant un long temps, quand bien même nous n'en aurions pas mis une seule en exécution, il ne faut jamais laisser pour cela de les renouveler, et de recourir à la miséricorde de Dieu et implorer les secours de

sa grâce. Les fautes passées doivent bien nous humilier, mais non pas nous faire perdre courage; et en quelque faute que l'on tombe, il ne faut pour cela rien diminuer de la confiance que Dieu veut que nous ayons en lui, mais prendre toujours une nouvelle résolution de s'en relever et de se garder d'y retomber, moyennant le secours de sa grâce que nous lui devons demander. Quoique les médecins ne voient aucun effet des remèdes qu'ils donnent à un malade, ils ne laissent pas pour cela de les continuer et réitérer, jusqu'à ce qu'ils y reconnaissent quelque espérance de vie. Si donc l'on continue ainsi d'appliquer des remèdes pour les maladies du corps, quoique longues et extrêmes, encore qu'on n'y voie aucun amendement, à plus forte raison doit-on faire la même chose pour les infirmités de nos âmes, dans lesquelles, quand il plaît à Dieu, la grâce opère de très grandes merveilles.»

En une autre rencontre M. Vincent ayant pris sujet de parler, sur ce qu'un des Frères de la Compagnie suivait toujours tout simplement une même manière de faire son oraison, divisant le sujet en certains points : « Mon Frère, lui dit-il, vous avez bien fait de diviser votre oraison. Néanmoins, lorsqu'on prend quelque mystère pour sujet de la méditation, il n'est pas nécessaire, ni expédient de s'arrêter à une vertu particulière, et de faire votre division ordinaire sur le sujet de cette vertu; mais il est plus à propos d'envisager l'histoire du mystère, et de faire attention à toutes ses circonstances, n'y en ayant aucune, si petite et si commune qu'elle puisse être, dans laquelle il n'y ait de grands trésors cachés, si nous savons bien les y chercher. Je le reconnus dernièrement dans une conférence de ces Messieurs qui s'assemblent céans : ils avaient pour sujet de leur entretien ce qu'il fallait faire pour employer saintement le temps du carême. C'était un sujet fort commun, dont ils avaient coutume de traiter tous les ans; et cependant on dit de si bonnes choses, que tous les assistants en furent grandement touchés, et moi particulièrement; et je puis dire en vérité que je n'ai point vu de conférence plus dévote que celle-là, ni qui eût fait plus d'impression sur les esprits; car bien qu'ils eussent plusieurs fois parlé du même sujet, il semblait que ce n'étaient plus les mêmes personnes qui parlaient : Dieu leur avait inspiré dans l'oraison tout un autre langage. Voilà, mes Frères, comme Dieu cache des trésors dans ces choses qui semblent si communes, et dans les moindres circonstances des vérités et des mystères de notre religion : ce sont comme de petits grains de sénevé, qui produisent de grands arbres, quand il plaît à Notre-Seigneur y répandre sa bénédiction. »

Dans une autre occasion parlant sur le même sujet de l'oraison : « Quelques-uns, dit-il, ont de belles pensées et de bons sentiments, mais ils ne se les appliquent pas à euxmêmes, et ne font pas assez de réflexions sur leur état intérieur; et néanmoins on a souvent recommande que, lorsque Dieu communique quelques lumières ou quelques bons mouvements dans l'oraison, il les faut toujours faire servir à ses besoins particuliers; il faut considérer ses propres défauts, les confesser et reconnaître devant Dieu, et quelquefois même s'en accuser devant la Compagnie, pour s'en humilier et confondre davantage, et prendre une forte résolution de s'en corriger : ce qui ne se fait jamais sans quelque profit. Pendant qu'on répétait l'oraison, je pensais en moi-même d'où pouvait provenir que quelques-uns fissent si peu de progrès en ce saint exercice de la méditation; il y a sujet de craindre que la cause de ce mal ne soit qu'ils ne s'exercent pas assez en la mortification, et qu'ils donnent trop de liberté à leurs sens. Qu'on lise ce que les plus habiles maîtres de la vie spirituelle ont laissé par écrit touchant l'oraison : on verra que tous unanimement ont tenu que la pratique de la mortification était absolument nécessaire pour bien faire ses oraisons, et que, pour s'y bien disposer, il faut non seulement mortifier ses

yeux, sa langue, ses oreilles et ses autres sens extérieurs, mais aussi les facultés de son âme, l'entendement, la mémoire et la volonté; par ce moyen, la mortification disposera à bien faire l'oraison, et réciproquement l'oraison aidera à bien pratiquer la mortification. »

Un des Frères de la Compagnie s'étant un jour mis à genoux devant les autres, pour demander pardon de ce que depuis quelque temps il ne faisait rien à l'oraison, et même qu'il avait peine de s'y appliquer : « Mon Frère, lui dit M. Vincent, Dieu permet quelquefois qu'on perde le goût qu'on ressentait, et l'attrait qu'on avait pour l'oraison, et même qu'on s'y déplaise. Mais c'est ordinairement un exercice qu'il nous envoie, et une épreuve qu'il veut faire de nous, pour laquelle il ne faut pas se désoler, ni se laisser aller au découragement : il y a de bonnes âmes qui sont quelquefois traitées de la sorte, comme plusieurs saints l'ont aussi été. Oui, je connais plusieurs personnes fort vertueuses, qui n'ont que des dégoûts et des sécheresses en l'oraison; mais comme elles sont bien fidèles à Dieu, elles en font un très bon usage, ce qui ne contribue pas peu pour leur avancement en la vertu. Il est vrai que, quand ces dégoûts et sécheresses arrivent à ceux qui commencent à s'adonner à l'oraison, il y a quelquefois sujet de craindre que cela ne provienne de quelque négligence de leur part; et c'est à quoi, mon Frère, vous devez faire attention. »

Ensuite de cela, lui ayant demandé s'il n'avait point mal à la tête, et ce Frère ayant tout simplement répondu que oui, pour avoir voulu en sa dernière retraite se rendre les choses sensibles en l'oraison : « Il ne faut pas, mon Frère, lui répliquà-t-il, agir de la sorte, ni s'efforcer de se rendre sensible en l'oraison ce qui ne l'est pas de sa nature : car c'est l'amour-propre qui se recherche en cela. Nous devons agir par esprit de foi dans l'oraison, et considérer les mystères et les vertus que nous méditons dans cet esprit de foi, doucement, humblement, sans faire effort sur l'imagination,

et appliquer plutôt la volonté pour les affections et résolutions, que l'entendement pour les connaissances. »

Un autre Frère, répétant son oraison, se plaignait qu'il n'avait point d'esprit pour bien faire cette action; des facultés de son âme, il n'en avait qu'une dont il pût se servir, qui était la volonté, laquelle commençait, dès la seule proposition du sujet et sans user d'aucun raisonnement, à produire ses affections, tantôt remerciant Dieu, tantôt lui demandant miséricorde, et s'excitant à la confusion et au regret de ses péchés, ou bien le suppliant de lui donner quelque grâce pour imiter Notre-Seigneur en quelque vertu, et ensuite prenant quelques résolutions, etc. « Tenez-vous là, mon Frère, lui dit M. Vincent, et ne vous mettez pas en peine des applications de l'entendement, qui ne se font que pour exciter la volonté, puisque la vôtre, sans ces considérations, se porte ainsi aux affections et aux résolutions de pratiquer la vertu : Dieu vous fasse la grâce de continuer de la sorte, et de vous rendre de plus en plus fidèle à toutes ses volontés. »

### CHAPITRE VIII

# Sa dévotion et piété envers Dieu

La dévotion est une vertu par laquelle nous nous portons à toutes les choses qui regardent le culte et le service de Dieu, avec une affection toute singulière, et avec un désir de le glorifier et honorer qui n'a point d'autres bornes que celles qui lui sont prescrites par la charité. Et comme nous pouvons honorer et glorifier Dieu par l'exercice de toutes sortes de vertus, pour cette raison, saint Ambroise a fort bien dit, que la dévotion était le fondement des autres vertus i; et saint Augustin assure que les vraies vertus ne

<sup>1.</sup> Virtus devotionis est fundamentum cæterarum. (Ambr., lib. I, de Abraham.)

se peuvent trouver, sinon en ceux qui ont une véritable dévotion et piété envers Dieu 1.

Comme donc M. Vincent a excellé en toutes sortes de vertus, ainsi que nous avons commencé à voir aux chapitres précédents, et que nous continuerons dans tous les suivants, il n'y a pas lieu de douter qu'il n'ait possédé celle-ci en un degré très excellent, et qu'il n'ait été doué d'une dévotion sincère et parfaite pour tout ce qui concernait le culte et l'honneur de Dieu.

Et premièrement, la dévotion de ce saint homme était fondée sur une très haute estime de la grandeur infinie de Dieu et sur un très profond respect envers sa divine Majesté. Ses humiliations merveilleuses dans toutes les actions de religion, les termes remplis d'honneur et de respect qu'il employait quand il était question de parler de Dieu, et l'affection toute singulière avec laquelle il s'efforçait de répandre dans tous les esprits une très grande estime et reconnaissance des grandeurs et des perfections de Dieu, ont été des marques évidentes de cette sainte disposition qu'il avait dans le cœur.

« Étudions-nous, mes Frères, dit-il un jour à sa Communauté, à concevoir une grande, mais une très grande estime de la majesté et de la sainteté de Dieu. Si nous avions la vue de notre esprit assez forte pour pénétrer quelque peu dans l'immensité de sa souveraine excellence, ô Jésus! que nous en rapporterions de hauts sentiments! Nous pourrions bien dire, comme saint Paul², que les yeux n'ont jamais vu, ni les oreilles ouï, ni l'esprit conçu rien qui lui soit comparable. C'est un abîme de perfections, un Être éternel, très saint, très pur, très parfait et infiniment glo-

<sup>1.</sup> Veræ virtutes nisi in eis quibus inest vera pietas in Deum, inesse non possunt. (August., lib. XIX, de Civit., cap. 1v.)

<sup>2.</sup> I Cor., 11, 9.

rieux, un bien infini qui comprend tous les biens, et qui est en soi incompréhensible. Or, cette connaissance que nous avons, que Dieu est infiniment élevé au-dessus de toutes connaissances et de tout entendement créé, nous doit suffire pour nous le faire estimer infiniment, pour nous anéantir en sa présence, et pour nous faire parler de sa Majesté suprême avec un grand sentiment de révérence et de soumission; et à proportion que nous l'estimerons, nous l'aimerons aussi, et cet amour produira en nous un désir insatiable de reconnaître ses bienfaits et de lui procurer de vrais adorateurs. »

Il avait une aversion incroyable contre l'orgueil, à cause que ce vice ravit à Dieu l'honneur qui lui est dû, et fait que les superbes se l'attribuent avec autant de témérité que d'injustice; et pour cela il lui faisait une guerre continuelle, non seulement en lui-même, mais en tous ceux qui étaient sous sa conduite: ce que nous verrons plus amplement quand nous traiterons de son humilité. Nous rapporterons seulement ici quelques-uns de ses sentiments, qu'il écrivit un jour à un de ses prêtres, qui travaillait en mission : «Oh! que je suis consolé, lui dit-il, de ce que vous me mandez que ce bon peuple fait bien son devoir! car je ne saurais vous dire combien je craignais qu'il ne le fît pas. A Dieu seul en soit la gloire, et que ceux qui travaillent lui rendent fidèlement cette reconnaissance. Que si leurs petits travaux ont quelque succès, et s'ils produisent quelque bon effet, a Domino factum est istud 1, c'est Dieu qui l'a fait, et c'est à lui seul qu'il en faut rendre tout l'honneur. O Monsieur! que celui-là apporterait un grand empêchement à la sanctification du nom de Dieu et à la justification des âmes, qui s'attribuerait l'une ou l'autre, ou qui penserait y avoir quelque part! Plaise à la divine bonté qu'il n'arrive jamais qu'aucun de la Mission admette en son esprit une telle

<sup>1.</sup> Ps. cxvII, 23.

pensée : ce serait sans doute un grand sacrilège qu'il commettrait; et tout le corps de la Congrégation de la Mission se rendrait coupable du même crime, s'il se flattait de cette malheureuse opinion, que par ses emplois il convertit les peuples à Dieu, et qu'il est pour cela digne d'être estimé et considéré. Oh! que je désire que nous gravions bien avant dans nos cœurs cette vérité : que ceux-là qui pensent être les auteurs de quelque bien, ou y avoir quelque part, et qui prennent quelque complaisance en cette pensée, perdent beaucoup plus qu'ils ne gagnent en ce même bien! »

Mais c'était principalement en la célébration publique des divins Offices que la dévotion de ce grand serviteur de Dieu paraissait avec une édification toute singulière des assistants: lorsqu'il pouvait assister au chœur pour chanter ou psalmodier, il le faisait avec un grand recueillement d'esprit, en sorte qu'on le voyait comme tout ravi et élevé en Dieu. Il recommandait aussi souvent à sa Communauté de s'acquitter de ce devoir envers Dieu avec respect et sentiment de piété, d'aller posément, de tenir les yeux baissés ou arrêtés sur le bréviaire ou le diurnal, sans regarder ni d'un côté ni d'un autre; et quoiqu'il eût un cœur tout rempli de mansuétude, il ne pouvait néanmoins souffrir les moindres fautes qui se commettaient dans les divins Offices; comme au contraire il ne pouvait assez témoigner sa joie, quand on faisait cette action en la manière qu'il convient.

Quand il devait célébrer l'Office solennellement, il avait un grand soin de se faire instruire de tout ce qu'il y avait de propre et particulier à observer, selon que requérait la solennité de la fête; et en ses dernières années, il s'humiliait beaucoup de ce que ses incommodités ne lui permettaient pas de faire tout à fait les génuflexions qui sont prescrites par l'ordre de l'Église. Il aimait fort et recommandait la propreté dans les ornements sacrés, et surtout l'exactitude dans l'observation des rubriques; et lorsqu'on manquait à quelqu'une, il voulait qu'on s'en humiliât beaucoup.

Sa dévotion ne paraissait pas seulement en la célébration publique des Offices divins, mais aussi en la récitation particulière qu'il en faisait toujours dans une posture humble et respectueuse, la tête nue et les genoux en terre, excepté les deux ou trois dernières années de sa vie, qu'il était obligé, à cause de ses grandes incommodités, de réciter son bréviaire assis, ne le pouvant plus faire autrement.

Dieu lui avait donné une dévotion très grande pour tous les mystères de notre religion, et particulièrement pour ceux de la très Sainte-Trinité, de l'Incarnation du Fils de Dieu, et du très Saint-Sacrement de l'autel. Pour ce qui est de celui de la très Sainte-Trinité, comme il contient la première et principale des vérités qu'il faut croire et adorer, il avait une grande affection d'en procurer la connaissance et l'estime dans les âmes, et de l'enseigner et faire enseigner dans les missions. Il rendait tous les jours, avec une dévotion spéciale qu'il a inspirée à tous ceux de sa Congrégation, un particulier hommage le matin et le soir à ce très adorable mystère. Il fit en sorte que Notre Saint-Père le Pape, par la bulle de l'érection de la Congrégation de la Mission, obligeât tous ceux qui en seraient d'honorer d'une manière toute particulière cet ineffable mystère et celui de l'Incarnation. Il en fit même une règle expresse en ces termes 1:

« Nous tâcherons de nous acquitter de ce devoir avec un très grand soin, et, si cela se peut, en toutes manières, mais principalement en faisant ces trois choses : 1° en produisant souvent du fond du cœur des actes de foi et de religion sur ces mystères ; 2° en offrant tous les jours en leur honneur quelques prières et bonnes œuvres, et en célé-

I. Regul. commun., cap. x.

brant leurs fêtes avec le plus de solennité et de dévotion qu'il nous sera possible; 3° en nous étudiant soigneusement à faire, soit par nos instructions, soit par nos exemples, que les peuples les connaissent, les honorent et les aient en grande vénération. »

Or, comme l'Église, dans ses fêtes principales, nous invite à honorer plus particulièrement les mystères dont elle solennise la mémoire, c'était en ces jours-là que M. Vincent faisait paraître une dévotion tout extraordinaire. Il y célébrait ordinairement la grand'messe et officiait à vêpres, mais avec une telle récollection, modestie et gravité, qu'il était aisé de connaître combien il était appliqué intérieurement à Dieu.

Et quoique sa dévotion fût telle pour la célébration des grandes fêtes, elle ne paraissait pas moindre aux autres jours, pour toutes les actions qui concernaient le culte et l'honneur qu'il rendait à Dieu.

Il se levait régulièrement à quatre heures, — comme il a été dit, — quoiqu'il se couchât toujours fort tard, et qu'il passât beaucoup de nuits sans pouvoir reposer plus de deux heures, comme il l'a quelquefois lui-même avoué. Nonobstant cela, dès le premier signal, il se levait avec une telle promptitude et ferveur, que le second coup de la cloche qu'on sonnait ne le trouvait jamais en la même posture que le premier; il ne manquait pas de rendre ensuite avec grande humilité ses premiers devoirs à Dieu. Voici ce qui a été trouvé écrit de sa propre main, et qu'il a donné à une personne de très grande qualité, pour bien faire cette action :

« Étant levé, j'adorerai la Majesté de Dieu et lui rendrai grâces de la gloire qu'il possède, de celle qu'il a donnée à son Fils, à la sainte Vierge, aux saints Anges, à mon Ange gardien, à saint Jean-Baptiste, aux Apôtres, à saint Joseph et à tous les saints et saintes du paradis; je le remercierai aussi des grâces qu'il a faites à la sainte Église, et en particulier de celles que j'ai reçues de lui, nommément de ce qu'il m'a conservé durant la nuit. Je lui offrirai mes pensées, mes paroles et mes actions, en l'union de celles de Jésus-Christ, et je le prierai qu'il me garde de l'offenser, et qu'il me donne la grâce d'accomplir fidèlement tout ce qui lui sera le plus agréable. »

Après ces actes de religion et de reconnaissance, il faisait son lit; et puis il s'en allait à l'église devant le Saint-Sacrement, où, nonobstant l'incommodité de ses jambes enflées qu'il lui fallait bander tous les matins, il arrivait ordinairement avant la demi-heure, et plus tôt que beaucoup d'autres. Il témoignait une grande joie de voir tous les matins la Communauté assemblée devant Notre-Seigneur, et il congratulait fort les plus diligents et les plus assidus, et avait peine quand il en voyait quelques-uns traîner après les autres.

La méditation étant achevée, il récitait tout haut les litanies du saint Nom de Jésus, avec une dévotion qu'on ne saurait expliquer, goûtant et savourant les épithètes d'honneur et de louange qu'il présentait à ce divin Sauveur, et répandant par ce moyen l'onction et le baume de ce sacré Nom dans les cœurs. Ensuite il allait faire sa préparation pour la sainte Messe avec un grand recueillement, y employant un temps raisonnable, sans en être détourné par la multitude des affaires qu'il avait, et assez souvent il se confessait. Voici ce qu'en a écrit en peu de mots un de ses prêtres : « J'ai eu la consolation de lui servir de confesseur pendant le séjour que j'ai fait à Paris; j'ai connu plus particulièrement en cette occasion la sainteté et pureté de son âme, qui ne pouvait pas même souffrir l'apparence du péché. »

Il prononçait toutes les paroles de la sainte Messe fort intelligiblement, et d'une façon si dévote et si affectueuse, que l'on voyait bien que son cœur parlait par sa bouche,

ce qui donnait de grands sentiments de piété aux assistants: c'était d'un ton de voix médiocre et agréable, d'un air libre et dévot, qui n'était ni trop lent ni trop hâté, mais convenable à la sainteté de l'action. On voyait pour lors particulièrement en lui deux choses qui se trouvent rarement en un même sujet, à savoir une profonde humilité, et un port grave et majestueux. Aussi entrait-il dans l'esprit de Jésus-Christ, qui porte à ce sacrifice deux qualités fort différentes, l'une d'hostie et l'autre de sacrificateur. Dans la vue de la première, M. Vincent s'abaissait intérieurement, comme un criminel coupable de mort devant son juge; et comme tout saisi de crainte il prononçait le Confiteor et ces autres paroles: In spiritu humilitatis et in animo contrito, etc., Nobis quoque peccatoribus, etc., Domine, non sum dignus, etc., et semblables, avec un très grand sentiment de contrition et d'humilité. En qualité de sacrificateur, il offrait avec toute l'Église des prières et des louanges à Dieu, et tout ensemble les mérites et la personne même de Jésus-Christ sacrifié; ce qu'il faisait dans un esprit de religion, de respect et d'amour envers Dieu.

« Ce n'est pas assez, disait-il un jour sur ce sujet à ses prêtres, que nous célébrions la Messe; mais nous devons aussi offrir ce sacrifice avec le plus de dévotion qu'il nous sera possible, selon la volonté de Dieu, nous conformant autant qu'il est en nous, avec sa grâce, à Jésus-Christ s'offrant lui-même, lorsqu'il était sur la terre, en sacrifice à son Père éternel. Efforçons-nous donc, Messieurs, d'offrir nos sacrifices à Dieu dans le même esprit que Notre-Seigneur a offert le sien, et autant parfaitement que notre pauvre et misérable nature le peut permettre. »

Un des plus anciens de sa Compagnie a observé que la dévotion de M. Vincent était toute singulière en la célébration de la Messe, et qu'elle paraissait particulièrement lorsqu'il récitait le saint Évangile. D'autres ont remarqué que, lorsqu'il rencontrait quelques paroles que Notre-

Seigneur avait proférées, il les prononçait d'un ton de voix plus tendre et plus affectueux, ce qui donnait de la dévotion aux assistants qui l'écoutaient. On a diverses fois entendu des personnes, qui, ne le connaissant point, avaient assisté à sa Messe, dire entre elles comme par admiration : « Mon Dieu, que voilà un prêtre qui dit bien la Messe! il faut que ce soit un saint homme. » D'autres ont dit qu'il leur semblait voir un ange à l'autel.

Quelques-uns ont encore observé que lorsqu'il lisait au saint Évangile quelques passages où Notre-Seigneur avait dit: Amen, amen dico vobis, c'est-à-dire: En vérité, en vérité je vous le dis, il se rendait très attentif aux paroles qui suivaient, comme étonné de cette double affirmation que le Dieu même de vérité employait; et reconnaissant qu'il y avait du mystère, et que la chose était de grande importance, il témoignait par un ton de voix encore plus affectif et dévot la prompte soumission de son cœur. Il semblait sucer le sens des passages de l'Écriture comme un enfant le lait de sa mère, et en tirait la moelle et la substance pour en sustenter et nourrir son âme; ce qui faisait qu'en toutes ses actions et paroles il paraissait tout rempli de l'esprit de Jésus-Christ.

Quand il se tournait vers le peuple, c'était avec un visage fort modeste et serein; et par le geste qu'il faisait, ouvrant les mains et étendant ses bras, il donnait à connaître la dilatation de son cœur, et le grand désir qu'il avait que Jésus-Christ fût en chacun de ceux qui étaient présents.

Comme il reconnaissait le sacrifice de la Messe pour le centre de la dévotion chrétienne et pour le plus digne exercice de la piété des prêtres, il n'omettait jamais de la célébrer chaque jour; il ne s'en abstenait que les trois premiers jours de ses retraites annuelles, selon l'usage de sa Compagnie, afin de se conformer aux autres, lesquels emploient ordinairement ces premiers jours pour entrer dans un esprit de pénitence, repassant en leur mémoire leurs défauts et

manquements passés, et pour cet effet ne s'approchent des saints autels qu'après leur confession annuelle ou générale. Hors ce temps-là, ce dévot serviteur de Jésus-Christ célébrait régulièrement tous les jours la sainte Messe, en quelque lieu qu'il se trouvât, à la ville ou aux champs, et même en voyage; et il a donné pour règle aux prêtres de sa Compagnie d'en faire de même. On ne sait point qu'il ait jamais manqué à la célébration de ce saint sacrifice tant qu'il a pu se tenir debout; car ses indispositions ordinaires ne l'en empêchaient pas '; et souvent il allait à l'autel aussi bien qu'à l'oraison, avec la fièvre, qu'il appelait ordinairement sa petite fiévrote.

Il ne se contentait pas de célébrer tous les jours la sainte Messe, il avait encore la dévotion de servir quelquefois lui-même les autres prêtres au saint autel. C'est ce qu'on lui a vu faire de tout temps, quoiqu'il fût accablé d'affaires, même en sa vieillesse, ayant plus de soixante-quinze ans, lorsqu'il ne pouvait presque plus marcher sans bâton, ni se mettre à genoux qu'à grand'peine, à cause de son mal de jambes. C'est en cet âge vénérable et en cet état d'infirmité qu'on a vu ce premier supérieur général de la Congrégation de la Mission faire l'office de clerc, et aller servir un prêtre à l'autel, avec un respect et une dévotion qui édifiaient grandement les assistants 2.

<sup>1.</sup> Ce souvenir est consacré par les paroles de l'Église dans une des oraisons de la messe propre de saint Vincent de Paul : Deus, qui beato Vincentio, divina quotidie celebranti mysteria, tribuisti quod tractabat imitari, etc.; O Dieu! qui avez accordé au bienheureux Vincent, qui célébra chaque jour les mystères divins, d'imiter ce qu'il accomplissait, etc. (Missal. roman., Offic. proprium, Oratio secreta.)

<sup>2. «</sup> Je l'ai vu plusieurs fois, dit l'auteur des Mémoires manuscrits, servir à la sainte Messe en notre église de Saint-Lazare comme un simple clerc, alors qu'il était instituteur et général de la Compagnie, et un vieillard vénérable et septuagénaire. » (Mss., De l'humilité, p. 32.)

Il recommandait aux clercs de sa Compagnie de ne souffrir jamais, lorsqu'ils assistaient à quelque Messe, qu'elle fût servie par un laïque, mais d'aller prendre un surplis, et de la servir eux-mêmes : « parce que, disait-il, les laïques n'ayant droit de le faire qu'en cas de nécessité, c'est un sujet de honte à un ecclésiastique, qui a le caractère pour le service des autels, qu'en sa présence ceux qui ne l'ont pas fassent son office 1. »

## SECTION PREMIÈRE

SA DÉVOTION PARTICULIÈRE ENVERS LE TRÈS SAINT-SACREMENT DE L'AUTEL

Mais une des plus grandes et des plus particulières dévotions de M. Vincent a été envers la très sainte Eucharistie, considérée non seulement comme sacrifice, — nous venons d'en parler, — mais aussi comme sacrement, sous les espèces duquel le Fils de Dieu se rend réellement présent dans nos églises, et accomplit d'une manière autant véri-

<sup>1.</sup> Vincent de Paul avait inspiré ces sentiments religieux à ses enfants. « Encore aujourd'hui, écrivait Collet dans la Vie du saint, en 1748, on convient par la miséricorde de Dieu que l'église de Saint-Lazare est une de celles de Paris où l'Office se fait avec plus de religion, de dignité et de modestie. » (T. II, p. 134.)

Ces saintes traditions se sont conservées dans la famille religieuse du saint. « Ce que saint Charles avait opéré dans ses conciles de Milan pour la réforme du service divin, — dit dom Guéranger dans ses Institutions liturgiques, — fut accompli à Paris et dans toute la France, par trois prêtres qui avaient reçu d'en haut la mission de régénérer le clergé: saint Vincent de Paul, Olier et Bourdoise. Tous trois se vouèrent au rétablissement de la liturgie par le moyen des livres romains; saint Vincent de Paul, par sa Congrégation de la Mission qui a mérité l'honneur d'être chargée d'office, par les Papes, de veiller au maintien des traditions du Saint-Sacrifice jusque dans Rome même. » (Inst. liturg., t. III, ch. 1.) — C'est à la maison des Missionnaires de Monte-Citorio, à Rome, que se tiennent encore aujourd'hui (1889) les séances de l'Académie pontificale de liturgie.

Cette dévotion de M. Vincent s'est manifestée premièrement par le très grand respect avec lequel il se comportait dans les églises où reposait ce Sacrement très adorable, et par l'affection très grande qu'il avait pour ces saints lieux que Jésus-Christ honorait de sa présence. Voici ce qu'un personnage de très grande vertu en a témoigné : « J'ai remarqué plusieurs fois, dit-il, lorsque M. Vincent était en prière devant le Saint-Sacrement, qu'on pouvait aisément reconnaître en son extérieur la véritable et sincère dévotion de son intérieur : il se tenait toujours prosterné à deux genoux, avec une contenance si humble, qu'il semblait qu'il se fût volontiers abaissé jusqu'au centre de la terre, pour témoigner davantage son respect envers la Majesté de Celui qu'il reconnaissait présent. Et certes en considérant cette modestie respectueuse qui paraissait en son visage, on eût pu dire qu'il voyait de ses yeux Jésus-Christ; et la composition de son extérieur était si dévote et si religieuse, qu'elle était capable de réveiller la foi la plus endormie, et de donner aux plus insensibles des sentiments de piété envers cet adorable mystère. »

Or ce n'était pas seulement en offrant ses prières, qu'il faisait paraître son respect et sa dévotion envers ce très Saint-Sacrement; mais toutes les fois qu'il se trouvait dans les églises où il reposait pour quelque occasion que ce fût, il se tenait toujours dans une très grande modestie. Autant qu'il lui était possible, il évitait de parler à personne en ces saints lieux; que s'il se trouvait en quelque nécessité de le faire, il tâchait de faire sortir hors de l'église ceux qui lui voulaient parler; ce qu'il observait aussi envers les personnes les plus qualifiées, et même envers les prélats, sans toutefois rien dire ni faire qui pût blesser le respect qui leur était dû.

L'affection particulière qu'il avait pour les lieux honorés de cette divine présence était telle, que les jours auxquels il n'était pas si fort embarrassé d'affaires ni obligé de sortir de la maison, on le voyait aller à l'église, où il demeurait devant le très Saint-Sacrement tout le temps qu'il pouvait avoir libre, et quelquefois plusieurs heures. Il recourait surtout, comme un autre Moïse, à ce sacré tabernacle, dans la rencontre des affaires épineuses et difficiles, pour y consulter l'oracle de la vérité; et on l'a vu souvent, lorsqu'il recevait des lettres qu'il prévoyait contenir la nouvelle de quelque bon ou mauvais succès en chose importante, s'en aller derrière le grand autel de Saint-Lazare, et là, mettant les genoux en terre, et ayant la tête nue, ouvrir et lire ses lettres en la présence de Notre-Seigneur; ce qu'il faisait aussi en tous les autres lieux où il se rencontrait. Un jour, comme on lui eut présenté une lettre dans la cour du Palais à Paris, il se douta qu'elle lui annoncerait l'événement d'une affaire fort considérable pour la gloire de Dieu; et quoique pour lors il fût fort incommodé de ses jambes, il ne laissa pas de monter l'escalier, pour ailer à la haute chapelle du Palais, où repose le très Saint-Sacrement; l'ayant trouvée fermée, il se mit néanmoins à genoux à la porte, et en cet état il fit la lecture de sa lettre. Il en usait sans doute de la sorte pour protester plus parfaitement de sa soumission à toutes les dispositions de la volonté de Dieu qui lui seraient manifestées par ces lettres, et pour lui faire un sacrifice de tous les mouvements de joie, ou de tristesse, que les nouvelles qui y étaient contenues pourraient exciter en son âme.

Quand il sortait de la maison de Saint-Lazare, il allait premièrement se prosterner devant Notre-Seigneur en ce très Saint-Sacrement, pour demander sa bénédiction; et aussitôt qu'il était de retour, il allait derechef se présenter devant lui, comme pour lui rendre compte de ce qu'il avait fait à la ville, le remercier des grâces qu'il avait reçues, et s'humilier des manquements qu'il pouvait avoir commis : ce qu'il faisait non par manière d'acquit, mais avec un véritable sentiment de religion et de piété, se tenant chaque fois un temps assez long devant le très Saint-Sacrement, avec une posture fort humble et dévote. Il a mis les siens dans cette pratique, disant qu'il était bien juste qu'on rendît ce devoir au maître de la maison.

Lorsqu'allant par la ville il rencontrait le Saint-Sacrement dans les rues, il se mettait à genoux en quelque endroit qu'il se trouvât, et demeurait en cette humble posture autant de temps qu'il le pouvait voir, si ce n'est qu'on le portât le long de son chemin; en ce cas, il le suivait tête nue, quoique de fort loin, ne pouvant le suivre de près à cause de la difficulté qu'il avait à marcher.

Dans ses voyages, il avait cette sainte coutume, passant par les villages, si les églises se rencontraient ouvertes, de descendre de cheval pour aller visiter et adorer le très Saint-Sacrement; si elles se trouvaient fermées, il y entrait en esprit et rendait intérieurement les mêmes devoirs à Notre-Seigneur; et lorsqu'il était arrivé aux lieux où il fallait s'arrêter pour dîner ou pour coucher, avant toute autre chose, il allait à l'église rendre ses respects et ses hommages au très Saint-Sacrement.

Dans ses grandes maladies, lorsqu'il ne pouvait point marcher ni se soutenir pour célébrer la sainte Messe, il avait la dévotion de communier tous les jours, s'il ne survenait quelque empêchement insurmontable qui le privât de cette consolation; et dans ses communions journalières, il apportait de si grandes dispositions, et témoignait un tel

<sup>1. «</sup> Sa dévotion à la sainte Eucharistie le portait à louer et à encourager ceux qui étaient soigneux d'aller de temps à autre à l'église pendant la journée saluer ce divin Sauveur. » (Mém. mss., Des actes de dévotion, etc.)

respect et une telle affection envers Celui qu'il adorait et recevait en ce Sacrement, qu'il semblait être comme transporté et ravi hors de lui-même.

Sur ce sujet, parlant un jour aux siens des effets que ce divin Sacrement opère en ceux qui le reçoivent avec les dispositions convenables, il leur dit : « Ne sentez-vous pas, mes frères, ne sentez-vous pas ce feu divin brûler dans vos poitrines, quand vous avez reçu le corps adorable de Jésus-Christ dans la communion? » C'était de l'abondance de son cœur que sortaient ces paroles, qui faisaient assez connaître ce que, par sa propre expérience, il goûtait et ressentait en ses communions.

C'était aussi ce qui le portait à exhorter un chacun à se bien disposer pour recevoir dignement et fréquemment la sainte communion du corps de Jésus-Christ; car il n'approuvait pas qu'on s'en éloignât sans grande raison. Et une personne de piété, qui prenait conseil et conduite de lui, s'étant une fois abstenue de recevoir ce Sacrement pour quelque peine intérieure qui lui était survenue, voici ce qu'il lui en écrivit le même jour, dans un billet 1 : « Vous avez un peu mal fait de vous être aujourd'hui retirée de la sainte communion pour la peine intérieure que vous avez ressentie: ne voyez-vous pas que c'est une tentation, et que vous donnez par ce moyen prise à l'ennemi de ce très adorable Sacrement? Pensez-vous devenir plus capable et mieux disposée de vous unir à Notre-Seigneur en vous éloignant de lui? Oh! certes, si vous aviez cette pensée, vous vous tromperiez grandement et ce serait une pure illusion. »

Une autre fois, parlant à ceux de sa Communauté sur le même sujet, il leur dit « qu'ils devaient demander à Dieu qu'il lui plût leur donner le désir de communier souvent;

I. A Mile Le Gras; Lett., t. Ier, p. 203.

qu'il y avait sujet de gémir devant Dieu et de s'attrister de ce qu'on voyait cette dévotion se refroidir parmi les chrétiens, et qu'en partie les opinions nouvelles en étaient la cause 1. »

Sur quoi s'entretenant avec le supérieur d'une sainte Compagnie et avec un autre qui était grand directeur des âmes, il leur avait demandé s'ils voyaient maintenant autant de personnes que par le passé se présenter à leurs confessionnaux et fréquenter la sainte communion. Il en avait reçu cette réponse : « Qu'il s'en fallait beaucoup, et que le nombre en était notablement diminué; que l'Eucharistie était pourtant le pain quotidien que Notre-Seigneur voulait qu'on lui demandât, et que c'était la pratique des premiers chrétiens de communier tous les jours; mais que ces nouveaux venus en avaient détourné grand nombre de personnes; que ce n'était pas merveille si on les écoutait, parce que la nature y trouvait son compte, et que ceux qui suivaient ses inclinations embrassaient volontiers ces nouvelles opinions, qui semblaient les soulager, en les déchargeant du soin et de la peine qu'il y a de se mettre et de se maintenir dans les dispositions requises pour recevoir dignement et fréquemment la sainte communion. Il ajouta qu'il avait connu une dame de condition et de piété, laquelle avait, par le conseil de ses directeurs, continué longtemps à communier les dimanches et les jeudis de chaque semaine; elle s'était mise depuis entre les mains

i. Ces opinions nouvelles étaient celles des jansénistes. Elles étaient formulées dans le livre d'Arnaud, De la fréquente Communion, qui avait pour but d'éloigner les fidèles de la réception fréquente de la sainte Eucharistie. Vincent s'était employé déjà pour faire condamner l'hérésie janséniste des Deux chefs de l'Église; plusieurs de ses lettres nous le montrent sollicitant en même temps de Rome la condamnation du livre De la fréquente Communion. Lorsque les écrits d'Arnaud eurent été condamnés par le Pape, Vincent invita ses Missionnaires à en remercier Dieu. (Confér. aux Missionn., p. 180; 20 févr. 1656. Lett., t. III, p. 348; 22 sept. 1656.)

d'un confesseur qui suivait cette nouvelle doctrine, par je ne sais quelle curiosité et affectation de plus grande perfection, et qui l'avait détournée de cette sainte pratique, ne la faisant communier au commencement qu'une fois en l'espace de huit jours; puis il l'avait remise à la quinzaine, ensuite au mois, etc.; après être demeurée huit mois dans ce relâchement, faisant un jour réflexion sur elle-même, cette dame s'était trouvée dans un état très déplorable, toute pleine d'imperfections, sujette à commettre un grand nombre de fautes, à se plaire dans la vanité, à se laisser emporter à la colère, à l'impatience et à ses autres passions, et enfin tout autre qu'elle n'était avant cet éloignement de la sainte communion. De quoi étant extrêmement étonnée et touchée : « O malheureuse! dit-elle en pleurant, en « quel état je me trouve maintenant? d'où est-ce que je « suis déchue, et où est-ce qu'aboutiront tous ces désordres « et emportements? Mais d'où m'est arrivé un si malheu-« reux changement? C'est sans doute d'avoir quitté ma « première conduite, et d'avoir écouté et suivi les conseils « de ces nouveaux directeurs, qui sont bien pernicieux « puisqu'ils produisent de si mauvais effets, comme je le « connais par ma propre expérience. O mon Dieu! qui « m'ouvrez les yeux pour le reconnaître, donnez-moi la « grâce de m'en dégager entièrement! » Après quoi s'étant séparée de ces nouveaux directeurs, et ayant renoncé à leurs dangereuses maximes qui l'avaient toute détraquée et presque perdue, elle se remit par des conseils plus salutaires dans ses premières pratiques; et fréquentant comme auparavant les sacrements avec les dispositions requises, elle y trouva le repos de sa conscience et le remède pour tous ses défauts 1. »

<sup>1.</sup> Voy. les lettres de Vincent à d'Horgny sur le jansénisme et la fréquente communion. (Lett., t. II, p. 89 et 111; 25 juin et 10 septembre 1648.)

M. Vincent s'est plusieurs fois servi de cet exemple pour faire mieux connaître, par l'opposition de son contraire, les grandes bénédictions qui se recueillaient par la fréquente et digne réception de ce très Saint-Sacrement, dans lequel Notre-Seigneur nous donne non seulement une abondance de grâces, mais aussi la source de toutes les grâces, qui n'est autre que lui-même. Et comme ce dévot serviteur de Jésus-Christ était touché d'un grand sentiment de cet excès d'amour et de charité d'un Dieu envers ses créatures, il exhortait souvent les siens à lui rendre des actions de grâces toutes particulières d'un si incompréhensible bienfait, à reconnaître cette incomparable obligation par de fréquentes adorations, humiliations et glorifications envers le Fils de Dieu résidant en ce très Saint-Sacrement, à se confesser même incapables d'y satisfaire, priant les saints anges de les aider à lui rendre ces justes reconnaissances.

Dans ce même sentiment, il les avertissait de s'acquitter soigneusement de tous les devoirs extérieurs de révérence envers le très Saint-Sacrement. Il reprenait ceux qu'il voyait y manquer; en quoi il était si exact, que s'il s'apercevait que quelqu'un, en passant devant le grand autel de l'église où il repose, ne sît pas la génuslexion jusqu'à terre, ou la fît trop brusquement, il l'en avertissait en particulier, ou même en public quand il le jugeait expédient, disant qu'il ne fallait pas se présenter devant Dieu comme des marionnettes auxquelles on fait faire des mouvements légers et des révérences sans âme et sans esprit. Ayant un jour remarqué qu'un Frère n'avait pas fait la génuflexion entière, il l'appela, et lui montra jusqu'où et de quelle façon il la fallait faire. Pour lui, il s'est toujours acquitté exactement de ce devoir et a fait cette génuflexion autant qu'il l'a pu et même au delà, puisque souvent il avait besoin d'aide pour se relever; et lorsque son grand âge et

les fâcheuses incommodités de ses jambes ne lui permirent plus de la faire du tout, il en demandait pardon de fois à autre publiquement devant toute sa Communauté, disant que ses péchés l'avaient privé de l'usage libre de ses genoux.

Une fois entre autres, après avoir représenté avec son humilité ordinaire qu'il avait un grand regret de ce que son âge et ses infirmités l'empêchaient de faire cette génuflexion, il dit 1: « Si néanmoins je vois que la Compagnie s'y relâche, je m'efforcerai de mettre le genou en terre, quoi qu'il m'en coûte, sauf à me relever le mieux que je pourrai en m'appuyant des mains sur la terre, pour donner par ce moyen l'exemple tel que je le dois; car les fautes qui se commettent dans une Communauté sont imputées au supérieur, et celles de la Congrégation en ce point sont de conséquence. Il s'agit d'un devoir de religion et d'une révérence extérieure qui marque le respect intérieur que nous rendons à Dieu : et si nous sommes les premiers à y manquer, ne faisant qu'une petite ou demi-génuflexion, les ecclésiastiques de dehors qui viennent ici croiront qu'ils ne sont pas obligés d'en faire davantage; et ceux de la Compagnie qui viendront après nous, et se régleront sur nous, en feront encore moins; et ainsi tout s'en ira en décadence : car si l'original est défectueux, que sera-ce des copies? Je vous prie donc, Messieurs et mes Frères, d'y faire grande attention et de vous comporter en cette action en telle sorte que la révérence intérieure prévienne et accompagne toujours l'extérieure. Dieu veut être adoré en esprit et en vérité, et tous les véritables chrétiens doivent se comporter de la sorte, à l'exemple du Fils de Dieu, lequel se prosternant la face contre terre au Jardin des Olives, accompagna cette dévote posture d'une humiliation inté-

<sup>1.</sup> Confér. aux Missionnaires, p. 104; répétition d'oraison du 28 juillet 1655.

rieure très profonde, par respect pour la Majesté souveraine de son Père. »

S'il avait une telle affection pour faire en sorte qu'on ne manquât point à la moindre partie du respect, même extérieur, qui était dû à cet adorable Sacrement, à plus forte raison peut-on croire que c'était avec un déplaisir extrême et une douleur très sensible, qu'il entendait les nouvelles qu'on lui a quelquefois rapportées des profanations et impiétés que l'insolence des soldats et des hérétiques avait commises, pendant le malheur des guerres, contre ce même Sacrement. Il ne se peut dire combien il en était touché, quels sentiments il en a eus, combien de larmes il a versées pour ce sujet, et combien de pénitences extraordinaires il a faites pour réparer autant qu'il était en lui ces injures et ces attentats commis contre la personne de Jésus-Christ. Mais, non content de ce qu'il pouvait faire par luimême, et des autres remèdes qu'il procurait par l'entremise des personnes charitables, envoyant des ciboires, des calices et d'autres semblables ornements aux églises qui avaient été pillées, il voulait encore que ceux de sa Communauté fussent employés à ces mêmes réparations : il les envoyait les uns après les autres faire des pèlerinages et visiter en esprit de pénitence les églises où ces profanations sacrilèges avaient été commises; les prêtres y célébraient la sainte Messe, et les autres, tant clercs que laïques, communiaient. Après cela, il leur ordonnait de faire des missions dans les villages et autres lieux où ces malheurs étaient arrivés, pour exciter le peuple à faire pénitence et à pratiquer d'autres œuvres de piété propres pour apaiser l'indignation de Dieu, et réparer en quelque façon les injures et offenses commises contre sa souveraine Majesté.

## SECTION II

SA DÉVOTION TOUTE SINGULIÈRE POUR IMITER JÉSUS-CHRIST ET SE CONFORMER A SES EXEMPLES

L'amour suppose la ressemblance ou bien la produit; celui qui aime tâche de se transformer, autant qu'il peut, en la personne aimée et de lui devenir semblable pour lui plaire davantage, et rendre par ce moyen plus stable et plus parfaite l'union de leur amitié. C'est pour cela que le Fils de Dieu, voulant nous témoigner l'excès de son amour, a voulu se faire homme pour se rendre semblable à nous. C'est aussi pour la même raison que ceux qui aiment vraiment Jésus-Christ doivent autant qu'il est en eux, avec le secours de sa grâce, se rendre semblables à lui par l'imitation de ses divines vertus; et plus cet amour est grand, plus aussi cette imitation doit-elle être parfaite et accomplie.

Nous avons vu en la section précédente la singulière dévotion que M. Vincent avait pour Notre-Seigneur Jésus-Christ au très Saint-Sacrement de l'autel. La grandeur de son amour envers ce divin objet ne s'arrêtait pas seulement à lui rendre ses devoirs dans cet adorable mystère : elle s'étendait encore à tous les états de sa vie mortelle et glorieuse, pour lui rendre en chacun de particuliers hommages, et surtout pour tâcher d'exprimer en soi-même les traits de ses admirables vertus, afin de se rendre semblable à lui. Il savait que le dessein du Père éternel dans l'Incarnation de son Fils était non seulement de nous donner un Rédempteur pour nous tirer de l'esclavage du péché et de l'enfer, mais aussi de nous proposer un modèle accompli de toutes sortes de vertus pour nous y conformer; c'est pourquoi il prit une forte résolution de correspondre à ce dessein de Dieu, se proposant d'imiter soigneusement ce divin exemplaire et d'en former une parfaite copie dans son cœur. C'est ce qu'il a si fidèlement et si constamment pratiqué, que l'on peut dire avec vérité que sa vie n'a été autre chose qu'une parfaite expression de la vie de Jésus-Christ; en sorte qu'il a vérifié en sa personne la parole de ce divin Sauveur : « Que le disciple serait parfait lorsqu'il se rendrait semblable à son maître 1. »

Or, pour ne pas nous étendre trop au long sur toutes les pratiques qu'il a faites de cette imitation du Fils de Dieu, à laquelle on pourrait rapporter toutes les actions de sa vie, nous nous arrêterons seulement à la considération de deux ou trois chefs, que nous avons jugés dignes d'une remarque particulière.

Premièrement, M. Vincent s'est étudié à imiter Jésus-Christ en sa manière de vie commune et cachée, qui ne paraissait avoir rien de singulier pour l'extérieur, et néanmoins était tout admirable, toute sainte et toute divine dans l'intérieur. A l'imitation de cet incomparable Maître, il a mené une vie basse et commune en apparence, ne faisant rien paraître en lui d'éclatant ni d'extraordinaire, et fuyant toute ostentation et singularité; mais il pratiquait au dedans et dans le secret de son cœur des actions excellentes et vraiment héroïques de toutes sortes de vertus. Il n'a pas toujours été retiré en son particulier, ni toujours été exposé en public, mais suivant l'exemple de son divin prototype, il a fait un parfait mélange de la vie active et de la contemplative; il a été quelquefois dans la solitude avec Jésus-Christ, il l'a aussi quittée comme lui pour aller prêcher la pénitence, et pour s'employer à procurer la conversion des pécheurs et le salut des âmes.

Nous pouvons encore dire que Notre-Seigneur a pratiqué la vie cachée, non tant en se séparant de la conversation des hommes, qu'en tenant couvert et ne leur manifestant pas ce qu'il avait de plus excellent et de plus divin : il pou-

<sup>1.</sup> Luc., vi, 40.

vait se faire connaître et honorer en tous lieux comme le vrai Fils de Dieu; il pouvait faire éclater les rayons de sa gloire aussi bien par toute la Judée que sur la montagne du Thabor; il n'a toutefois voulu paraître à l'extérieur que le fils d'un simple charpentier et un homme du commun. M. Vincent, à son exemple, se faisait gloire de dire en toute sorte de rencontres qu'il n'était que le fils d'un pauvre paysan; il recherchait de n'être tenu que pour un simple prêtre de village, cachant autant qu'il pouvait aux yeux des hommes les excellents dons de nature et de grâce qu'il avait recus de Dieu, et qui le rendaient digne d'honneur et de vénération. Il avait fort bien étudié en théologie, et même, comme nous avons remarqué au premier livre, il avait été élevé aux degrés de la Faculté de théologie de Toulouse; et néanmoins il ne parlait de lui que comme d'un ignorant, et ne se qualifiait ordinairement qu'un pauvre écolier de quatrième. Il a fui les dignités avec plus de soin et d'affectation que les ambitieux ne les recherchent; et, en toutes sortes d'occasions, il a singulièrement chéri et parfaitement imité cette vie commune et cachée de son divin Maître.

Comme il connaissait par sa propre expérience le trésor de grâces qui est caché dans ce mystique champ de l'Évangile, il invitait et exhortait les autres à y participer. Voici quelques extraits de diverses lettres qu'il a écrites à une personne qu'il conduisait par cette voie :

« Honorons toujours, lui dit-il, l'état inconnu du Fils de Dieu. C'est là notre centre, et c'est ce qu'il demande de nous pour le présent, et pour l'avenir, et pour toujours, si sa divine Majesté ne nous fait connaître en sa manière, qui ne peut tromper, qu'il veuille autre chose de nous. Honorons, dis-je, la vie commune que Notre-Seigneur a menée sur la terre, son humilité, son anéantissement, et la pra-

I. Mile Le Gras.

tique qu'il a faite des plus excellentes vertus dans cette manière de vie. Mais honorons particulièrement ce divin Maître dans la modération de son agir. Non, il n'a pas voulu faire toujours tout ce qu'il a pu, pour nous apprendre à nous contenter, lorsqu'il n'est pas expédient de faire tout ce que nous pourrions faire, mais seulement ce qui est convenable à la charité êt conforme aux ordres de la divine volonté.

« Oh! que j'estime cette généreuse résolution que vous avez prise d'imiter la vie cachée de Notre-Seigneur! Il paraît bien que cette pensée vient de Dieu, puisqu'elle est si éloignée des sentiments de la chair et du sang. Tenez pour certain que c'est là proprement l'assiette qui convient aux enfants de Dieu; et par conséquent demeurez-y ferme et résistez courageusement à tous les sentiments contraires qui pourraient vous arriver. Assurez-vous que par ce moyen vous serez en l'état auquel Dieu vous demande, et que vous ferez incessamment sa sainte volonté, qui est la fin à laquelle nous tendons, et à laquelle ont tendu tous les saints 1. »

M. Vincent ne portait pas seulement les personnes particulières à cette sainte pratique, mais aussi tous ceux de sa Compagnie en général, les exhortant souvent à se rendre vrais imitateurs de Jésus-Christ en sa vie commune et cachée. A ce sujet, leur expliquant un jour en quoi consiste le renoncement qu'on doit faire de soi-même, selon que Notre-Seigneur l'a ordonné à tous ceux qui le veulent suivre, entre six ou sept manières de le pratiquer qu'il leur enseigna, et qui se rapportaient toutes aux exemples de ce divin Sauveur, il en proposa une tirée de la doctrine de saint Basile, qui est de renoncer aux pompes. Sur quoi il forma une objection, à laquelle il fit une réponse digne de lui, et qui donne assez à connaître ce qu'il pratiquait lui-

<sup>1.</sup> Lettres, t. Ier, p. 60.

même, en leur déclarant ce qu'ils devaient faire 1. Voici ses paroles :

« Vous me direz peut-être : Nous ne sommes, Monsieur, que de pauvres prêtres qui avons déjà renoncé à toutes les pompes du monde; nous n'avons que de simples habits, des meubles fort chétifs, et rien qui ressente la vanité ou le luxe, dont on fait parade dans le monde : qu'est-il donc besoin de nous exhorter à renoncer aux pompes, dont nous sommes si éloignés? O Messieurs et mes Frères! ne nous y trompons pas; quoique nous ayons de pauvres habits et de pauvres meubles, nous pouvons avec cela avoir l'esprit pompeux. Et comment cela, me direz-vous? C'est, par exemple, quand on s'étudie à faire de belles prédications; quand on est bien aise que ce que l'on fait et ce que l'on dit soit approuvé et estimé des autres; quand on se réjouit d'entendre ses louanges, ou que l'on publie le bien que l'on a fait, ou même que l'on y prend quelque vaine complaisance. Toutes ces choses sont des marques que l'on a l'esprit pompeux; et pour le combattre et le terrasser, il est plus expédient quelquefois de faire moins bien une chose quant à l'extérieur, que de se complaire de l'avoir bien faite. Il faut avec cela prendre bien garde de ne donner aucune entrée en notre esprit à la vanité, mais renoncer aussi bien à toutes les pensées et à tous les sentiments qui nous en viennent intérieurement, qu'aux applaudissements qui nous sont faits extérieurement.

« Il faut se donner à Dieu, mes Frères, pour s'éloigner de la propre estime et des louanges du monde, qui font la pompe de l'esprit. Et, à ce propos, un prédicateur célèbre me disait ces jours passés, que celui qui cherche, dans le ministère de la prédication, l'honneur et l'applaudissement du peuple, se livre à la tyrannie du public; et, pensant se

<sup>1.</sup> Confér. aux Missionnaires, p. 434; 2 mai 1659.

rendre considérable par ses beaux discours, il se rend esclave d'une vaine et frivole réputation.

« Nous pouvons ajouter à cela que celui qui, dans la prédication, débite de belles et riches pensées avec un style pompeux, est directement opposé à l'esprit et aux maximes de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a dit en son Évangile que « bienheureux sont les pauvres d'esprit 1 »; en quoi cette Sagesse éternelle nous montre combien les ouvriers évangéliques doivent soigneusement éviter l'éclat des actions et l'éloquence pompeuse des paroles, et prendre une manière d'agir et de parler humble, simple et commune, dont il a voulu lui-même nous donner l'exemple. Prenez garde, mes Frères, que c'est le démon qui nous suggère ces pensées de vouloir réussir; il fait que quelques-uns se persuadent que la manière de parler simplement, dont nous usons, est trop basse, et que par ce moyen nous laissons avilir en notre bouche la grandeur et la majesté des vérités chrétiennes. Tout cela n'est qu'une ruse du démon, dont vous devez soigneusement vous garder; renonçant à toutes ces vanités, demeurez fidèlement et constamment dans la pratique de la simplicité et humilité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, lequel pouvant donner un grand éclat à ses œuvres, et une souveraine vertu à ses paroles, ne l'a pas voulu faire; et passant encore plus avant, pour confondre davantage notre superbe par ses abaissements admirables, il a voulu que ses disciples fissent beaucoup plus que lui. « Vous ferez, leur disait-il, ce que je fais, et vous en ferez encore bien davantage 2. » Mais, pourquoi cela? C'est, Messieurs, que Notre-Seigneur se veut laisser surmonter dans les actions publiques qui paraissent au dehors, pour exceller dans les humbles et dans les plus basses, dont les hommes ne connaissent point la valeur. Il veut les fruits de l'Évangile, et non pas

I. Mat., v, 3.

<sup>2.</sup> Joan., xiv, 12.

les bruits du monde: et pour cela il a plus fait par ses serviteurs que par lui-même : il a prêché seulement en quelques cantons de la Judée, et il a voulu que ses apôtres aient annoncé son Évangile par toute la terre, et qu'ils aient éclairé tout le monde de la lumière de sa doctrine; et ainsi, ayant fait peu de choses extérieurement par lui-même, il a voulu que ses apôtres et disciples, quoique pauvres, ignorants et grossiers, étant toutefois animés de son esprit et de sa vertu, en aient fait beaucoup davantage. Pourquoi cela? Pour nous donner l'exemple d'une très parfaite humilité. Oh! Messieurs, que ne suivons-nous l'exemple de ce divin Maître? Que ne cédons-nous toujours l'avantage aux autres, et que ne choisissons-nous le pire et le plus humiliant pour nous? car assurément, c'est le plus agréable et le plus honorable pour Notre-Seigneur, qui est tout ce que nous devons prétendre.

« Prenons donc aujourd'hui résolution de le suivre, et de lui offrir ces petits sacrifices de notre amour-propre: comme, par exemple, si je fais une action publique, et que je la puisse pousser bien avant, je ne le ferai pas, j'en retrancherai telle et telle chose qui pourrait lui donner quelque lustre, et à moi quelque réputation; de deux pensées qui pourront me venir en l'esprit, je produirai la moindre au dehors pour m'humilier, et je retiendrai la plus belle pour en faire un sacrifice à Dieu dans le secret de mon cœur. Enfin, mes Frères, c'est une vérité de l'Évangile que Notre-Seigneur ne se plaît rien tant que dans l'humilité du cœur et dans la simplicité des paroles et des actions; c'est là où son esprit réside, et en vain le cherche-t-on ailleurs. Si donc vous voulez le trouver, il faut renoncer à l'affection et au désir de paraître, à la pompe de l'esprit aussi bien qu'à celle du corps, et enfin à toutes les vanités et satisfactions de la vie. »

Ce fidèle imitateur de Jésus-Christ ne se contentait pas

de se conformer en général à sa vie commune et cachée; mais outre cela, il s'étudiait à l'imiter, autant qu'il était en lui, en sa manière d'agir et de parler. Voici le témoignage que le supérieur d'une de ses maisons en a rendu par écrit :

« L'amour que M. Vincent avait pour Notre-Seigneur taisait qu'il ne le perdait presque jamais de vue, marchant toujours en sa présence, et se conformant à lui en toutes ses actions, paroles et pensées; car je puis dire avec vérité, et nous le savons tous, qu'il ne parlait presque jamais qu'il n'alléguât en même temps, ou quelque maxime, ou quelque action du Fils de Dieu, tant il était rempli de son esprit, et conforme à ses conduites. J'ai souvent admiré comme il appliquait si bien et si à propos les paroles et les exemples de ce divin Sauveur, et cela en tout ce qu'il conseillait ou recommandait; et j'ai ouï dire à l'un des plus anciens prêtres de notre Congrégation, c'est M. Portail, qui le connaissait et le pratiquait depuis plus de quarante-cinq ou cinquante ans, que M. Vincent était une image de Jésus-Christ des plus parfaites qu'il eût connues sur la terre, et qu'il ne lui avait jamais ouï dire ni vu faire aucune chose que par rapport à celui qui s'est proposé aux hommes pour exemple, et qui leur a dit : Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita et vos faciatis 1. C'est ce que le même M. Vincent nous excitait si souvent à faire. Dans les avis importants qu'il me donna de vive voix, quand il fut question de m'envoyer en cette maison où je suis, il me recommanda particulièrement, quand j'aurais à parler ou à agir, de faire réflexion sur moi-même, et de me demander: Comment Notre-Seigneur eût-il parlé, ou agi dans cette occasion? de quelle façon dirait-il ceci, ou ferait-il cela? O Seigneur! inspirez-moi ce que je dois dire

<sup>1.</sup> Joan., xIII, 15.

ou ce que je dois faire, parce que de moi-même je ne puis rien sans vous. »

Un célèbre docteur demandant un jour à un prêtre de la Mission qui observait fort M. Vincent, quelle était sa propre et principale vertu, il lui répondit que « c'était l'imitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il l'avait toujours devant les yeux pour se conformer à lui; c'était son livre et son miroir, dans lequel il se regardait en toutes rencontres. Lorsqu'il se trouvait en quelque doute comment il devait faire une chose pour être parfaitement agréable à Dieu, il considérait aussitôt de quelle facon Notre-Seigneur s'était comporté en pareille rencontre, ou bien ce qu'il en avait dit, ou ce qu'il en avait signifié par ses maximes; et sans hésiter, il suivait son exemple et sa parole. Marchant à la faveur de cette divine lumière, il foulait aux pieds le propre jugement, le respect humain et la crainte qu'il eût pu ressentir que sa conduite ne fût improuvée par la licence de ceux qui s'efforcent de relâcher la sainte sévérité de l'Évangile, et d'accommoder la piété chrétienne à l'esprit du temps. « Car enfin, disait-« il quelquefois, la prudence humaine se trompe et s'égare « souvent du droit chemin; mais les paroles de la Sagesse « éternelle sont infaillibles, et ses conduites sont droites « et assurées. »

Or, comme il était fortement persuadé que le caractère de notre perfection, aussi bien que celui de notre prédestination, consiste en cette conformité avec le Fils de Dieu, et qu'il avait l'esprit rempli de cette importante vérité, il en parlait aussi fort souvent de l'abondance de son cœur. Toutes ses réponses aux consultations qu'on lui faisait, et tous les conseils qu'il donnait, étaient fondés sur cette même vérité, et tendaient toujours à l'insinuer dans l'esprit d'un chacun; de quoi pouvant rapporter ici une infinité d'exemples, nous en produirons seulement un, qui est très digne de remarque.

Le feu roi 1, de glorieuse mémoire, ayant fait appeler M. Vincent pour l'assister en sa dernière maladie, et lui ayant demandé quelle était la meilleure préparation à la mort, il répondit à Sa Majesté que c'était de se conformer à Notre-Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il se préparait à mourir, et que le saint Évangile nous apprenait qu'une des principales dispositions qu'il y avait apportées était une entière et parfaite soumission à la volonté de son Père céleste en lui disant : Non mea voluntas, sed tua fiat 2 « Que votre volonté soit faite et non pas la mienne. » A quoi le roi répliquant avec un sentiment digne d'un prince qui porte la qualité de très chrétien : « O Jésus! dit-il, je le veux aussi de tout mon cœur; oui, mon Dieu, je le dis et je le veux dire jusqu'au dernier soupir de ma vie: fiat voluntas tua, qu'il soit fait comme vous le voulez. » Voilà comment M. Vincent avait toujours devant les yeux cet original de toute perfection et sainteté; et non content de s'y conformer en toutes choses, il portait autant qu'il pouvait les autres à faire de même.

C'était là l'étude continuelle de ce saint homme, d'imiter Jésus-Christ et de se conformer à lui, non seulement en sa manière d'agir et de parler extérieurement, mais aussi en toutes ses dispositions intérieures, en ses plus saints désirs et en ses plus parfaites intentions. En tout et partout il ne désirait et ne prétendait autre chose, sinon ce que ce divin Sauveur avait désiré et prétendu, qui était que Dieu fût de plus en plus connu, honoré, aimé, servi et glorifié, et que sa très sainte volonté fût entièrement et parfaitement accomplie; il se tenait à tous moments disposé à faire et à souffrir tout ce qu'il plairait à Dieu pour des fins si nobles et si justes; toujours prêt à s'exposer aux

<sup>1.</sup> Louis XIII.

<sup>2.</sup> Luc., xxII, 42.

travaux, aux fatigues, aux humiliations, aux peines et aux persécutions qu'il eût fallu subir et endurer pour ce sujet. De là provenait qu'il n'était jamais surpris d'aucun accident qui lui arrivât, pour fâcheux qu'il pût être, ni d'aucun mauvais traitement qu'on lui pût faire, étant préparé, à l'imitation de son divin Maître, lorsqu'il était question de procurer l'accroissement de la gloire de Dieu ou de se soumettre à ses volontés, à tout faire et à tout souffrir, même à se voir dépouillé de tout ce qu'il avait de plus cher dans le monde, jusqu'à voir sa propre Congrégation dissipée et détruite, si tel était le bon plaisir de sa divine Majesté. A ce sujet parlant quelquefois à ceux de sa Communauté 1 : « Je prie Dieu, leur disait-il, deux ou trois fois tous les jours qu'il nous anéantisse, si nous ne sommes utiles à son service. Eh quoi! mes Frères, voudrions-nous être au monde sans plaire à Dieu, et sans procurer qu'il soit connu et aimé? »

Il se conformait non seulement aux désirs et aux intentions du Fils de Dieu, mais même à ses déplaisirs, à ses douleurs et à ses angoisses intérieures. Oh! qui aurait pu pénétrer dans les secrets du cœur de ce fidèle et zélé imitateur de Jésus-Christ, l'aurait vu, comme celui de son divin Maître, tout outré de douleur dans la vue des péchés innombrables qui se commettent contre Dieu; tout rempli d'aversion contre les maximes du monde, si opposées à celles de l'Évangile; tout pénétré des sentiments de tristesse et d'affliction pour le progrès des hérésies et pour les grands dommages qui en arrivent à l'Église; et enfin vivement touché de compassion sur les misères temporelles et spirituelles des peuples, et le délaissement et abandon où se trouvent tant d'âmes plongées dans les ténèbres de l'ignorance ou de l'infidélité. Oh! combien de fois a-t-il souhaité de mourir, et de donner son sang pour remédier à tous ces

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, t. Ier, p. 140.

maux! Mais sa vie n'ayant presque été qu'une mort continuelle par ses mortifications et souffrances, on peut dire aussi qu'elle a été comme un remède plus long et plus étendu dont Dieu a voulu se servir pour cet effet.

Il voulait que ses enfants entrassent dans ces mêmes sentiments, et qu'à l'imitation du même Jésus-Christ ils fussent tous des hosties vivantes, qui s'immolassent continuellement avec ce divin Sauveur pour le salut de tous les peuples. De quoi leur parlant un jour : « Qui voudra sauver sa vie, mes Frères, leur dit-il, la perdra : c'est Jésus-Christ qui nous le déclare et qui nous dit que l'on ne saurait faire un plus grand acte d'amour que de donner sa vie pour son ami. Eh quoi! pouvons-nous avoir un meilleur ami que Dieu, et ne devons-nous pas aimer tout ce qu'il aime, et tenir pour l'amour de lui notre prochain pour notre ami! Ne serions-nous pas indignes de jouir de l'être que Dieu nous donne, si nous refusions de l'employer pour un si digne sujet? Certes, reconnaissant que nous tenons notre vie de sa main libérale, nous ferions une injustice, si nous refusions de l'employer et de la consumer, selon ses desseins, à l'imitation de son Fils Notre-Seigneur. »

Et leur parlant une autre fois sur le même sujet, il proféra ces paroles de l'abondance de son cœur:

« Qui dit un Missionnaire, dit un homme appelé de Dieu pour sauver les âmes; car notre fin est de travailler à leur salut, à l'imitation de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul véritable Rédempteur, et qui a parfaitement rempli ce nom aimable de Jésus, c'est-à-dire Sauveur. Il est venu du ciel en terre pour en exercer l'office; il en a fait le sujet de sa vie et de sa mort, et il exerce incessamment cette qualité de Sauveur par la communication des mérites du sang qu'il a répandu. Pendant qu'il vivait sur la terre, il portait toutes ses pensées au salut des hommes,

et il continue encore dans les mêmes sentiments, parce que c'est là qu'il trouve la volonté de son Père. Il est venu, et il vient tous les jours à nous pour cela, et par son exemple il nous a enseigné toutes les vertus convenables à la qualité de Sauveur. Donnons-nous donc à lui, afin qu'il continue d'exercer cette même qualité en nous et par nous. »

Enfin, parlant dans ce même esprit à tous ceux de sa Congrégation, dans l'épître qu'il leur adresse, et qu'il a mise au commencement de leurs Règles ou Constitutions · « Considérez, leur dit-il, ces Règles et Constitutions, non pas comme produites par l'esprit humain, mais plutôt comme inspirées de Dieu, de qui tout bien procède, et sans qui nous ne sommes pas capables de penser quelque chose de bon par nous-mêmes, comme venant de nous-mêmes. Car que trouverez-vous dans ces Règles qui ne serve à vous exciter et enflammer, soit à la fuite des vices, soit à l'acquisition des vertus et à la pratique des maximes évangéliques? Et ç'a été pour cela que nous avons tâché, autant qu'il nous a été possible, de les puiser toutes dans l'esprit de Jésus-Christ, et de les tirer des actions de sa vie, comme il est aisé de le voir; estimant que les personnes qui sont appelées à la continuation de la mission du même Sauveur, laquelle consiste particulièrement à évangéliser les pauvres, doivent entrer dans ses sentiments et ses maximes, être remplies de son même esprit et marcher sur ses mêmes pas. »

## CHAPITRE IX

Sa dévotion envers la très sainte Vierge, Mère de Dieu, et envers les autres saints

Nous devons honorer, dit le grand saint Bernard, de toutes les plus intimes affections de notre cœur la très sainte Vierge Marie, parce que tel est le bon plaisir de Celui qui a voulu que, par l'entremise de cette incomparable Vierge, CHAP. IX. — SA DÉVOTION ENVERS LA T. S. V. ET LES SS. 129

nous eussions toutes sortes de faveurs et de grâces <sup>1</sup>. Ce n'est donc pas une invention de l'esprit humain, ni une production des sentiments de quelque dévotion particulière, mais un ordre établi par la volonté de Dieu, que nous rendions un honneur très spécial à celle qu'il a voulu lui-même honorer jusqu'à ce point, que de la choisir pour être la mère de son propre Fils, et pour recevoir ensuite de ce divin Fils les devoirs d'une vraie et parfaite sujétion et obéissance.

Toute l'Église a toujours reconnu cette vérité, et a donné en tous les siècles des témoignages de son respect et de sa dévotion envers la très sainte Mère de Dieu, par la célébration de ses fêtes, par la vénération de ses images, par les prières solennelles qu'elle lui a toujours offertes, et qu'elle continue de lui offrir tous les jours, par les hymnes et cantiques qu'elle chante à sa louange, et par tous les autres moyens que le Saint-Esprit lui a suggérés. Pour cet effet, tous les plus grands saints sont entrés dans ces mêmes sentiments d'une vénération et dévotion toute particulière envers cette reine des anges et des hommes; et par conséquent, il y a grande raison de croire que M. Vincent, qui avait une telle affection de se conformer à toutes les volontés de Dieu, et de suivre fidèlement la conduite de son Eglise et les exemples des saints, se sera dignement acquitté de tous les devoirs de dévotion et de piété envers cette très sainte Mère de Dieu. Aussi en a-t-il donné des preuves, et laissé des marques très considérables.

Car en premier lieu, parmi les règlements qu'il a donnés à sa Congrégation, il a mis celui-ci comme l'un des principaux, et dont il recommandait fort particulièrement l'observance aux siens <sup>2</sup> : « Nous tâcherons, leur dit-il, tous et

<sup>1.</sup> Totis medullis cordium, totis præcordiorum affectibus, Mariam venerenur: quia sic est voluntas ejus qui totum nos habere voluit per Mariam. (Bern., Homil. de aquæduct.)

<sup>2.</sup> Regul. commun., cap. x.

un chacun, de nous acquitter parfaitement, Dieu aidant, du culte particulier que nous devons à la très sainte et très heureuse Vierge Marie, Mère de Dieu: 1º en rendant tous les jours, et avec une dévotion particulière, quelques services à cette très digne Mère de Dieu, notre très pieuse dame et maîtresse; 2º en imitant autant que nous le pourrons ses vertus, et particulièrement son humilité et sa pureté; 3º en exhortant ardemment les autres, toutes les fois que nous en aurons la commodité et le pouvoir, à ce qu'ils lui rendent toujours un grand honneur et le service qu'elle mérite. »

Il a toujours recommandé et conseillé à un chacun d'avoir une spéciale dévotion à cette Reine du ciel; mais il l'a autant persuadé par son exemple que par ses paroles. Il jeûnait exactement les veilles de ses fêtes, et se préparait à les célébrer par plusieurs autres mortifications et bonnes œuvres; et par son exemple, il a introduit cette sainte pratique parmi les siens. Il ne manquait pas d'officier solennellement les jours de ses fêtes; et il le faisait avec de tels sentiments de dévotion, que l'on pouvait aisément connaître quel était son cœur à l'égard de cette très sainte Vierge; il avait aussi une dévotion particulière de célébrer la sainte Messe dans ses chapelles, et aux autels qui étaient dédiés en son honneur.

Comme il faisait l'ouverture des conférences et des assemblées où il se trouvait, par l'invocation du Saint-Esprit, il les terminait aussi toujours par quelque antienne et oraison en l'honneur de cette très sainte Mère de Dieu.

Il portait toujours un chapelet à sa ceinture, tant pour le dire souvent, comme il faisait, que pour faire par cette marque extérieure une profession ouverte de sa vénération et dévotion envers la Reine du ciel, et se déclarer publiquement pour l'un de ses très fidèles et très dévots serviteurs.

En quelque lieu qu'il se trouvât, soit à la maison, soit

en d'autres endroits de la ville, quoique ce fût en la compagnie de personnes considérables, aussitôt qu'il entendait sonner la Salutation Angélique, il se mettait à genoux, hors le temps pascal et les dimanches qu'on la dit debout, — pour lui offrir cette prière avec le respect convenable; et son exemple obligeait les autres à faire de même.

Il allait très souvent visiter par dévotion les églises dédiées à Dieu sous l'invocation de cette bienheureuse Vierge; et pendant les guerres et les troubles de ce royaume, il portait les ecclésiastiques de la Conférence de Saint-Lazare à faire divers pèlerinages en ces mêmes églises, pour demander à Dieu, par l'entremise de la Mère de miséricorde, la paix et tranquillité publique, et la réduction des sujets du roi à l'obéissance de Sa Majesté. Il conviait aussi les dames de la Compagnie de la Charité à faire de semblables pèlerinages en divers lieux dédiés en l'honneur de la même sainte Vierge, pour implorer par son moyen le secours de la divine bonté dans les calamités publiques; et lui-même allait en ces lieux-là, pour y offrir le très saint sacrifice de la Messe et les communier de sa main. Il alla même une fois exprès en pèlerinage à l'église de Chartres, afin d'obtenir, par l'intercession de cette puissante avocate, les lumières nécessaires à un ecclésiastique nommé à un évêché, pour connaître la vocation de Dieu sur lui à ce sublime état, estimant que ce vertueux ecclésiastique pourrait rendre de très grands services à l'Église, quoiqu'il eût grande peine à s'y résoudre, par des sentiments d'une très rare humilité.

La dévotion de ce saint homme envers la Mère de Dieu a paru aussi grandement par les prédications qu'il a faites en son honneur dans les missions où il a travaillé, et par la pratique qu'il a introduite parmi les siens de faire de même, et d'instruire soigneusement le peuple des obligations particulières que les chrétiens ont d'honorer, servir et invoquer cette très sainte Mère de Dieu, et de recourir à elle en leurs besoins et nécessités. Enfin, le grand nombre des confréries qu'il a établies et fait établir de tous côtés pour honorer Notre-Seigneur par l'exercice de la charité envers les pauvres, et qu'il a mises sous la protection spéciale de sa très sainte Mère, aussi bien que toutes les autres compagnies et assemblées de piété dont il a été l'auteur, sont des marques bien expresses, non seulement de sa dévotion envers la très sainte Vierge, mais aussi de l'affection et du zèle qu'il avait de la répandre dans tous les cœurs.

Ayant donc été animé de cet esprit, et s'étant toujours étudié à rendre tout l'honneur et tout le service qui lui a été possible à cette Reine des anges et des hommes, faut-il s'étonner si tous ses travaux et toutes ses saintes entreprises ont été favorisés de si bons succès, et accompagnés de tant de bénédictions, puisqu'il s'était mis d'une façon si particulière sous la puissante protection de la Mère de Dieu?

Comme M. Vincent le savait fort bien, et l'enseignait souvent dans les missions, l'honneur qu'on rend non seulement à la très sainte Mère de Dieu, mais aussi à tous les saints, retourne à ce divin Maître, dont ils sont les véritables serviteurs. Il leur rendait donc en cette vue un grand honneur, particulièrement aux apôtres, comme à ceux qui avaient eu le bonheur d'approcher de plus près la personne du Fils de Dieu, et de puiser dans les fontaines du Sauveur cette eau qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle: il les considérait et honorait comme les premiers et grands missionnaires qui ont porté la lumière de l'Évangile par toute la terre, et travaillé avec de très amples bénédictions à l'instruction et à la conversion des peuples. Entre les apôtres il aimait et respectait particulièrement saint Pierre, comme celui qui a aimé Jésus-Christ plus que tous les autres, et qui a été par lui établi son premier vicaire sur la terre, et le chef et souverain pasteur de son Église. Il avait aussi une vénération et dévotion très spéciale pour saint Paul, comme

CHAP. IX. — SA DÉVOTION ENVERS LA T. S. V. ET LES SS. 133

pour celui qui était le maître et le docteur des Gentils, et qui a plus travaillé que tous les autres; et comme il en portait le nom, il s'étudiait aussi à imiter ses vertus.

Il a toujours fait paraître une dévotion singulière envers son saint ange gardien; il n'entrait jamais dans sa chambre et n'en sortait point qu'il ne le saluât et ne lui rendît quelque honneur; et il a introduit cette pieuse coutume parmi les siens, de faire la même chose à l'égard de leurs saints anges tutélaires, lorsqu'ils entrent et sortent de leurs chambres.

Il était aussi fort dévot au glorieux martyr saint Vincent<sup>2</sup>, son patron; et ayant un jour appris qu'une personne de mérite et de piété avait des habitudes et connaissances en Espagne, il la pria d'employer son crédit pour avoir, touchant la vie et le martyre de ce bienheureux saint, des mémoires de la tradition de ce royaume, plus amples que ne sont ceux qui se trouvent dans l'abrégé de son histoire. Il avait encore une vénération spéciale pour saint Vincent Ferrier; on a remarqué qu'en plusieurs de ses retraites spirituelles, il faisait sa lecture dans le livre que ce saint a

<sup>1.</sup> Un historien de saint Vincent mentionne sa spéciale dévotion pour saint Joseph. « Son affection pour saint Joseph, dit-il, était assez semblable à celle qu'eut sainte Thérèse pour ce digne époux de la Mère de Dieu. Il l'a donné pour patron à ses séminaires internes. Il engagea un supérieur de la maison de Saintes (Rivet) à lui faire un vœu pour obtenir de Dieu par son entremise le bon succès d'une affaire qui regardait le salut du prochain. Il félicita le supérieur de Gênes de ce qu'il avait eu recours à la médiation de ce glorieux patriarche pour se procurer des ouvriers capables de cultiver la vigne du Seigneur. Il lui conseilla de dire ou de faire dire des messes dans une chapelle qui lui était dédiée; il souhaita que dans ses expéditions apostoliques il portât les peuples à avoir de la dévotion et de la confiance en ce gardien fidèle de la Mère immaculée de Jésus : ce sont ses termes. (Voy. lettres du 9 janvier et du 14 août 1654.) - Collet, Vie de saint Vincent de Paul, t. II, p. 142.

<sup>2.</sup> Saint Vincent, diacre, martyrisé à Saragosse, en Espagne, en l'année 304. On célèbre sa fête le 22 janvier.

composé '; et par cette lecture il avait si bien imprimé dans son esprit ses actions les plus remarquables, et ses plus saintes maximes, qu'il les rapportait souvent dans ses discours, et était encore plus soigneux de les mettre en pratique, imitant particulièrement le zèle que ce grand saint avait eu pour procurer la conversion des pécheurs et le salut des âmes.

Il honorait avec de grands sentiments de piété les reliques des saints. Parlant un jour à sa Communauté sur le sujet d'une procession que Messieurs du Chapitre de Notre-Dame de Paris ont accoutumé de faire à Saint-Lazare, et en laquelle ils portent ordinairement les principales reliques qu'ils ont en leur église : « Nous nous mettrons, leur dit-il, en disposition de recevoir ces précieuses reliques, comme si c'étaient les saints mêmes dont elles sont les reliques qui nous fissent l'honneur de nous venir visiter; et ainsi nous honorerons Dieu en ses saints, et nous le supplierons qu'il nous rende participants des grâces qu'il a si abondamment versées dans leurs âmes. »

Or, l'intention principale de M. Vincent, dans la dévotion qu'il avait pour les anges et pour les saints, était d'honorer en eux les dons de Dieu et son Saint-Esprit, dont ils étaient les temples; en sorte que l'honneur qu'il leur rendait et les prières qu'il leur offrait avaient Dieu pour principal objet et pour dernière fin; tous les devoirs de piété dont il s'acquittait envers eux n'étaient que des moyens pour rendre à sa divine Majesté une gloire plus étendue, et pour l'invoquer plus efficacement par leurs intercessions. Il suivait en cela les intentions de l'Église, auxquelles ce grand serviteur de Dieu s'étudiait toujours à conformer les siennes, se tenant fidèlement et constamment dans tous les sentiments de cette mère commune de tous les enfants de

<sup>1.</sup> Traité de la vie spirituelle, petit ouvrage plein d'onction et d'utiles avis pour ceux qui se forment à la vie chrétienne.

Dieu, et se soumettant en toutes choses à sa conduite qu'il reconnaissait toute sainte, comme lui étant inspirée par celui qui est l'Auteur de toute sainteté.

Que si la ferveur de la dévotion le portait à exhorter les autres à entrer dans les sentiments dont il était animé, elle faisait aussi qu'il déplorait grandement la froideur et l'indévotion de la plupart des chrétiens de ce temps; on l'a vu souvent, les larmes aux yeux, parler de la ferveur et de l'exactitude des Turcs pour les exercices de leur fausse religion, leurs assujettissements, leur silence, leur modestie et retenue dans leurs mosquées; et sur cela il disait qu'il y avait grand sujet de craindre que ces pauvres infidèles ne fussent un jour nos juges, et qu'ils ne condamnassent devant Dieu notre tiédeur et notre indévotion.

Nous ne devons pas ici omettre la dévotion particulière qu'il avait de procurer le soulagement et la délivrance des âmes fidèles qui souffrent dans le purgatoire. Il exhortait souvent les siens à ce devoir de piété, et disait qu'il fallait considérer ces chers défunts comme les membres vivants de Jésus-Christ, animés par sa grâce, et assurés de participer un jour à sa gloire; et que, pour cette considération, nous étions obligés de les aimer, servir et assister de tout notre pouvoir. Pour cet effet, il priait et offrait souvent le très saint Sacrifice de la Messe à leur intention. Il faisait aussi prier et offrir le même Sacrifice pour eux par les autres prêtres de sa maison; et le sacristain de Saint-Lazare a déclaré qu'il lui ordonnait fort souvent de faire dire des Messes pour les âmes du purgatoire qui y sont détenues depuis longtemps, et qui n'ont personne qui prie particulièrement pour elles. Il établit encore pour ce même sujet, dans toutes les maisons de sa Congrégation, cette sainte pratique de dire trois fois le jour en commun le De profundis, à savoir après les deux examens particuliers qui se font avant les repas, et aux prières du soir.

Finissons ce chapitre par le témoignage que deux ecclésiastiques très vertueux ont rendu, touchant la dévotion et piété qu'ils ont remarquées en la personne de M. Vincent. Voici ce que l'un d'eux en a donné par écrit :

« Quoique M. Vincent fût surchargé d'affaires, et qu'il eût à traiter presque continuellement avec des personnes si différentes, ce qui apporte d'ordinaire un grand empêchement à la dévotion, l'on peut dire néanmoins, puisque la dévotion n'est autre chose que la charité pratiquée avec affection et promptitude, qu'il avait toujours le cœur rempli de dévotion. On le voyait accepter toutes les occasions qui se présentaient, quelque difficulté qu'il y eût, pour procurer l'avancement de la gloire de Dieu et le bien du prochain, et se porter avec grande charité à secourir ceux qu'il voyait les plus abandonnés et dans les plus grands besoins. L'on peut même assurer qu'il avait tellement l'esprit de dévotion, qu'on ne pouvait converser avec lui sans en être touché, ni l'entendre parler de Dieu comme il faisait, avec des termes toujours respectueux et affectifs, qu'on ne ressentît en soi quelque étincelle de cette ardeur sacrée, que les paroles de Jésus-Christ ressuscité ont produites dans le cœur de ses deux disciples qui allaient en Emmaüs : ce qui faisait bien voir que c'était le même Jésus-Christ qui animait ses paroles, aussi bien que ses autres actions. »

L'autre n'en dit pas moins, ayant donné par écrit le témoignage suivant : « Pour ce qui est de la dévotion de M. Vincent, il ne fallait que le voir aux fonctions, soit du chœur soit de l'autel, ou dans les autres exercices de piété, et même dans ses actions ordinaires; car sa posture, sa modestie, son recueillement, étaient comme autant de crayons qui représentaient sa dévotion; et ce qui est plus merveilleux est que le ton, l'accent, et même la seule inflexion de sa voix touchait les cœurs, et inspirait aux autres la dévotion dont il était rempli. Plusieurs de messieurs les ecclésiastiques de la Conférence de Saint-Lazare ont avoué qu'ils venaient principalement à cette Conférence pour l'entendre parler, et qu'ils s'en retournaient contristés lorsque par modestie, comme il arrivait quelquefois, il n'avait rien dit. »

## CHAPITRE X

Son zèle pour la gloire de Dieu et pour le salut des âmes

Quoique M. Vincent se soit étudié à imiter parfaitement Jésus-Christ en la pratique de toutes sortes de vertus, c'est en celle-ci néanmoins qu'il a excellé d'une manière particulière, ayant exprimé en lui-même une vive image du zèle de ce divin Sauveur. Il pouvait bien dire aussi à son exemple que « le zèle de la maison de Dieu le dévorait 1 », et que sa vie se consumait dans les flammes de cet ardent désir de procurer la gloire de Dieu, puisqu'il l'excitait continuellement à entreprendre, à soutenir, et à souffrir tout, soit pour empêcher que Dieu ne fût offensé, soit pour réparer les offenses commises contre sa divine Majesté, soit enfin pour procurer l'avancement de son honneur et de son service. Car, comme nous enseigne fort bien saint Augustin, répondant à la question qu'il s'était proposée à lui-même : « Qui est celui qui est dévoré par le zèle de la maison de Dieu? C'est, dit ce saint docteur, celui qui désire ardemment d'empêcher que Dieu ne soit offensé; et qui, quand il voit quelque offense commise contre sa Majesté divine, ne se donne aucun repos, mais s'emploie de tout son pouvoir pour faire en sorte que cette offense soit réparée; que s'il ne le peut, il gémit dans son cœur, et ressent une grande peine de voir Dieu déshonoré 2. »

<sup>1.</sup> Zelus domüs tuæ comedit me. (Ps. LXVIII.)

<sup>2.</sup> Quis est qui comeditur zelo domûs Dei? Qui omnia quæ videt perversa, satagit emendare, cupit corrigere, non quiescit; et si emendare non potest, tolerat et gemit. (August., in cap. 111 Joan.)

Voilà quel a été M. Vincent, comme on le peut assez connaître de tout ce qui a été rapporté dans les deux premiers livres de sa vie, et de ses œuvres; car l'on peut dire avec vérité, qu'il n'a pas vécu pour lui-même, mais uniquement pour Jésus-Christ, dont l'honneur et la gloire lui étaient incomparablement plus chers que sa propre vie. Pour ce qui est de ses œuvres, elles peuvent bien servii de preuve de son zèle, puisque tout ce qu'il a fait et entrepris n'a été que pour détruire le péché et pour procurer que Dieu fût connu, servi, aimé et glorifié en tous lieux, par toutes sortes de personnes; c'est pour cela qu'il a tant travaillé dans les missions, établi tant de conférences et de séminaires, assemblé tant de compagnies, en un mot qu'il a fait et souffert tant de choses pendant sa vie, laquelle il a enfin consumée dans les flammes de son zèle.

Et, pour en dire quelque chose de plus particulier, le zèle de ce grand serviteur de Dieu lui faisait surtout ressentir vivement les offenses qui se commettaient contre sa divine Majesté; il ne se peut dire combien il en était sensiblement touché, quels efforts il faisait pour empêcher ces offenses, et quelles pénitences il s'imposait pour les réparer, après qu'elles étaient faites. Mais il s'affligeait outre mesure, lorsqu'il apprenait que quelque misérable pécheur était mort dans son péché, et qu'une âme s'était perdue, voyant que cette perte était irréparable; et lorsqu'il en parlait, et qu'il représentait combien valait une seule âme et ce qu'elle avait coûté à Jésus-Christ, ses paroles tiraient les larmes des yeux de ceux qui l'entendaient.

Or, pour empêcher cette perte des âmes qu'il voyait être si chères à ce divin Sauveur, il n'y avait rien qu'il ne vou-lût faire et souffrir; et il exhortait les siens à concevoir et nourrir dans leurs cœurs ce même zèle dont il était animé. Voici en quels termes il leur parla un jour sur le sujet de

ce que souffraient les Missionnaires qui étaient à Gênes, au temps que la peste affligeait cette ville :

« Ils souffrent, dit-il, comme il faut, par la grâce de Dieu, et en cela ils sont bien heureux de souffrir; premièrement pour rendre service à Dieu, et puis pour procurer le salut, des âmes. Or nous devons, Messieurs, avoir en nous une semblable disposition, et un même désir de souffrir pour Dieu et pour le prochain, et de nous consumer pour cela. Oui, Messieurs et mes Frères, il faut que nous soyons sans réserve à Dieu, et au service du prochain. Nous devons nous dépouiller pour le revêtir, donner nos vies pour procurer son salut, nous tenir toujours prêts à tout faire et à tout souffrir pour la charité, être disposés à aller où il plaira à Dieu pour ce sujet, soit aux Indes soit en d'autres lieux encore plus éloignés, et enfin à exposer volontiers nos vies pour procurer le bien spirituel de ce cher prochain et pour amplifier l'empire de Jésus-Christ dans les âmes. Et moimême, quoique vieux et caduc comme je suis, je ne dois pas laisser de me tenir dans cette disposition, et même de m'en aller aux Indes pour y gagner des âmes à Dieu, encore que je dusse mourir par le chemin. Car ne pensez pas que Dieu demande de nous les forces et la bonne disposition du corps; non, il ne demande que notre bonne volonté, et une véritable et sincère disposition d'embrasser toutes les occasions de le servir, même au péril de notre vie, entretenant dans nos cœurs un désir de la sacrifier pour Dieu, et, s'il le voulait ainsi, de souffrir le martyre; et ce désir est quelquefois autant agréable à sa divine Majesté que si on le souffrait en effet; et même l'Église a un tel sentiment de cette disposition, qu'elle honore comme martyrs plusieurs saints qui ont été seulement exilés pour la foi, et qui sont morts dans cet exil de leur mort naturelle.

« Oh! que nos confrères qui travaillent dans les pays

<sup>1.</sup> Conférences aux Missionnaires, p. 232; 17 juin 1657.

étrangers sont savants en cette science de souffrir! les uns étant exposés aux dangers de la peste, en servant même les pestiférés; les autres parmi les périls de la guerre; les autres dans les incommodités de la faim; et tous dans les mésaises, les travaux et les souffrances; mais nonobstant cela, ils demeurent fermes et inébranlables dans le bien qu'ils ont entrepris. Reconnaissons, Messieurs, la grâce que Dieu fait à cette pauvre et chétive Congrégation, de se voir composée de telles personnes et de tels membres, si fidèles et si constants à souffrir pour le service et pour l'amour de sa divine Majesté. »

Ces paroles de M. Vincent font assez connaître le désir qui brûlait dans son cœur, de sacrifier sa vie par le martyre, ou de l'aller consumer dans les travaux des missions : ce qu'il aurait exécuté, si les douleurs extrêmes de ses jambes et les autres incommodités dont il était continuellement travaillé le lui eussent pu permettre. En effet, six ou sept ans avant sa mort, étant déjà âgé d'environ quatre-vingts ans, il alla encore en mission pendant le temps d'un Jubilé 1, et il y travailla avec un très grand fruit et une merveilleuse édification de tous ceux qui voyaient ce saint vieillard, dans un âge si avancé, et parmi tant d'incommodités, s'employer avec tant de zèle à catéchiser, prêcher, confesser, et vaquer à d'autres semblables exercices. Mais, quoique son âge et ses indispositions presque continuelles, avec toutes les autres affaires importantes dont il était chargé, ne lui permissent pas de continuer ce saint exercice, il ne laissait pas pourtant d'en retenir toujours l'affection dans son cœur; et, un jour, écrivant à l'un des siens, et lui déclarant ses sentiments sur ce sujet : « Oh! que bienheureux, lui ditil, sont ceux qui se donnent à Dieu de la bonne sorte, pour faire ce que Jésus-Christ a fait et pour pratiquer à son exemple les vertus qu'il a pratiquées, la pauvreté, l'humilité, la

<sup>1.</sup> Lettre du 24 mai 1653.

patience, le zèle de la gloire de Dieu et du salut des âmes! Car ainsi ils deviennent les vrais disciples d'un tel maître; ils vivent purement de son esprit, et répandent, avec l'odeur de sa vie, le mérite de ses actions pour la sanctification des âmes, pour lesquelles il a voulu mourir. »

C'était dans ce même esprit et par ce même zèle qu'il exhortait et encourageait les siens dans les travaux où ils étaient engagés pour le service de Notre-Seigneur. Voici en quels termes il écrivit à l'un de ses prêtres qu'il avait envoyé en des lieux fort éloignés, où il y avait beaucoup à travailler et à souffrir pour le service de Notre-Seigneur : « Oh! Monsieur, que j'ai de consolation de penser à vous, qui êtes tout à Dieu, et à votre vocation, qui est vraiment apostolique! Aimez donc cet heureux partage qui vous est échu, et qui doit attirer sur vous une infinité de grâces, pourvu que vous soyez bien fidèle à l'usage des premières. Vous aurez sans doute beaucoup à combattre, car l'esprit malin et la nature corrompue se ligueront ensemble pour s'opposer au bien que vous voulez faire; ils vous en feront paraître les difficultés plus grandes qu'elles ne sont, et feront leurs efforts pour vous persuader que la grâce vous manquera dans le besoin, afin de vous attrister et de vous abattre; ils susciteront des hommes qui vous contrediront et persécuteront, et peut-être que ce seront ceux-là mêmes que vous tenez pour vos meilleurs amis, et qui devraient vous soutenir et vous consoler. Si cela vous arrive, Monsieur, vous devez prendre courage et le considérer comme un bon signe; car vous aurez par ce moyen plus de rapport à Notre-Seigneur, lequel étant accablé de douleurs s'est vu délaissé, renié et trahi par les siens, et comme abandonné par son propre Père. Oh! que bienheureux sont ceux qui portent amoureusement leur croix en suivant un tel Maître! Souvenez-vous, Monsieur, et le croyez fermement, que quelque chose qui vous arrive, vous ne serez jamais tenté au-delà de vos forces, et que Dieu même sera votre appui et votre

vertu, d'autant plus parfaitement que vous n'aurez ni refuge ni confiance qu'en lui seul. »

Et écrivant à un autre des siens, qu'il avait engagé à une mission fort laborieuse et difficile : « Béni soit, lui dit-il, le Père de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui vous a si suavement et si fortement inspiré la mission que vous avez entreprise pour la propagation de la foi; et béni soit le même Seigneur, qui non seulement est venu au monde pour racheter les âmes que vous allez instruire, mais encore pour vous mériter les grâces qui vous sont nécessaires, afin de procurer leur salut et le vôtre. Puis donc que ces grâces-là vous sont toutes préparées, et que le bon Dieu qui les donne ne désire rien tant que d'en faire largesse à ceux qui s'en veulent bien servir, à quoi tiendra-t-il que vous n'en soyez rempli, et que, par leur vertu, vous ne détruisiez en vous les restes du vieil homme, et, dans ce peuple, les ténèbres de l'ignorance et du péché? Je veux espérer que, de votre côté, vous n'y épargnerez ni les travaux, ni la santé, ni la vie; c'est pour cela que vous vous êtes donné à lui, et exposé aux périls d'un long voyage; et partant, il ne reste plus, sinon que vous preniez une forte résolution de mettre tout de bon la main à l'œuvre. Or, pour bien commencer et pour bien réussir, souvenez-vous d'agir dans l'esprit de Notre-Seigneur, d'unir vos actions aux siennes, et de leur donner une fin toute noble et toute divine, les dédiant à sa plus grande gloire; movennant quoi, Dieu versera toutes sortes de bénédictions sur vous et sur vos œuvres. Mais il arrivera peut-être que vous ne les verrez pas, au moins dans toute leur étendue; car Dieu cache quelquefois à ses serviteurs les fruits de leurs travaux, pour des raisons très justes, mais il ne laisse pas d'en faire réussir de très grands. Un laboureur est longtemps avant que de voir ceux de son labour, et quelquefois il ne voit point du tout la moisson abondante que sa semence a produite : cela même est arrivé à saint François Xavier, lequel n'a pas vu de son temps les

fruits admirables que ses saints travaux ont produits après sa mort, ni les progrès merveilleux qu'ont eus les missions qu'il avait commencées. Cette considération doit tenir votre cœur fort au large et fort élevé en Dieu, dans la confiance que tout ira bien, quoiqu'il vous semble le contraire. »

Parlant un jour à ceux de sa Communauté dans ce même esprit : « Voilà, leur dit-il, un beau champ que Dieu nous ouvre, tant à Madagascar qu'aux îles Hébrides et ailleurs. Prions Dieu qu'il embrase nos cœurs du désir de le servir; donnons-nous à lui pour en faire ce qu'il lui plaira. Saint Vincent Ferrier s'encourageait en la vue qu'il devait venir des prêtres, lesquels, par la ferveur de leur zèle, embraseraient toute la terre. Si nous ne méritons pas que Dieu nous fasse la grâce d'être ces prêtres-là, supplions-le qu'au moins il nous en fasse les images et les précurseurs; mais, quoi qu'il en soit, tenons pour certain que nous ne serons point véritables chrétiens, jusqu'à ce que nous soyons prêts à tout perdre, et à donner même notre vie pour l'amour et pour la gloire de Jésus-Christ, nous résolvant, avec le saint Apôtre, à choisir plutôt les tourments et la mort même, que d'être séparés de la charité de ce divin Sauveur. »

Une autre fois ayant fait le récit à sa Communauté de quelque persécution arrivée aux Missionnaires qui étaient en Barbarie, il ajouta ensuite : « Qui sait si Dieu n'a point envoyé cet accident pour éprouver notre fidélité? Les marchands laissent-ils d'aller sur mer pour les dangers qu'ils courent, et les soldats à la guerre à cause des plaies et de la mort même à laquelle ils s'exposent? Et faut-il que nous laissions de faire notre office de secourir et de sauver les âmes, pour les peines et pour les persécutions qui s'y rencontrent 1. »

<sup>1. «</sup> Au mois d'octobre de l'année 1650, on répandit le bruit que la liberté religieuse venait d'être rendue aux catholiques en Angleterre. M. Vincent s'écria alors avec un visage radieux : « Si cela est, « je serai content de mourir; me voilà satisfait. Et au cas où ce ne

Il encourageait ainsi par l'ardeur de son zèle ceux de sa Compagnie à continuer leurs travaux pour le service de Notre-Seigneur; et comme son zèle était vraiment désintéressé, il ne se réjouissait pas seulement avec eux des bénédictions que Dieu donnait à leurs missions, dans lesquelles ils faisaient ce qu'il eût désiré faire lui-même, si son âge et ses infirmités ne l'en eussent empêché; mais il concevait aussi une sainte joie du bien que faisaient les autres Communautés, et des services qu'elles rendaient à l'Église. Voici ce qu'une personne de grande vertu en a témoigné:

« M. Vincent s'est toujours réjoui quand il entendait les grands fruits et progrès que faisaient les autres Communautés; et bien loin d'en concevoir aucune envie ni jalousie, il témoignait hautement l'estime qu'il en faisait; il leur donnait de très grandes louanges, et leur rendait dans les occasions toutes sortes de services et d'assistances. Il avait un zèle semblable à celui de Moïse, disant comme lui, Utinam omnes prophetent i, et souhaitant que les grâces qu'il recevait de Dieu fussent communiquées aux autres. Et en effet qu'est-ce qu'il n'a point fait, soit par lui-même, soit par autrui, pour renouveler cet esprit apostolique et ecclésiastique que nous voyons aujourd'hui refleurir dans l'Église? Il a employé tout le monde pour ce sujet, la langue des uns, la bouche des autres, la faveur des grands, le soin des petits, les prières des gens de bien; en un mot,

<sup>«</sup> serait pas encore véritable, je donnerais volontiers mille vies pour « que cela vînt à se réaliser. » (Mém. ms., Charité et zèle, etc.)

<sup>«</sup> Il offrit la maison de Saint-Lazare à un évêque qui était en Flandre, revenant d'Hibernie, parce que ce prélat venait de travailler au salut du prochain. A ce sujet, il rapporta un jour à la Compagnie ce passage de saint Matthieu, au chapitre x (v. 41), qui porte que : « Qui reçoit un prophète parce qu'il est un prophète « reçoit la récompense même du prophète. » (Ibid., De la charité et miséricorde.):

<sup>1.</sup> Cf. Num., x1, 28, 29.

son zèle n'a point eu de bornes ni de limites, et presque toutes sortes de personnes en ont ressenti les effets; il n'y a pas jusqu'aux petits orphelins et aux pauvres vieillards qui ne le publient. »

Dans ce sentiment, il parlait souvent avec estime et éloge des religieux de la sainte Compagnie de Jésus, louant Dieu des grandes choses qu'il a faites par eux en toutes les parties du monde, pour la propagation de l'Evangile et pour l'établissement du royaume de Jésus-Christ son Fils. Et un jour entre autres, parlant sur ce sujet à ceux de sa Communauté, par un mouvement de ce même zèle accompagné de son humilité ordinaire, il leur dit 1 : « Soyons, mes Frères, comme ce paysan qui portait les hardes de saint Ignace et de ses compagnons fatigués du chemin, et qui voyant qu'ils se mettaient à genoux lorsqu'ils étaient arrivés en quelque lieu pour s'y arrêter, s'y mettait aussi; les voyant prier, il priait de même : et comme ces saints personnages lui eurent une fois demandé qu'est-ce qu'il faisait là, il leur répondit : Je prie Dieu qu'il fasse ce que vous lui demandez; je suis comme une pauvre bête qui ne saurait faire oraison, je le prie qu'il vous écoute; je voudrais lui dire ce que vous lui dites, mais je ne saurais, et ainsi je lui offre vos prières. O Messieurs et mes Frères! nous devons nous considérer comme les porte-sacs de ces dignes ouvriers, comme de pauvres idiots qui ne savons rien dire et qui sommes le rebut des autres, et comme de pauvres petits glaneurs qui viennent après ces grands moissonneurs. Remercions Dieu de ce qu'il lui a plu agréer en cela nos petits services; offrons-lui avec nos petites poignées les grandes moissons des autres, et soyons toujours prêts à faire ce qui est en nous pour le service de Dieu et pour l'assistance du prochain. Si Dieu a donné une si belle lumière et fait une si grande grâce à ce pauvre

<sup>1.</sup> En 1655. Voy. Confér. aux Missionnaires, p. 95.

paysan, que pour cela il a mérité qu'il fût parlé de lui dans l'histoire, espérons que faisant notre possible, comme il a fait, pour contribuer à ce que Dieu soit honoré et servi, sa divine bonté recevra en bonne part nos oblations et bénira nos petits travaux. »

Si M. Vincent a fait paraître en tant de manières l'ardeur de son zèle, il n'en a pas moins fait voir la force et la constance, persévérant dans les saintes entreprises que Dieu lui avait inspirées, nonobstant les difficultés, les oppositions, les pertes et toutes les autres plus fâcheuses traverses qui lui sont arrivées.

Il est certain qu'entre toutes les missions auxquelles il s'est engagé, une des plus pénibles et des plus dommageables à sa Congrégation a été celle de l'île de Madagascar, dont nous avons amplement parlé au second livre; car nous avons vu comment cette mission lui a consumé plusieurs bons ouvriers; la plupart y sont morts peu de temps après leur arrivée, sans avoir pu y travailler ni faire le fruit qu'ils s'étaient proposé; d'autres ont fait naufrage au milieu de leur route; d'autres sont tombés entre les mains de ceux avec qui pour lors on était en guerre; enfin il semblait que les éléments et les hommes fussent opposés au dessein qu'il avait conçu de secourir et instruire ces pauvres insulaires. Et certes, après tant d'accidents et de pertes, une vertu moindre que celle de M. Vincent eût ployé sous le faix de tant de fâcheuses traverses, et eût abandonné cette bonne œuvre, sous prétexte de quelque sorte d'impossibilité. Mais le courage et le zèle de ce saint homme se relevaient comme la palme, lorsqu'il semblait devoir être accablé par tous ces funestes accidents; plus il voyait d'opposition de la part des créatures, plus il témoignait de constance et de résolution à persévérer dans ses bonnes entreprises pour la gloire de Dieu; et tant s'en faut que ces pertes et ces oppositions le portassent au découragement, qu'au contraire il prenait sujet d'y animer davantage les siens; de sorte qu'ils étaient encore plus affectionnés et plus disposés à s'en aller en ces mêmes lieux, nonobstant tous ces renversements qui donnaient sujet de craindre qu'il n'en arrivât de semblables.

Voici ce qu'il écrivit à l'un de ses prêtres sur ce sujet <sup>1</sup> : « L'homme propose et Dieu dispose des événements comme il lui plaît. Les mesures que nous avions prises pour la mission de Madagascar ont été tant de fois rompues qu'il semble que nous ne pouvons plus nous en rien promettre. J'estime néanmoins que nous devons toujours, pour notre égard, tendre à l'exécution de ce dessein, en tant qu'il concerne la gloire du Maître que nous servons, lequel donne souvent à la persévérance les succès qu'il a refusés aux premiers efforts, et se plaît à beaucoup éprouver ses ouvriers, avant que de leur confier les œuvres plus fortes et plus difficiles, pour leur faire mériter par l'exercice de leur foi, de leur espérance et de leur amour, la grâce d'aller planter ces vertus dans les âmes qui en sont destituées. »

Et dans une autre lettre <sup>2</sup>: « Nous avons, dit-il, pleuré la mort de nos chers défunts que la mission de Madagascar nous a enlevés, et je ne puis dissimuler que cette nouvelle nous a grandement affligés, et que nous avons grand sujet d'adorer en cette occasion surprenante les ressorts incompréhensibles de la conduite de Dieu. Cette affliction pourtant, non plus que toutes les autres pertes précédentes, ni tous les accidents fâcheux qui sont arrivés depuis, n'ont pas été capables de rien rabattre de notre résolution de secourir ce pauvre peuple. »

En une autre occasion, le supérieur de la maison de la mission de Marseille lui ayant représenté qu'il serait bien

<sup>1.</sup> A Herbron, 19 avril 1659; Lett., t. IV, p. 315.

<sup>2.</sup> A Bourdaise, octobre 1659; Lett., t. IV, p. 478.

difficile de continuer les missions de Barbarie, et que tout le bien de sa Congrégation ne suffirait pas pour les entretenir et pour payer toutes les avanies que les Turcs faisaient souffrir à ses Missionnaires, il lui répondit qu'il ne pouvait se résoudre d'abandonner cette œuvre; « car, dit-il, si le salut d'une seule âme est d'une telle importance qu'on doive exposer sa vie temporelle pour le procurer, comment pourrions-nous en abandonner un si grand nombre pour la crainte de quelque dépense? Et quand il n'arriverait aucun autre bien de ces missions que de faire voir à cette terre barbare et maudite la beauté de notre religion, en y envoyant des hommes qui traversent des mers, qui quittent volontairement leur pays et leurs commodités, et qui s'exposent à mille sortes d'outrages, pour aller consoler et secourir leurs frères affligés, j'estime que les hommes et l'argent seraient très bien employés2. »

<sup>1.</sup> A Get, 5 avril 1658; Lett., t. IV, p. 45.

<sup>2.</sup> Le zèle qui inspirait à Vincent l'héroïque persévérance qu'on voit en lui pour soutenir les Missions de Madagascar et de Barbarie, lui faisait désirer d'évangéliser toutes les contrées de la terre. On trouve dans ses lettres les détails de longues négociations au sujet de l'évêché de Babylone. En 1656, il s'agit du mont Liban (lettre à Jolly, à Rome, 14 juillet 1656), et il procure des ressources à ce pays. Il fut aussi question d'envoyer des Missionnaires en Amérique, comme on le voit dans une lettre du saint, du 3 mai 1652; et dès 1640 (9 août) il avait écrit à un de ses Missionnaires de Rome touchant Pernambouc, au Brésil. Il encourageait le zèle de pieuses personnes qui voulaient aller exercer les œuvres de charité au Canada, où on bénit encore le nom de saint Vincent de Paul.

Enfin il avait étendu ses projets apostoliques jusqu'à la Chine. En effet, dans une lettre qu'Étienne, le martyr de Madagascar, écrivait à Alméras, le 15 janvier 1664, pour demander qu'on lui obtînt à Rome le pouvoir de porter l'Évangile par toute la terre, il ajoutait : « Si vous nous obtenez cette grâce, après avoir parcouru toutes les contrées de l'île Saint-Laurent, j'irai jusque dans la Chine, le Japon et autres terres infidèles, frayer le chemin à notre Congrégation pour y rendre à Dieu et aux âmes le service qu'elle rend en Europe. Aussi bien était-ce le dessein de feu M. Vincent, notre bienheureux père, que je passasse jusqu'à la Chine. »

Or, comme c'était le zèle qui inspirait à M. Vincent ce courage et cette force pour persévérer constamment dans ces saintes entreprises, aussi lui faisait-il ressentir une très grande peine, s'il en voyait quelques-uns parmi les siens qui se comportassent lâchement, ou qui, écoutant trop les sentiments de la nature et le raisonnement de l'amour-propre, se laissassent ainsi aller au découragement, et y portassent quelquefois les autres. Voici l'extrait d'un discours qu'il fit un jour à sa Compagnie sur ce sujet; nous finirons par là ce chapitre :

« ll est impossible, leur dit-il, qu'un prêtre Missionnaire qui vit lâchement réussisse dans sa condition, et fasse une fin heureuse; car quel tort pensez-vous que font ces âmes lâches dans une Compagnie? Mais quel préjudice ne portent pas ces paresseux et à eux-mêmes et aux autres, qu'ils découragent par leurs mauvais exemples et par leurs discours impertinents? A quoi bon, disent-ils, tant de sortes d'emplois, tant de missions, de séminaires, de conférences, de retraites, d'assemblées et de voyages pour les pauvres? Quand M. Vincent sera mort, on quittera bientôt tout cela; car quel moyen de satisfaire à tant de sortes d'entreprises? Où trouvera-t-on des Missionnaires pour envoyer à Madagascar, aux îles Hébrides, en Barbarie, en Pologne, etc., et de l'argent pour fournir à toutes les dépenses de ces missions si éloignées et si onéreuses? A quoi il faut répondre, que si la Compagnie dans sa naissance, et dès son berceau, a eu le courage d'embrasser ces occasions de servir Dieu, et si les premiers que l'on y a envoyés se sont comportés avec tant de ferveur, n'avons-nous pas sujet d'en bien espérer, quand elle se sera fortifiée et augmentée avec le temps? Non, non, Messieurs, si Dieu présentait encore à la Compagnie d'autres nouvelles occasions de le servir, nous ne

<sup>1.</sup> Voy. Confér. aux Missionnaires, du 14 juillet 1655 et du 6 décembre 1658; p. 88 et 320.

manquerions pas de les entreprendre avec sa grâce. Ces esprits lâches et démontés ne sont capables sinon de décourager les autres : c'est pourquoi vous devez vous donner de garde de telles personnes; et quand vous les entendrez tenir ces discours, dites hardiment avec le saint Apôtre : Jam nunc antichristi multi sunt in mundo, il y a déjà des antechrists au monde, des antimissionnaires qui s'opposent aux desseins de Dieu.

« Hélas! Messieurs, nous ne faisons encore que sentir écouler sur nous les premières grâces de notre vocation, qui néanmoins sont très abondantes; (et nous avons sujet de craindre que, par notre lâcheté, nous ne nous rendions indignes de tant de bénédictions que Dieu a versées jusqu'à présent sur la Compagnie, et de tant de saints emplois que sa Providence lui a confiés, et que nous ne tombions dans l'état où nous voyons quelques Communautés: ce qui serait le plus grand malheur qui pourrait nous arriver. »

Enfin, comme le zèle regarde, après la gloire de Dieu, la sanctification et le salut des âmes, pour faire encore mieux connaître la grandeur et l'étendue du zèle de M. Vincent, nous allons voir, dans le chapitre suivant, quelles ont été ses dispositions à l'égard de son prochain, et combien parfaite a été la charité qu'il avait pour lui.

## CHAPITRE XI

# Sa charité pour le prochain en général

Après le grand commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, celui d'aimer son prochain comme soi-même suit de si près et en est tellement inséparable, qu'on ne saurait parfaitement accomplir le premier si l'on manque au second; et celui qui n'aime point son prochain ne pourrait pas dire

<sup>1.</sup> I Joan., 11, 18.

qu'il ait un véritable amour pour Dieu, quelques sentiments de ferveur et de zèle pour sa gloire qu'il pense avoir.

M. Vincent était bien persuadé de cette vérité, lorsqu'il disait que ce précepte d'aimer son prochain est si fort et a un tel privilège, que quiconque l'observe accomplit la loi de Dieu; parce que tous les préceptes de cette loi se rapportent à cet amour du prochain, selon la doctrine du saint Apôtre, qui diligit proximum, legem implevit 1. « Donnezmoi, disait-il, parlant un jour aux siens, une personne qui borne son amour en Dieu seul, une âme, si vous voulez, élevée en contemplation, laquelle, trouvant du goût dans cette manière d'aimer Dieu qui lui paraît uniquement aimable, s'arrête à savourer cette source infinie de douceur, sans se mettre en aucune peine de son prochain; et donnezm'en une autre qui aime Dieu de tout son cœur, et qui aime aussi son prochain, quoique rude, grossier et imparfait, pour l'amour de Dieu, et qui s'emploie de tout son pouvoir pour le porter à Dieu: dites-moi, je vous prie, lequel de ces deux amours est le plus parfait et le moins intéressé? Sans doute que c'est le second, lequel joignant l'amour de Dieu avec l'amour du prochain, ou, pour mieux dire, étendant l'amour de Dieu sur le prochain, et rapportant l'amour du prochain à Dieu, accomplit la loi plus parfaitement que le premier. »

Et puis, appliquant cette doctrine à ceux de sa Congrégation : « Nous devons, leur disait-il, bien imprimer ces vérités dans nos âmes, pour conduire notre vie selon cet amour parfait, et pour en faire les œuvres, n'y ayant personne au monde plus obligé à cela que nous le sommes, ni aucune Compagnie qui doive être plus appliquée que la nôtre à l'exercice extérieur d'une vraie charité : car notre vocation est d'allèr, non en une seule paroisse, ni en un seul diocèse, mais par toute la terre pour embraser les cœurs

<sup>1.</sup> Rom., xIII, 8.

des hommes et pour y faire ce qu'a fait le Fils de Dieu, lequel a dit qu'il était venu apporter un feu sur la terre, afin d'enflammer les cœurs des hommes de son amour. Il est donc vrai que nous sommes envoyés non seulement pour aimer Dieu, mais aussi pourle faire aimer. Il ne nous suffit pas d'aimer Dieu, si notre prochain ne l'aime aussi; et nous ne saurions aimer notre prochain comme nousmêmes, si nous ne lui procurons le bien que nous sommes obligés de nous vouloir à nous-mêmes, à savoir l'amour divin qui nous unit à Celui qui est notre souverain bien. Nous devons aimer notre prochain comme l'image de Dieu et l'objet de son amour, et faire en sorte que réciproquement les hommes aiment leur très aimable Créateur, et qu'ils s'entr'aiment les uns les autres d'une charité mutuelle pour l'amour de Dieu, qui les a tant aimés que de livrer son propre Fils à la mort pour eux.

« Mais regardons, je vous prie, Messieurs, ce divin Sauveur comme le parfait exemplaire de la charité que nous devons avoir pour notre prochain. O Jésus! dites-nous, s'il vous plaît, qui est-ce qui vous a fait descendre du ciel pour venir souffrir la malédiction de la terre? Quel excès d'amour vous a porté à vous humilier jusqu'à nous et jusqu'au supplice infâme de la croix? Quel excès de charité vous a fait exposer à toutes nos misères, prendre la forme de pécheur, mener une vie souffrante et souffrir une mort honteuse? Où est-ce que l'on trouvera une charité si admirable et si excessive? Il n'y a que le Fils de Dieu qui en soit capable, et qui ait eu un tel amour pour ses créatures, que de quitter le trône de sa gloire pour venir prendre un corps sujet aux infirmités et misères de cette vie, et pour faire les étranges démarches qu'il a faites pour établir en nous et parmi nous, par son exemple et par sa parole, la charité de Dieu et du prochain. Oui, c'est cet amour qui l'a crucifié et qui a produit cet ouvrage merveilleux de notre rédemption. O Messieurs! si nous avions une étincelle de ce feu sacré qui em

brasait le cœur de Jésus-Christ, demeurerions-nous les bras croisés, et délaisserions-nous ceux que nous pouvons assister? Non certes, car la vraie charité ne saurait demeurer oisive, ni nous permettre de voir nos frères et nos amis dans le besoin sans leur manifester notre amour; et pour l'ordinaire les actions extérieures rendent témoignage de l'état intérieur. Ceux qui ont la vraie charité au dedans la font paraître au dehors; c'est le propre du feu d'éclairer et d'échauffer, et c'est aussi le propre de l'amour de se communiquer. »

Dans ce même sentiment, parlant une autre fois à ceux de sa Communauté, il disait que les Missionnaires seraient bien heureux, s'ils devenaient pauvres pour avoir exercé la charité envers les autres; mais ils ne devaient pas craindre de le devenir par cette voie, à moins que de se défier de la bonté de Notre-Seigneur et de la vérité de sa parole. « Que si néanmoins, disait-il, Dieu permettait qu'ils fussent réduits à la nécessité d'aller servir de vicaires dans les villages pour trouver de quoi vivre, ou bien même que quelquesuns d'entre eux fussent obligés d'aller mendier leur pain ou de coucher au coin d'une haie, tout déchirés et tout transis de froid, et qu'en cet état l'on vînt à demander à l'un d'eux: Pauvre prêtre de la Mission, qui t'a réduit à cette extrémité? quel bonheur, Messieurs, de pouvoir répondre, c'est la charité. Oh! que ce pauvre prêtre serait estimé devant Dieu et devant les anges! »

Et à ce propos, les Missionnaires qu'il avait envoyés à Alger pour l'assistance et consolation des pauvres esclaves, se trouvant un jour en danger d'être contraints de payer une somme considérable pour un de ces esclaves dont ils s'étaient rendus caution, M. Vincent, annonçant cette nouvelle aux siens, leur dit ces paroles dignes de remarque: «Ce qui se fait pour la charité, se fait pour Dieu; et ce nous est un grand bonheur, si nous sommes trouvés dignes d'employer ce que nous avons pour la charité, c'est-à-dire pour Dieu

qui nous l'a donné; nous en remercierons et bénirons son infinie bonté. »

Or la charité de M. Vincent était si parfaite, et son cœur était tellement rempli de l'onction de cette divine vertu, que l'on peut dire en quelque façon qu'elle embaumait ceux qui avaient le bien de converser avec lui; en sorte que l'on pouvait connaître qu'il était du nombre de ceux dont parlait l'apôtre saint Paul quand il disait 1 : Christi bonus odor sumus in omni loco, « Nous répandons en tous lieux la bonne odeur de Jésus-Christ. » Sur quoi parlant un jour aux siens : « Chaque chose, leur dit-il, produit comme une espèce et image de soi-même, ainsi qu'on voit dans une glace de miroir, qui représente les objets tels qu'ils sont, un visage laid y paraît laid, et un beau y paraît beau. De même, les bonnes ou les mauvaises qualités se répandent au dehors, et surtout la charité, qui est d'elle-même communicative, produit la charité; un cœur vraiment embrasé et animé de cette vertu fait ressentir son ardeur, et tout ce qui est dans un homme charitable respire et prêche la charité. »

De plus, la charité de ce grand serviteur de Dieu n'était pas resserrée, ni bornée, mais s'étendait universellement à toutes les créatures qui étaient capables d'en recevoir les effets; elle lui faisait embrasser par affection tous les hommes, et conserver, autant qu'il était en lui, une union sincère et cordiale avec tout le monde. C'était cette vertu qui le tenait constamment uni et soumis au souverain Pasteur de l'Église, qui est Notre Saint-Père le Pape, en la personne duquel il respectait et aimait Jésus-Christ, dont il tient la place sur la terre. Lorsque le Saint-Siège apostolique était vacant par le décès de quelque pape, il ne cessait de prier Dieu et de le faire prier incessamment par les

<sup>1.</sup> II Cor., 11, 15.

siens, afin qu'il plût à sa bonté en donner un qui fût selon son cœur; quand l'élection était canoniquement faite, il concevait un respect et une affection filiale envers celui qui était installé en cette sublime dignité; et laissant à part les autres considérations humaines, il ne regardait en la personne du souverain Pontife que ce qui était de l'institution divine, et des ordres de la Providence et de la volonté de Dieu <sup>1</sup>.

Cette même vertu lui inspirait des sentiments d'amour et de révérence envers tous les prélats de l'Église, comme nous verrons plus particulièrement en l'une des sections suivantes, et le portait à leur rendre toutes les complaisances et toutes les soumissions qu'il pouvait selon Dieu: il entrait dans leurs sentiments, il embrassait leurs intérêts et soutenait leur autorité; il souhaitait et procurait de tout son pouvoir que leur clergé et leurs peuples eussent pour leurs personnes sacrées toute la vénération et toute la confiance que les enfants doivent à leurs pères, et qu'ils déférassent humblement et promptement à leurs ordres.

Il était aussi très uni par la même vertu aux curés et aux autres pasteurs; il les honorait et servait selon les occasions, tous en général et chacun d'eux en particulier. Il avait encore union avec tous les Ordres et toutes les Communautés religieuses aussi bien qu'avec les séculières, et

<sup>1.</sup> Voici en quels termes il annonça à sa Communauté l'élection d'Alexandre VII, successeur d'Innocent X; on y remarquera la préoccupation du saint sur les luttes doctrinales de ce temps:

<sup>«</sup> Il a plu, dit-il, à Notre-Seigneur de nous donner un Pape. La sœur de M. le cardinal Mazarin l'a mandé aux Filles de Sainte-Marie du faubourg Saint-Jacques, qui me l'ont fait savoir. C'est un bon Pape; il a beaucoup approfondi les matières du temps et il a été de l'opinion contraire aux doctrines qui ont été condamnées. Les prêtres diront, s'il leur plaît, la messe demain en action de grâces, et dimanche prochain les frères communieront à la même intention; les dames de la Charité doivent aussi communier demain pour cela.» (Mém. mss., De l'humilité, etc.)

communiquait selon les occasions avec les supérieurs et principaux de chaque Communauté. Il avait pareillement une déférence merveilleuse pour toutes les personnes constituées en charge ou en dignité, soit ecclésiastique soit séculière; en sorte que si quelqu'un n'avait pas agréables ses services, comme un seigneur en sa terre, un curé en sa paroisse, ou un évêque en son diocèse, il n'avait jamais recours à d'autres plus puissants pour les faire fléchir à ce qu'il désirait faire, quoique ce fût chose juste et raisonnable; et il aimait mieux laisser un bien à faire que de le faire contre leur volonté.

Mais il a particulièrement fait profession ouverte d'une affection très sincère et d'une fidélité inviolable au service du roi, jusqu'à exposer tout ce qui dépendait de lui, et même sa vie, pour soutenir les intérêts de Sa Majesté. C'est le témoignage qu'en rendit un jour un seigneur de la cour en présence de plusieurs autres à la reine-mère pendant sa régence, disant « qu'il connaissait peu de personnes attachées comme M. Vincent, d'une fidélité sincère, constante et désintéressée, au service du roi et de l'État. Votre Majesté sait bien, dit-il, comment, pendant les troubles de Paris, il exposa sa maison au saccagement, et sa vie au péril de la perdre, pour conserver celle de votre chancelier, à qui il donna passage par Saint-Lazare pour aller trouver le roi à Pontoise; il a encouru la disgrâce et la malveillance de plusieurs, pour s'être rendu ferme et fidèle à l'exécution des pieux desseins de Votre Majesté, particulièrement dans l'administration des biens ecclésiastiques. Ce que la reine 1 reconnut et déclara être véritable. »

Enfin, M. Vincent était ami de tous les bons et avait

<sup>1.</sup> Anne d'Autriche. — « Vous avez raison, répondit la reine à ce seigneur; M. Vincent est un véritable serviteur de Dieu et de son prince. » (Collet, II, p. 147.)

partout des amis, dont il conservait et cultivait sincèrement l'amitié; non pour être jamais à charge à personne, mais pour maintenir et fomenter cette sainte union que le Fils de Dieu a tant recommandée aux siens, et pour faire du bien plutôt que pour en recevoir. Aussi peut-on dire avec vérité que jamais avaricieux n'a ménagé plus soigneusement les occasions de conserver ou accroître ses biens, ni ambitieux celles d'acquérir de nouveaux honneurs, que M. Vincent celles de faire du bien à son prochain, par un véritable et sincère esprit de charité. Sur quoi il ne sera pas hors de propos de produire le témoignage des religieuses de la Visitation du premier monastère de Paris, qui ont été ses filles spirituelles l'espace de trente-cinq ans.

Voici en quels termes elles en ont parlé: « Ce grand serviteur de Dieu, tout ardent de son amour, voulait que chacun en brûlât, et que la charité fût pratiquée en toutes les sortes qu'elle le pouvait être. Il ne pouvait souffrir que dans les Communautés l'on ne se témoignât pas assez d'estime les uns aux autres, ou que l'on vînt à dire quelque chose qui fût au désavantage du prochain. Il disait qu'il craignait fort la désolation des Communautés, lorsque les personnes qui les composent ne se tiennent pas bien unies les unes aux autres; ce qui n'arrive jamais que par le manquement d'estime, de support et de charité; qu'il fallait que les religieuses se regardassent les unes les autres comme les épouses de Jésus-Christ, les temples du Saint-Esprit et les images vivantes de Dieu, et que, dans cette vue, elles se portassent un amour et un respect réciproques les unes aux autres. Et pour cela, ajoutent ces vertueuses servantes de Dieu, il nous exhortait particulièrement à deux choses: la première, d'avoir recours à la bonté de Dieu, qui est tout amour et charité, pour lui demander part aux lumières et aux ardeurs divines de son esprit ; la seconde, à concevoir un grand désir de notre amendement, et à travailler en effet à nous amender des défauts et manquements que nous

pourrions commettre contre la vertu de charité, faisant fidèlement sur ce sujet notre examen particulier, pour corriger et ôter de nos cœurs tout ce qui pourrait, en quelque manière que ce fût, altérer l'union que nous devions avoir avec Dieu, et entre nous-mêmes. »

Et une autre religieuse du même Ordre, dont la vertu a répandu une très bonne odeur dans le second monastère de Paris, a laissé en mourant ce témoignage de la charité qu'elle avait reconnue en M. Vincent : « L'on peut assurer, dit-elle, avec vérité, que ce saint homme a imité au plus près la vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui n'a été employée qu'à bien faire à un chacun pendant qu'il a été sur la terre. Car, qui est-ce qui n'a point éprouvé la charité de M. Vincent dans ses nécessités, soit pour l'âme, soit pour le corps? Trouvera-t-on aucune personne affligée, laquelle, ayant eu recours à lui, s'en soit retirée jamais, sans trouver quelque soulagement en ses maux? Mais y a-t-il eu quelqu'un qui ait pu refuser de prendre confiance en lui, lorsqu'il a entrepris de lui parler et de le consoler? Et pour sa propre vie et les biens de sa Congrégation, à qui est-ce qu'on peut dire qu'ils sont, sinon à ceux qui en ont besoin?\*»

Il y a encore une circonstance que nous ne devons pas omettre touchant la charité dont le cœur de M. Vincent était rempli : c'est qu'elle le portait non seulement à soulager les indigences et les misères tant du corps que de l'âme, mais aussi à épargner et sauver, autant qu'il pouvait, l'honneur et la réputation d'autrui. C'est une chose remarquable qu'on ne l'a jamais entendu se plaindre de personne, quelques torts ou injures qu'il en eût reçus, et encore moins blâmer ou donner tort à aucun, quand il ne s'agissait que de ses seuls intérêts; au contraire, les absents avaient, partout où il se rencontrait, un avocat qui défendait toujours leur cause, et qui plaidait hautement en faveur de la charité; en sorte que disant toujours du bien de tous,

CHAP. XI. — SA CHARITÉ ENVERS LE PROCHAIN 159

autant qu'il le pouvait avec vérité, il ne disait et ne souffrait jamais qu'il fût dit en sa présence aucun mal de personne, et ne voulait pas même que l'on blâmât ses propres ennemis ou que l'on en dît le moindre mal.

# SECTION PREMIÈRE

QUELQUES EXEMPLES REMARQUABLES DE LA CHARITÉ

DE MONSIEUR VINCENT

Pour commencer à faire voir dans le particulier ce que nous venons de dire en général touchant la charité de M. Vincent, nous rapporterons dans cette première section quelques exemples de cette même vertu, choisis entre un très grand nombre d'autres, dont la vie de ce grand serviteur de Dieu se trouve toute remplie.

Pendant les derniers troubles de ce royaume, les habitants de la ville de Montmirail se trouvant en grande peine pour la crainte qu'ils avaient du mauvais traitement des soldats, et ne sachant que faire pour sauver leurs biens et pour mettre leurs personnes à couvert de leurs rapines et vexations, M. Vincent écrivit aux prêtres de sa Congrégation établis en ces quartiers-là, de faire ce qu'ils pourraient pour aider et soulager ces pauvres gens. Mais ces prêtres lui mandèrent qu'il y avait du danger pour eux-mêmes, et qu'en faisant cela ils courraient risque de se perdre. A quoi M. Vincent fit réponse : « qu'il fallait assister son prochain affligé, et que Dieu leur ayant donné les commodités qu'ils avaient, sa divine Majesté avait droit de les leur ôter quand il lui plairait; mais qu'ils soulageassent sans rien craindre cette pauvre ville, en tout ce qu'ils pourraient. » Ce qu'ils firent, aidant ces pauvres habitants à sauver leurs biens de la main des gens de guerre, et retirant chez eux la plupart de leurs meubles, s'abandonnant ainsi à la Providence de Dieu pour tout ce qui leur en pourrait arriver.

Les prêtres de la Congrégation de la Mission qui ont la direction d'un séminaire dans le ressort du parlement de Toulouse 1, s'étant trouvés engagés en un procès considérable touchant les affaires de ce séminaire, M. le prince de Conti eut la bonté de s'entremettre pour le faire terminer; et il fut d'avis que ces prêtres le missent en arbitrage en la ville de Toulouse. Or, il arriva qu'un prélat 2 qui prenait intérêt au bien de ce séminaire, et qui appuyait les prêtres de la Mission, n'approuva pas cet arbitrage, et leur ordonna de le rompre; ils ne manquèrent pas d'en donner avis aussitôt à M. Vincent, et lui envoyèrent la lettre que ce prélat leur avait écrite à cette occasion. Sur quoi un de ses prêtres <sup>3</sup> lui ayant dit qu'il la fallait taire voir à M. le prince de Conti, qui était pour lors à Paris, afin qu'il connût que ce n'étaient pas les prêtres de la Mission qui voulaient rompre cet accommodement, M. Vincent lui répondit : « Non, Monsieur, cela retomberait sur ce bon prélat; il ne le faut pas faire, car ce serait donner sujet à M. le prince de se plaindre de lui; il vaut mieux que nous portions nousmêmes ce reproche, et que toute la peine et confusion en tombe sur nous, plutôt que de faire aucune chose qui puisse préjudicier à notre prochain. »

Mais puisque le plus grand effet de la charité est d'exposer sa vie pour ceux que l'on aime, comme Notre-Seigneur nous le déclare dans l'Évangile, M. Vincent a bien fait voir qu'il possédait cette vertu au plus haut degré de sa perfection, ayant en plusieurs occasions exposé volontairement sa vie, pour assister et sauver son prochain.

Quelque temps après que les prêtres de la Mission furent introduits à Saint-Lazare, Dieu permit que la maladie con-

<sup>1.</sup> Le séminaire de Cahors. Il s'agissait de l'abbaye de la Fauvette.

<sup>2.</sup> Alain de Solminihac, évêque de Cahors.

<sup>3.</sup> Gilbert Cuissot, supérieur du séminaire de Cahors. Voy. Mém. mss., Charité et miséricorde, etc.

tagieuse infectât cette maison, et que M. le sous-prieur en fût atteint : ce que M. Vincent ayant su, il alla aussitôt le visiter pour le consoler, l'encourager et lui offrir tout ce qui dépendait de son service; et il s'approcha si près de lui, qu'il ressentit l'odeur de son haleine, et de bon cœur il y fût toujours demeuré si on le lui eût permis. Et en ce même temps, un pauvre jeune garçon ayant été aussi frappé de cette maladie dans la maison de Saint-Lazare, et quelquesuns étant d'avis qu'on le fît porter à Saint-Louis, M. Vincent ne le voulut point permettre, mais le fit retenir et médicamenter à Saint-Lazare, et recommanda expressément à un des frères d'en prendre un soin particulier.

Passant un jour dans le faubourg Saint-Martin, il vit six ou sept soldats qui poursuivaient, les épées nues en leurs mains, un pauvre artisan pour le tuer; ils l'avaient même déjà blessé, et selon toutes les apparences, ce pauvre homme ne pouvait pas échapper à la mort. Tout le monde s'enfuyait, voyant la furie de ces gens-là, de peur qu'en voulant délivrer l'innocent ils ne se missent eux-mêmes en danger. Mais M. Vincent, ne craignant point d'exposer sa vie pour sauver celle de son prochain, et poussé de l'esprit de charité, s'en alla droit à ces soldats, se jetant au milieu de leurs épées, et faisant comme un bouclier de son corps pour parer les coups qu'ils voulaient porter sur ce pauvre artisan, ce qui lui donna moyen de se sauver; ces soldats, tout étonnés d'une telle charité, s'arrêtèrent, et s'étant enfin apaisés par ses remontrances, ils se désistèrent de leur mauvais dessein.

Voici un autre exemple de cette même vertu, d'autant plus remarquable qu'il est plus rare : il est venu aux oreilles de diverses personnes, non seulement de sa Congrégation, mais encore du dehors, et le supérieur des prêtres de la Mission établis à Marseille a témoigné l'avoir appris de plusieurs autres en cette ville-là.

M. Vincent, longtemps avant l'institution de sa Congrégation, fit une action de charité toute pareille à celle qui est rapportée de saint Paulin, qui se vendit lui-même pour racheter de l'esclavage le fils d'une pauvre veuve. Ayant un jour trouvé sur les galères un forçat, qui avait été contraint par ce malheur d'abandonner sa femme et ses enfants dans une grande pauvreté, il fut tellement touché de compassion du misérable état où ils étaient réduits, qu'il se résolut de chercher et d'employer tous les moyens qu'il pourrait pour les consoler et soulager; et comme il n'en voyait aucun, il fut intérieurement poussé, par un mouvement extraordinaire de charité, à se mettre lui-même à la place de ce pauvre homme, pour lui donner moyen, en le tirant de cette captivité, d'aller assister sa famille affligée. Il fit donc en sorte, par les adresses que sa charité lui suggéra, de faire agréer cet échange à ceux de qui cette affaire dépendait, et s'étant mis volontairement dans cet état de captivité, il y fut attaché à la chaîne même de ce pauvre homme, dont il avait procuré la liberté; mais au bout de quelque temps, la vertu singulière de ce charitable libérateur ayant été reconnue dans cette rude épreuve, il en fut retiré. Plusieurs ont pensé depuis, non sans apparence de vérité, que l'enflure de ses pieds lui était venue du poids et de l'incommodité de cette chaîne que l'on attache aux pieds des forçats; et un prêtre de sa Congrégation ayant pris de là un jour occasion de lui demander si ce qu'on disait de lui était véritable, qu'il s'était mis autrefois en la place d'un forçat, il détourna ce discours en souriant, sans donner aucune réponse à sa demande 1.

<sup>1.</sup> Voyez, sur l'authenticité de ce fait, Collet (Vie de S. Vincent, t. Ier, p. 102) et Maynard (Saint Vincent de Paul, liv. III, c. 1). Ils nomment les témoins qui ont rapporté ce fait comme de notoriété publique. Ces dépositions se trouvent insérées au procès de canonisation, imprimé à Rome en 1737, dans un mémoire intitulé: Memoriale, cum restrictu probationum, actus heroicæ virtutis, quâ servus

Quoique cette action de charité soit fort admirable, nous pouvons dire néanmoins, par des témoignages encore plus assurés, que M. Vincent, en employant son temps, ses soins, ses biens et sa vie, comme il a fait pour le service de tous les forçats, a fait quelque chose de plus avantageux à la gloire de Dieu que d'avoir engagé sa liberté pour un seul; car, connaissant par sa propre expérience leurs misères et leurs besoins, il leur a procuré des secours corporels et spirituels, en santé et en maladie, pour le présent et pour l'avenir, plus grands et plus étendus incomparablement qu'il n'aurait pu faire s'il était toujours demeuré attaché avec eux.

Mais on n'aura pas de difficulté à croire qu'il ait été disposé à engager sa liberté extérieure, et à se réduire à l'esclavage comme saint Paulin pour la délivrance de son prochain, si l'on considère qu'il a passé encore plus loin, et

Dei Vincentius de Paulis motus, se supposuit in locum damnati ad triremes, ut ipsum liberaret.

La démonstration parut incontestable aux yeux de la Congrégation des Rites et du promoteur de la foi, Prosper Lambertini, plus tard Benoît XIV. Quand on eut prouvé que Vincent avait pris les chaînes d'un forçat pour le rendre à sa famille désolée, Lambertini s'écria : « Il n'est plus besoin de miracles; qu'on lui dresse des autels : Erigantur altaria! » — Clément XII, dans la bulle de canonisation du saint, ne craint pas de mentionner le fait comme attesté par la voix publique : « On raconte que Vincent, etc. »

A quelle année de la vie de Vincent faut-il rapporter ce fait? On ne peut le dire au juste. Abelly dit : « Longtemps avant l'institution de la Congrégation. » C'est sous l'année 1615 qu'il est relaté dans un opuscule intitulé Ristretto cronologico della vita, virtù e miracoli di san Vincenzo di Paoli, opuscule imprimé à Rome en 1729, pour être distribué au milieu de la cérémonie de la béatification, et dédié à Benoît XIII. La même date a été adoptée dans un autre Abrégé chronologique de la vie du saint, par M. de la Tour, imprimé à Turin en 1738. La date de 1622 paraît plus vraisemblable à Collet; c'est celle qui est adoptée par M. l'abbé Maynard (t. Ier, p. 331), et par Mgr Bougaud (Histoire de saint Vincent de Paul, t. Ier, p. 134; Paris, 1889).

qu'à l'imitation du grand apôtre saint Paul, il a bien voulu en quelque façon se rendre anathème pour ses frères . En voici un exemple très remarquable, arrivé du temps que M. Vincent était aumônier de la reine Marguerite. Nous en tirerons le récit en partie d'un discours qu'il fit un jour à sa Communauté, et en partie de ce que l'on en a appris après sa mort par le témoignage de personnes très dignes de foi :

« J'ai connu, dit M. Vincent, un célèbre docteur, lequel avait longtemps défendu la foi catholique contre les hérétiques, en la qualité de théologal qu'il avait tenue dans un diocèse. La défunte reine Marguerite l'ayant appelé auprès d'elle pour sa science et pour sa piété, il fut obligé de quitter ses emplois; et comme il ne prêchait, ni ne catéchisait plus, il se trouva assailli dans le repos où il était d'une rude tentation contre la foi. Ce qui nous apprend, en passant, combien il est dangereux de se tenir dans l'oisiveté, soit du corps, soit de l'esprit : car comme une terre, quelque bonne qu'elle puisse être, si néanmoins elle est laissée quelque temps en friche, produit incontinent des chardons et des épines, aussi notre âme ne peut pas se tenir longtemps en repos et en oisiveté, qu'elle ne ressente quelques passions ou tentations qui la portent au mal. Ce docteur donc, se voyant en ce fâcheux état, s'adressa à moi pour me déclarer qu'il était agité de tentations bien violentes contre la foi, et qu'il avait des pensées horribles de blasphème contre Jésus-Christ, et même de désespoir, jusque-là qu'il se sentait poussé à se précipiter par une fenêtre. Il en fut réduit à une telle extrémité, qu'il fallut enfin l'exempter de réciter son bréviaire et de célébrer la sainte Messe, et même de faire aucune prière; d'autant que, lorsqu'il commençait seulement à réciter le Pater, il lui semblait voir mille spectres qui le troublaient grandement; et son imagination était si desséchée, et son esprit si épuisé à force de faire des actes de

<sup>1.</sup> Rom., 1x, 3.

désaveu de ses tentations, qu'il ne pouvait plus en produire aucun. Étant donc dans ce pitoyable état, on lui conseilla cette pratique, que toutes et quantes fois qu'il tournerait la main ou l'un de ses doigts vers la ville de Rome, ou bien vers quelque église, il voudrait dire par ce mouvement et par cette action qu'il croyait tout ce que l'Eglise romaine croyait. Qu'arriva-t-il après tout cela? Dieu eut enfin pitié de ce pauvre docteur, qui, étant tombé malade, fut en un instant délivré de toutes ses tentations; le bandeau d'obscurité lui fut ôté tout d'un coup de dessus les yeux de son esprit; il commença à voir toutes les vérités de la foi, mais avec tant de clarté, qu'il lui semblait les sentir et les toucher du doigt; et enfin il mourut, rendant à Dieu des remerciements amoureux de ce qu'il avait permis qu'il tombât en ces tentations pour l'en relever avec tant d'avantage, et lui donner des sentiments si grands et si admirables des mystères de notre religion. »

Voilà ce qui a été recueilli d'un discours que M. Vincent fit un jour aux siens sur le sujet de la foi. Il ne dit rien du moyen dont il se servit pour délivrer ce docteur de la violence de ses tentations; mais on a su après sa mort que cela s'était fait par ses prières, et par l'oblation qu'il fit à Dieu de lui-même pour la délivrance de ce pauvre affligé. Voici de quelle façon le tout s'est passé, selon le témoignage qu'en a donné par écrit une personne très digne de foi, laquelle n'avait aucune connaissance du discours de M. Vincent ci-dessus rapporté:

« M. Vincent, s'étant mis en devoir de consoler cet homme qui lui avait découvert ses peines d'esprit, lui conseilla de les désavouer, et de faire quelques bonnes œuvres pour obtenir la grâce d'en être délivré; ensuite de cela, il arriva que cet homme tomba malade, et qu'en sa maladie l'esprit malin redoubla ses efforts pour le perdre. M. Vincent donc, le voyant réduit en ce pitoyable état, craignit avec sujet qu'il ne succombât enfin à la violence de ces tentations

d'infidélité et de blasphème, et qu'il ne mourût empoisonné de cette haine implacable que le diable porte au Fils de Dieu; il se mit en oraison pour prier sa divine bonté qu'il lui plût délivrer ce malade de ce danger, et s'offrit à Dieu en esprit de pénitence pour porter en lui-même, sinon les mêmes peines, au moins tels effets de sa justice qu'il aurait agréable de lui faire souffrir, imitant en ce point la charité de Jésus-Christ, qui s'est chargé de nos infirmités pour nous en guérir, et qui a satisfait aux peines que nous avions méritées. Dieu voulut par un secret de sa Providence prendre au mot le charitable M. Vincent; et exauçant sa prière il délivra entièrement le malade de sa tentation, rendit le calme à son esprit, éclaira sa foi obscurcie et troublée, et lui donna des sentiments de religion et de reconnaissance envers Notre-Seigneur Jésus-Christ, autant remplis de tendresse et de dévotion qu'il en eût jamais eu. Mais en même temps, ô conduite admirable de la divine Sagesse! Dieu permit que cette même tentation passât dans l'esprit de M. Vincent, qui s'en trouva dès lors vivement assailli. Il employa les prières et les mortifications pour s'en faire quitte; elles n'eurent d'autre effet que de lui faire souffrir ces fumées d'enfer avec patience et résignation, sans perdre pourtant l'espérance qu'enfin Dieu aurait pitié de lui. Cependant, comme il reconnut que Dieu le voulait éprouver en permettant au diable de l'attaquer avec tant de violence, il fit deux choses : la première fut qu'il écrivit sa profession de foi sur un papier, qu'il appliqua sur son cœur, comme un remède spécifique au mal qu'il sentait; et faisant un désaveu général de toutes les pensées contraires à la foi, il fit un pacte avec Notre-Seigneur que toutes les fois qu'il porterait la main sur son cœur et sur le papier, comme il faisait souvent, il entendait, par cette action et par ce mouvement de la main, renoncer à la tentation, quoiqu'il ne prononçât de bouche aucune parole; il élevait en même temps son cœur à Dieu, et divertissait doucement CHAP. XI. — SA CHARITÉ ENVERS LE PROCHAIN 167 son esprit de sa peine, confondant ainsi le diable sans lui parler ni le regarder.

« Le second remède qu'il employa fut de faire le contraire de ce que la tentation lui suggérait, tâchant d'agir par foi, et de rendre honneur et service à Jésus-Christ; ce qu'il fit particulièrement en la visite et consolation des pauvres malades de l'hôpital de la Charité du faubourg Saint-Germain, où il demeurait pour lors. Cet exercice charitable, étant des plus méritoires du Christianisme, était aussi le plus propre pour témoigner à Notre-Seigneur avec quelle foi il croyait à ses paroles et à ses exemples, et avec quel amour il le voulait servir, puisque Jésus-Christ a dit qu'il tenait fait à sa propre personne le service qu'on rendrait au moindre des siens. Dieu fit par ce moyen la grâce à M. Vincent de tirer un tel profit de cette tentation, que non seulement il n'eut jamais l'occasion de se confesser d'aucune faute qu'il eût commise en cette matière-là, mais même ces remèdes dont il usa lui furent comme des sources d'innombrables biens qui ont ensuite découlé dans son âme.

« Enfin trois ou quatre ans s'étaient passés dans ce rude exercice; M. Vincent gémissait toujours devant Dieu sous le poids très fâcheux de ces tentations, et néanmoins tâchait de se fortifier de plus en plus contre le diable et de le confondre. Il s'avisa un jour de prendre une résolution ferme et inviolable pour honorer davantage Jésus-Christ, et pour l'imiter plus parfaitement qu'il n'avait encore fait, qui fut de s'adonner toute sa vie pour son amour au service des pauvres. Il n'eut pas plus tôt formé cette résolution dans son esprit que, par un effet merveilleux de la grâce, toutes ces suggestions du malin esprit se dissipèrent et s'évanouirent; son cœur, qui avait été depuis si longtemps dans l'oppression, se trouva remis dans une douce liberté; et son âme fut remplie d'une si abondante lumière, qu'il a avoué en diverses occasions qu'il lui semblait voir les vérités de la foi avec une lumière toute particulière. »

Voilà quelle fut la fin de cette tentation, et le fruit de cette résolution, de laquelle on peut dire que Dieu a tiré depuis, par sa grâce, toutes les grandes œuvres qu'il a opérées par son serviteur, pour l'assistance et pour le salut d'une infinité de pauvres, et pour le plus grand bien de son Église.

Outre la personne qui a rendu cè témoignage, il y en a plusieurs autres de mérite et de vertu, encore vivantes, qui ont assuré la même chose, comme l'ayant apprise de M. Vincent même; il leur avait déclaré en confiance ce qui s'était passé à son égard en cette occasion, pour les porter à se servir des mêmes remèdes, afin d'obtenir le soulagement et la guérison de pareilles peines d'esprit dont elles se trouvaient atteintes.

#### SECTION II

### SA CHARITÉ PARTICULIÈRE ENVERS LES PAUVRES

Après avoir vu en général quelle était la charité de M. Vincent, et les exemples remarquables qu'il en a donnés en diverses rencontres, il nous la faut maintenant considérer plus en détail dans les sujets particuliers envers lesquels il l'a saintement exercée. Ceux qui se présentent les premiers sont les pauvres, qu'il a chéris avec un amour très tendre, et pour lesquels il avait un cœur plus que paternel; et certainement, si l'on veut faire attention sur toute sa vie, particulièrement depuis le temps qu'il s'est dédié au service des autels, l'on trouvera qu'elle n'a été presque autre chose qu'un exercice continuel de charité envers les pauvres, et que ses principales œuvres et ses entreprises les plus signalées ont été pour les pauvres. C'est pour eux qu'il a procuré la fondation de divers hôpitaux; c'est pour eux qu'il a établi les Confréries de la Charité en tant de lieux, et qu'il a institué la Compagnie des Filles de la Charité, auxquelles il a donné la qualité de servantes des pauvres; c'est pour

eux qu'il a fait tant d'assemblées, qu'il a obligé les siens d'entreprendre tant de voyages, et qu'il a employé ses soins, ses veilles, et tous les moyens dont il s'est pu aviser, pour contribuer à leur soulagement et à leur service. Enfin, l'on peut dire qu'il a institué la Congrégation de la Mission pour évangéliser les pauvres, et pour ce sujet il disait souvent à ses Missionnaires : « Nous sommes les ministres des pauvres; Dieu nous a choisis pour eux, c'est là notre capital, le reste n'est qu'accessoire. »

En effet, il semblait que la principale affaire de ce charitable prêtre était de s'employer pour les pauvres; c'était là où il portait plus ordinairement ses pensées, et où tendaient ses principales affections: il portait les pauvres dans son cœur, il était vivement touché de leurs souffrances, et il avait une affection très sensible lorsque, connaissant leurs nécessités et misères, il ne voyait aucun moyen de les pouvoir secourir.

Étant un jour tout saisi de douleur pour ce sujet, et parlant à l'un des siens qui l'accompagnait en ville, après quelques soupirs et exclamations sur la mauvaise saison qui menaçait en ce temps-là les pauvres de famine et de mort : « Je suis en peine, lui dit-il, pour notre Compagnie; mais en vérité elle ne me touche point à l'égal des pauvres : nous en serons quittes en allant demander du pain à nos autres maisons, si elles en ont, ou à servir de vicaires dans les paroisses; mais pour les pauvres, que feront-ils? et où est-ce qu'ils pourront aller? j'avoue que c'est là mon poids et ma douleur. On m'a dit qu'aux champs les pauvres gens disent que, tandis qu'ils auront des fruits, ils vivront, mais qu'après cela ils n'auront qu'à faire leurs fosses, et s'enterrer tout vivants! O Dieu! quelle extrémité de misères! et le moyen d'y remédier? »

Une autre fois 1, parlant aux siens sur le sujet des mêmes

<sup>1.</sup> Janv. 1657, à une conférence du vendredi. Mém. mss., De la charité.

pauvres, il fit ce raisonnement : « Dieu aime les pauvres, et par conséquent il aime ceux qui aiment les pauvres; car lorsqu'on aime bien quelqu'un, on a de l'affection pour ses amis, et pour ses serviteurs. Or, la petite Compagnie de la Mission tâche de s'appliquer avec affection à servir les pauvres, qui sont les bien-aimés de Dieu; et ainsi nous avons sujet d'espérer que, pour l'amour d'eux, Dieu nous aimera. Allons donc, mes Frères, et nous employons avec un nouvel amour à servir les pauvres, et même cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés; reconnaissons devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos maîtres, et que nous sommes indignes de leur rendre nos petits services. »

Dans une autre rencontre, s'entretenant avec deux personnes ecclésiastiques de qualité 1, il leur dit une parole très remarquable, et qui mérite de n'être pas mise en oubli, à savoir, que « tous ceux qui aimeront les pauvres pendant leur vie n'auront aucune crainte de la mort; qu'il en avait vu l'expérience en plusieurs occasions, et que, pour cet effet, il avait coutume d'insinuer cette maxime dans l'esprit des personnes qu'il voyait travaillées des appréhensions de la mort, et prenait de là occasion de les exciter à l'amour des pauvres. » Et parlant en l'une de ses lettres du décès d'un vertueux prêtre, il exprime la même pensée : « Sa mort, dit-il, a répondu à sa vie; il a eu un acquiescement continuel au bon plaisir de Dieu depuis le commencement de sa maladie jusqu'à la fin, sans avoir ressenti aucun mouvement, ni aucune pensée contraire. Il avait toujours beaucoup appréhendé la mort; mais comme il vit dès le commencement de sa maladie qu'il l'envisageait sans aucune crainte, et même avec plaisir, il me dit qu'assurément il en

<sup>1.</sup> L'abbé Louis de Chandenier et M. de Blampignon. — Ce trait est raconté par le frère qui servait de secrétaire à saint Vincent et qui était alors présent. (Mém. mss., De la charité, etc.)

mourrait, parce que, disait-il, il m'avait ouï dire que Dieu ôte l'appréhension de la mort à ceux qui ont volontiers exercé la charité envers les pauvres, et qui ont été travaillés de cette crainte pendant leur vie. »

Or, cet amour que M. Vincent avait pour les pauvres opérait deux effets dans son cœur : l'un était un grand sentiment de compassion de leur indigence et de leur misère, car il avait le cœur extrêmement tendre à leur égard; et l'on a remarqué que, lorsqu'en disant les litanies du saint Nom de Jésus il proférait ces paroles : Jesu pater pauperum, c'était ordinairement d'un ton de voix qui témoignait l'attendrissement de son cœur. Toutes les fois qu'on lui venait parler de quelque misère ou nécessité particulière, on le voyait soupirer, en fermant les yeux et haussant les épaules, comme un homme qui se sent pressé de douleur; et son visage abattu faisait bien paraître que son cœur était navré de la compassion qu'il avait des soufrances des pauvres.

C'était dans ce sentiment que, parlant un jour aux siens sur le sujet de cette compassion <sup>1</sup>: « Quand nous allons voir les pauvres, leur dit-il, nous devons entrer dans leurs sentiments pour souffrir avec eux, et nous mettre dans les dispositions de ce grand apôtre qui disait : Omnibus omnia factus sum <sup>2</sup>: « Je me suis fait tout à tous »; en sorte que ce ne soit point sur nous que tombe la plainte qu'a faite autrefois Notre-Seigneur par un prophète : Sustinui qui simul mecum constristaretur, et non fuit <sup>3</sup>: « J'ai attendu pour voir si quelqu'un ne compatirait point à mes souffrances, et il ne s'en est trouvé aucun. » Pour cela, il faut tâcher d'attendrir nos cœurs et de les rendre susceptibles des souffrances

<sup>1.</sup> Le 6 août 1643; Confér. aux Missionnaires, p. 19.

<sup>2.</sup> I Cor., 1x, 22.

<sup>3.</sup> Ps. LXVIII, 21.

et des misères du prochain, et prier Dieu qu'il nous donne le véritable esprit de miséricorde, qui est le propre esprit de Dieu : car comme dit l'Église, c'est le propre de Dieu de faire miséricorde, et d'en donner l'esprit. Demandons donc à Dieu, mes Frères, qu'il nous donne cet esprit de compassion et de miséricorde, qu'il nous en remplisse, qu'il nous le conserve, en sorte que qui verra un Missionnaire puisse dire : Voilà un homme plein de miséricorde. Pensons un peu combien nous avons besoin de miséricorde, nous qui devons l'exercer envers les autres, et porter la miséricorde en toutes sortes de lieux, et souffrir tout pour la miséricorde.

« Heureux nos confrères qui sont en Pologne, qui ont tant souffert pendant ces dernières guerres et pendant la peste, et qui souffrent encore pour exercer la miséricorde corporelle et spirituelle, et pour soulager, assister et consoler les pauvres! Heureux Missionnaires, que ni les canons, ni le feu, ni les armes, ni la peste n'ont pu faire sortir de Varsovie, où la misère d'autrui les retenait; qui ont persévéré, et qui persévèrent encore courageusement, au milieu de tant de périls et de tant de souffrances pour la miséricorde! Oh! qu'ils sont heureux d'employer si bien ce moment de temps de notre vie pour la miséricorde! Oui, ce moment, car toute notre vie n'est qu'un moment, qui s'envole et qui disparaît aussitôt. Hélas! soixante-seize ans de vie que j'ai passés ne me paraissent à présent qu'un songe et qu'un moment; et il ne m'en reste plus rien, sinon le regret d'avoir si mal employé ce moment. Pensons quel déplaisir nous aurons à la mort, si nous ne nous servons de ce moment pour faire miséricorde.

« Soyons donc miséricordieux, mes Frères, et exerçons la miséricorde envers tous, en sorte que nous ne trouvions plus jamais un pauvre sans le consoler si nous le pouvons, ni un homme ignorant sans lui apprendre en peu de mots les choses qu'il faut qu'il croie et qu'il fasse pour son salut.

O Sauveur! ne permettez pas que nous abusions de notre vocation, et n'ôtez pas de cette Compagnie l'esprit de miséricorde; car que serait-ce de nous, si vous en retiriez votre miséricorde? Donnez-nous-la donc, avec l'esprit de douceur et d'humilité. »

Et dans une autre occasion, parlant sur le même sujet, il dit « que le Fils de Dieu ne pouvant avoir des sentiments de compassion dans l'état de sa gloire qu'il possède de toute éternité dans le ciel, a voulu se faire homme et se rendre notre Pontife, pour compatir à nos misères. Pour régner avec lui dans le ciel, nous devons compatir comme lui à ses membres qui sont sur la terre; les Missionnaires par-dessus tous les autres prêtres doivent être remplis de cet esprit de compassion, étant obligés, par leur état et par leur vocation, de servir les plus misérables, les plus abandonnés et les plus accablés de misères corporelles et spirituelles. Et premièrement, ils doivent être touchés au vif et affligés dans leurs cœurs des misères du prochain. Secondement, il faut que cette misère et compassion paraisse en leur extérieur et sur leur visage, à l'exemple de Notre-Seigneur qui pleura sur la ville de Jésusalem, à cause des calamités dont elle était menacée. Troisièmement, il faut employer des paroles compatissantes, qui fassent voir au prochain comme on entre dans les sentiments de ses intérêts et de ses souffrances. Enfin, il faut le secourir et assister autant que l'on peut, dans ses nécessités et dans ses misères, et tâcher de l'en délivrer en tout ou en partie, parce que la main doit être, autant que faire se peut, conforme au cœur. »

Le second effet de cet amour qu'il avait pour les pauvres était de les secourir et assister autant qu'il pouvait; ce qu'il a toujours fait. Car il s'était rendu comme le proviseur général des pauvres en quelques lieux qu'ils fussent, même dans les pays les plus éloignés, et il s'employait avec de très grands soins pour subvenir à toutes leurs nécessités, et pour leur fournir la nourriture, le vêtement, le logement, et tous les autres besoins de la vie. C'est ce qui faisait que les personnes charitables envoyaient volontiers leurs aumônes à M. Vincent pour en faire la distribution aux pauvres, de quoi il s'acquittait de telle sorte qu'il en donnait toujours beaucoup plus qu'il n'en recevait.

C'est dans cette vue qu'un ecclésiastique de condition et de vertu qui demeure dans une Communauté de Paris, ayant entre ses mains des sommes considérables pour être employées en aumônes, voulut s'adresser, même après le décès de M. Vincent, à la maison de Saint-Lazare, pour les faire porter et distribuer aux pauvres en des provinces éloignées. La raison pour laquelle il s'adressait aux prêtres de la Congrégation de la Mission plutôt qu'à d'autres, « c'est, disait-il, parce que M. Vincent a été le vrai père des pauvres, et a eu esprit et grâce spéciale pour les secourir et assister; il a laissé comme un précieux héritage ce même esprit et cette même grâce à ses enfants, qui ne manqueront pas de suivre les exemples et marcher sur les pas de leur très digne père. »

Nous ne répéterons pas ici ce qui a été dit ailleurs, que dans les diverses inondations et débordements de la rivière de la Seine, M. Vincent prit un soin particulier de faire cuire incessamment du pain à Saint-Lazare aux dépens du blé de sa Communauté, et de l'envoyer par bateaux dans un village presque noyé nommé Gennevilliers, à deux lieues de Paris; les pauvres habitants y étaient assiégés des eaux et de la faim, et réduits à la dernière extrémité, dans laquelle ils recevaient un secours très opportun, et autant abondant qu'inespéré, par la charité de ce père nourricier des pauvres. M. Vincent leur envoyait porter cette aumône par deux frères de la maison de Saint-Lazare, non sans péril, pour en faire la distribution avec M. le vicaire, qui

CHAP. XI. — SA CHARITÉ ENVERS LE PROCHAIN 175 connaissait les besoins de chaque famille, et cela autant de temps que durait chaque débordement.

Il y a un très grand nombre de semblables actions de charité que M. Vincent exerçait envers les pauvres dans leurs besoins; nous les passons sous silence, nous ne devons pas cependant en omettre une, laquelle devait être ensevelie dans l'oubli, comme beaucoup d'autres qu'il cachait aux yeux des hommes; mais on en a recouvré depuis peu un certificat, écrit et signé de sa main, qu'il fut obligé

I. En 1652, où l'inondation fut presque générale en France; elle augmenta encore les souffrances causées par la guerre. Vincent fit charger de pain une grande charrette, et l'envoya du côté de Gennevilliers sous la conduite du frère Jean Meunier et de deux Missionnaires. Ils approchèrent tant qu'ils purent; mais les eaux les arrêtèrent à une assez grande distance du village, d'où ils entendaient néanmoins les cris de détresse de ces malheureux, à demi submergés dans leurs maisons, à qui personne n'osait porter secours, tant était dangereuse et effrayante la rapidité des flots. Aux cris de détresse, les Missionnaires répondirent par des signaux qui furent compris, et un pêcheur alla au-devant d'eux avec une barque où ils montèrent avec leurs provisions. On aborda. De la barque on tendit du pain aux plus hardis des habitants, qui se tenaient sur un mur, et ceux-ci, payés en argent de leur courage, en passaient aux plus timides. La barque entra aussi dans le village, et des distributions se firent par les fenêtres. Cela dura trois ou quatre jours, au milieu de mille dangers qui effrayaient les bateliers eux-mêmes. Mais les prières de saint Vincent de Paul, comme tous le crurent, commandérent aux eaux. Le reste du pain fut remis au curé, qui en nourrit ses paroissiens jusqu'à la fin de l'inondation. Une fois délivrés, les gens de Gennevilliers députèrent à Vincent les principaux d'entre eux pour le remercier au nom de tous. (Maynard, liv. VIII, ch. III.) - Déposition du pêcheur même qui était allé au-devant des Missionnaires; Summ., p. 188, 190.

Pendant que Paris était ainsi affligé par la guerre et les autres fléaux, il y avait toujours aux environs de la ville quelque Frère par les chemins, chargé par Vincent de distribuer les secours; entre autres, le frère Nicolas Chadeuille. Il était obligé à une grande attention, afin d'échapper aux voleurs. Il fut poursuivi une fois dans la vallée d'Écouen, et on tira sur lui sans l'atteindre, comme l'attesta un de ceux qui étaient chargés de l'accompagner dans ses courses. (Summar., p. 187.)

de donner pendant le temps de la guerre à ceux qui gardaient les portes de Paris, pour laisser sortir les vivres qu'il envoyait aux pauvres des champs sur une charrette de la maison de Saint-Lazare. Les gardes, voyant que cela continuait, voulurent s'assurer par d'autre témoignage que celui du charretier, d'où ces vivres venaient, et en quels lieux on les portait. Le certificat était conçu en ces termes :

« Je soussigné, supérieur de la Congrégation des prêtres de la Mission, certifie à tous ceux qu'il appartiendra que, sur l'avis que quelques personnes pieuses de cette ville m'ont donné que la moitié des habitants de Palaiseau étaient malades, et qu'il en mourait dix ou douze par jour, et sur la prière qu'elles m'ont faite d'envoyer quelques prêtres pour l'assistance corporelle et spirituelle de ce pauvre peuple affligé, à cause de la résidence de l'armée en ce lieu-là par l'espace de vingt jours; nous y avons\_envoyé quatre prêtres et un chirurgien pour assister ces pauvres gens; et nous leur avons envoyé depuis la veille de la fête du Saint-Sacrement tous les jours (un ou deux exceptés) seize gros pains blancs, quinze pintes de vin, et hier de la viande; et lesdits prêtres de notre Compagnie m'ayant mandé qu'il est nécessaire d'envoyer de la farine et un muid de vin pour l'assistance desdits pauvres malades et de ceux des villages circonvoisins, j'ai fait partir aujourd'hui une charrette à trois chevaux, chargée de quatre setiers de farine et deux demi-muids de vin, pour l'assistance desdits pauvres malades de Palaiseau et des villages circonvoisins. En foi de quoi j'ai écrit et signé la présente de ma main propre, à Saint-Lazare-lez-Paris, le 5° jour de juin 1652. Signé, Vincent de Paul, supérieur, etc. 1. »

r. On comprend quelle dut être la reconnaissance des habitants ainsi arrachés à la mort. Quelque temps après, un Missionnaire, d'Horgny, passant à Palaiseau, le curé, qui le prit pour Vincent, voulut l'enfermer, afin de donner à ses paroissiens l'occasion de lui exprimer tous leurs sentiments de gratitude. (Summar., p. 185.)

Par cet écrit, l'on peut voir jusqu'où se portait la charité de M. Vincent. Au lieu d'un prêtre qu'on lui avait seulement demandé pour assister les pauvres malades de Palaiseau, il en envoya quatre, avec un chirurgien; et en même temps qu'il pourvoyait au bien spirituel des âmes, il envoyait de quoi rétablir les pauvres exténués par la faim, et de quoi soulager les malades qui manquaient de tout; à quoi il employa sans aucun délai, et avec toute la diligence qui lui fut possible, les hommes, les provisions et les chevaux de sa Communauté, jusqu'à ce qu'il eût procuré d'autres aumônes.

En attendant, il n'épargna pas la bourse de sa même Communauté, ayant envoyé jusqu'à six cent soixante-trois livres de son argent; ce qui l'épuisa de telle sorte, dans la disette où l'on était pour lors de toutes choses, qu'il se vit obligé de mander à Madame la duchesse d'Aiguillon qu'il n'était plus en état de soutenir cette dépense, et qu'il la suppliait de faire au plus tôt chez elle une petite assemblée des Dames de la Charité, et de concerter avec elles ce qu'il y aurait à faire dans cette nécessité pressante : « Je viens, lui dit-il, dans la lettre qu'il lui écrivit sur ce sujet, de renvoyer le prêtre avec un frère et cinquante livres; la maladie est si maligne, que nos premiers quatre prêtres y sont tombés malades, et le frère aussi qui les accompagnait. Il a fallu les ramener ici, et il y en a deux qui sont à l'extrémité. O Madame! quelle moisson à faire pour le ciel en ce temps où les misères sont si grandes à nos portes! La venue du Fils de Dieu a été la ruine d'aucuns, et la rédemption de plusieurs, comme dit l'Évangile; et nous pouvons dire en quelque façon la même chose de cette guerre, qu'elle sera la cause de la damnation de quantité de personnes, mais que Dieu s'en servira aussi pour opérer la grâce, la justification et la gloire de plusieurs autres, du nombre desquels nous avons sujet d'espérer que vous serez, comme j'en prie Notre-Seigneur. »

Cette charitable entremise de M. Vincent pour secourir les pauvres de Palaiseau servit d'occasion et donna commencement aux grandes charités qui s'exercèrent ensuite en la ville d'Étampes, et dans tous les autres lieux des environs de Paris, par les soins et par la coopération des Dames de l'assemblée de la Charité de Paris, et de quelques autres personnes de grande piété, qui se sont acquis, par ces grandes œuvres, un mérite dont la mémoire ne périra jamais <sup>1</sup>.

Voilà un petit échantillon des effets de la charité de M. Vincent pour secourir les pauvres par toutes sortes d'assistances, auxquelles il contribuait autant qu'il pouvait, et souvent plus qu'il ne pouvait.

Lorsqu'il était épuisé, et qu'il ne pouvait plus rien tirer d'ailleurs, son dernier recours était à la bonté et aux charités de la reine-mère. Bien qu'il ne voulût pas se rendre importun, connaissant assez combien sa Majesté exerçait de libéralités pour toutes sortes d'œuvres de piété, néanmoins dans les grandes extrémités, c'était son refuge ordinaire de lui aller représenter avec confiance les pressants besoins des pauvres. Il ne se trouvait jamais déchu de son attente, cette charitable princesse ouvrant aussitôt la main, et encore plus le cœur pour les assister; car, lorsqu'elle avait de l'argent, elle lui en donnait; et si l'argent lui manquait, elle lui donnait autre chose. Une fois entre les autres elle lui donna un diamant de la valeur de sept mille livres, et une autre fois un très beau pendant d'oreilles qui fut vendu dix-huit mille livres par les Dames de l'assem-

r. Outre ses aumônes, Vincent donna aussi ses Missionnaires et ses Filles de la Charité. Plusieurs, prêtres et sœurs, sacrifièrent leur vie. Parmi les prêtres qui succombèrent en se dévouant ainsi, on peut citer Pierre Watebled, Missionnaire plein de courage et d'amabilité. C'était le frère du célèbre Vatable, dont le nom a été ainsi transformé. — Mém. mss., Charité, etc.

blée de la Charité. Et quoique sa Majesté par un sentiment d'humilité chrétienne eût prié M. Vincent de n'en parler à personne, il ne crut pas néanmoins être obligé de lui obéir en ce point; mais il lui dit : « Madame, votre Majesté me pardonnera, s'il lui plaît, si je ne puis cacher une si belle action de charité. Il est bon, Madame, que tout Paris, et même toute la France la connaisse, et je crois être obligé de la publier partout où je pourrai. »

Or, M. Vincent tenait cette maxime, dans les services et assistances qu'il rendait aux pauvres, d'étendre plus particulièrement ses soins envers ceux qui étaient les plus abandonnés. Pour cette raison, il s'appliquait avec une affection toute spéciale à pourvoir aux besoins des pauvres petits enfants trouvés, comme de ceux qui étaient les plus délaissés et les moins capables de s'aider. Il avait un amour très tendre pour ces pauvres petites innocentes créatures, et un amour non seulement affectif, mais encore plus effectif. « N'est-ce pas le devoir des pères, disait-il toujours aux siens sur ce sujet, de pourvoir aux nécessités de leurs enfants? et puisque Dieu nous a substitués au lieu de ceux qui les ont engendrés, afin que nous prenions soin de leur conserver la vie, et de les faire élever et instruire en la connaissance des choses de leur salut, prenons bien garde de ne nous point relâcher dans une entreprise qui lui est si agréable. Car si après que leurs mères dénaturées les ont ainsi exposés et abandonnés, nous venons à négliger le soin de leur nourriture et éducation, que deviendront-ils? pourrons-nous consentir à les voir périr tous, comme autrefois, dans cette grande ville de Paris 1? »

Une personne de vertu, qui connaissait particulièrement les peines que M. Vincent prenait pour la conservation de ces pauvres petites créatures, lors même que les dames les

<sup>1.</sup> Voy. Confér. aux Missionnaires 6 décembre 1658; p. 319.

plus charitables qui en avaient pris le soin perdaient presque courage, à cause de la grande dépense qu'il fallait soutenir, en a rendu le témoignage qui suit, plusieurs années après la mort de M. Vincent: « Dieu sait combien de soupirs et de gémissements M. Vincent a poussés vers le ciel au sujet de ces pauvres petits enfants! quelles recommandations il a faites à sa Compagnie de prier Dieu pour eux! quels moyens il a employés, et quelles voies il a tentées pour les faire nourrir à peu de frais; quels soins il a pris de les envoyer visiter les années passées, chez leurs nourrices, en divers villages, par les Filles de la Charité, et, cette année 1649, par un frère de sa Congrégation, lequel a employé près de six semaines à faire cette visite. »

On lui rapporta un jour qu'un prêtre de sa Compagnie avait dit que le soin qu'il prenait de ces enfants trouvés était la cause de la grande pauvreté de sa maison de Saint-Lazare, qui en était notablement incommodée pour le temporel, et se trouvait en danger d'être entièrement ruinée. « Car, disait-il, les aumônes qu'on avait accoutumé de nous faire sont diverties pour ces enfants, leurs besoins paraissant plus grands et plus pressants que les nôtres, et ceux qui font ces charités ne pouvant pas donner à eux et à nous tout ensemble. » A quoi M. Vincent répondit :

« Dieu lui pardonne cette faiblesse, qui le fait ainsi s'éloigner des sentiments de l'Évangile. O quelle bassesse de foi de croire que, pour faire et procurer du bien à des enfants pauvres et abandonnés comme ceux-ci, Notre-Seigneur ait moins de bonté pour nous, lui qui promet de récompenser au centuple ce qu'on donnera pour lui. Puisque ce débonnaire Sauveur a dit à ses disciples: Laissez venir ces enfants à moi, pouvons-nous les rejeter ou abandonner lorsqu'ils viennent à nous, sans lui être contraires? Quelle tendresse n'a-t-il point témoignée pour les petits enfants, jusqu'à les prendre entre ses bras, et les bénir de ses mains? n'est-ce

pas à leur occasion qu'il nous a donné une règle de salut, nous ordonnant de nous rendre semblables à de petits ensants, si nous voulons avoir entrée au royaume des cieux? Or, avoir charité pour les enfants et prendre soin d'eux. c'est en quelque façon se faire enfant; et pourvoir aux besoins des enfants trouvés, c'est prendre la place de leurs pères et de leurs mères, ou plutôt celle de Dieu, qui a dit que si la mère venait à oublier son enfant, lui-même en prendrait soin, et ne le mettrait pas en oubli. Si Notre-Seigneur vivait encore parmi les hommes sur la terre, et qu'il vît des enfants abandonnés, penserions-nous qu'il voulût aussi les abandonner? Ce serait sans doute faire injure à sa bonté infinie d'avoir une telle pensée. Nous serions infidèles à sa grâce si, ayant été choisis par sa Providence pour procurer la conservation corporelle et le bien spirituel de ces pauvres enfants trouvés, nous venions à nous en lasser et les abandonner à cause de la peine que nous y avons I.»

## SECTION III

## SES AUMÔNES

Peut-être que le sujet dont nous allons traiter en cette section trouvera d'abord de la difficulté en quelques esprits, qui seront en peine de savoir comment le supérieur général

r. La sollicitude de saint Vincent suivait les enfants pauvres lorsqu'ils avaient grandi. Il seconda la création des « écoles de charité » paroissiales. L'école de la paroisse Saint-Laurent de Paris, en particulier, fut fondée par lui, de concert avec le curé, M. Lestocq.

<sup>«</sup> Lorsqu'il eut institué les Filles de la Charité, qui sont devenues le type de la plupart des Congrégations charitables de femmes, dans beaucoup de pays elles joignirent l'enseignement des enfants au soin des malades. Cela se produisit à Fontainebleau en 1646, et plus tard en cent autres villes ou villages. » (Le B. Jean-Baptiste de la Salle, par Armand Ravelet. In-40, Tours, 1888; p. 31 et 78.)

d'une Congrégation, par son propre mouvement, et sans requérir le consentement de ceux de cette Congrégation, aura pu faire largesse aux pauvres des biens de la même Congrégation. Ils se demanderont comment M. Vincent, qui était si humble, si déférent et si grand amateur de la pauvreté évangélique, et qui même ne voulut pas, sans l'agrément exprès de sa Communauté, comme nous avons vu au premier livre, donner un très modique secours d'argent à son propre frère, venu exprès de deux cents lieues loin pour le visiter, ce qu'il n'avait pu faire sans intéresser notablement les petites facultés de sa pauvre famille; comment, dis-je, ce fidèle serviteur de Dieu a si souvent et si largement donné l'aumône à toutes sortes de pauvres aux dépens de sa même Communauté, ainsi que nous verrons dans la suite de cette section.

Il est vrai que cela paraîtra d'abord un peu surprenant; et ceux qui penseront en juger plus favorablement estimeront que cela s'est fait par un mouvement extraordinaire du Saint-Esprit, qui porte quelquefois les saints à des pratiques de vertu plus admirables qu'imitables. Cela se peut bien dire avec vérité sur ce sujet, et il est aisé de reconnaître en plusieurs rencontres de la vie de M. Vincent une conduite de Dieu tout extraordinaire, et des maximes autant opposées à la commune prudence des hommes qu'elles étaient conformes à la sagesse toute divine de Jésus-Christ; on peut néanmoins, outre cela, faire attention à diverses considérations sur lesquelles ce procédé de M. Vincent peut trouver un raisonnable et légitime appui.

Et premièrement, on doit considérer que M. Vincent était non seulement le supérieur général, mais encore l'auteur, le fondateur et l'instituteur d'une nouvelle Compagnie qui a pris naissance entre les bras de sa charité; et l'on peut dire que, durant qu'il vivait, elle est demeurée en quelque façon comme dans le berceau de son enfance. C'est lui qui après Dieu lui a donné l'être, la forme, et

la consistance; qui a prescrit l'ordre qui se devait garder en toutes ses parties; qui a déterminé ses emplois et ses fonctions, et qui a élevé, instruit et perfectionné les sujets qui la composent, lesquels l'ont toujours regardé comme leur vrai père. Réciproquement, il les a considérés comme ses chers enfants, auxquels il pouvait dire à l'imitation du saint Apôtre : Filioli, quos iterum parturio donec Christus formetur in vobis.

Cela étant de la sorte, il a bien pu, non pas comme supérieur général, mais seulement comme instituteur et père, disposer d'un bien qui lui était commun avec ses enfants, et dont il avait comme la garde-noble 2 pendant la minorité de sa Compagnie, et en disposer non pour lui, ni pour ses intérêts particuliers, mais pour les intérêts de Jésus-Christ, et pour le secours et le service de ses membres qui sont les pauvres. Que si quelque rigoureux censeur, nonobstant tout cela, voulait encore dire et soutenir qu'il devait requérir le consentement de ses enfants, on lui répondra qu'il n'a pas jugé nécessaire de le requérir, ni de les obliger à le déclarer de vive voix, parce qu'il le lisait dans leurs cœurs : l'union très cordiale et très intime qu'ils ont toujours eue avec un tel père n'a jamais dû souffrir, entre eux et lui, aucune diversité de sentiments ; ils adhéraient à tout ce que M. Vincent voulait; et il ne voulait que des choses si bonnes, si saintes, et si conformes aux desseins et aux ordres de Dieu, que ce serait faire tort à leur vertu, de croire qu'ils eussent eu la moindre pensée contraire.

Outre cela il était question, en ces premiers commencements d'une Compagnie naissante, d'en bien établir non

<sup>1. «</sup> Mes petits enfants, que j'enfante de nouveau, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit formé en vous. » (Gal., IV, 10.)

<sup>2.</sup> Garde-noble, droit qu'avait le survivant de deux époux nobles de jouir du bien des enfants, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint un certain âge, à la charge de les nourrir et de les entretenir, sans être tenu de rendre aucun compte.

seulement le temporel, mais encore plus le spirituel. Ce n'était pas assez d'en former le corps; mais il fallait aussi lui inspirer et communiquer l'esprit propre aux fins pour lesquelles elle était établie. Or, comme l'une de ses principales fins, ainsi que nous avons vu, était d'évangéliser les pauvres, et de leur rendre tous les services et toutes les assistances convenables pour cet effet, il fallait l'élever dans un esprit de compassion, de tendresse et d'amour envers les pauvres; et puisque le dessein de ce saint fondateur était que ceux de sa Compagnie fussent dans une disposition continuelle d'exposer et sacrifier leur vie, autant qu'il en serait besoin, pour procurer le salut des pauvres, il avait une juste raison de les disposer à faire volontiers une bonne part de leurs biens extérieurs aux mêmes pauvres, particulièrement lorsque cette assistance pouvait aussi contribuer à leur bien spirituel.

Enfin, la condition du temps que la Congrégation de la Mission a vu dans ses commencements; les calamités et misères qui ont inondé la plupart des provinces de ce royaume, et même de toute l'Europe; l'extrême nécessité où les pauvres de la campagne et des villes aussi ont été réduits par le malheur des guerres et d'autres funestes accidents, pressaient le cœur charitable de M. Vincent de s'employer pour les secourir. Il était pour cela nécessaire d'exciter les personnes riches à la compassion et à la miséricorde, et de leur persuader de faire des aumônes proportionnées aux besoins extrêmes d'une infinité de pauvres répandus de tous côtés, qui étaient sur le point de périr. Or ce prudent et fidèle serviteur de Jésus-Christ a très bien reconnu qu'il fallait les exhorter plus par exemples que par paroles; et il est certain qu'il ne pouvait employer un plus puissant motif pour les porter à ces œuvres extraordinaires de charité, qui ont été pratiquées avec tant de bénédiction durant un si grand nombre d'années, qu'en commençant à faire le premier ce qu'il recommandait aux autres. En cela

l'exemple des aumônes qu'il a faites a été d'autant plus efficace, que l'on voyait bien qu'elles allaient au-dessus de ses forces, et qu'il ôtait de sa bouche et de celle de ses enfants ce qu'il donnait aux pauvres : ce qui pourtant ne diminuait en aucune façon, mais plutôt augmentait l'affection et le désir que lui et les siens avaient de travailler, de s'employer et de se consumer pour l'assistance spirituelle des mêmes pauvres.

Cela donc étant supposé, voyons quelque petite partie des libéralités et des charités que ce vrai père des pauvres a exercées en leur endroit : je dis quelque petite partie, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui connaisse le tout, l'humilité de son serviteur l'ayant toujours porté à cacher, autant qu'il pouvait, aux yeux des hommes ce qu'il faisait par le seul motif de son amour. Il était bien éloigné des sentiments de ceux dont Jésus-Christ parle dans l'Évangile 1, qui sonnent de la trompette pour publier leurs aumônes, et qui emploient toutes sortes d'artifices pour se mettre en crédit, et se faire estimer, par quelques offices de charité qu'ils exercent envers les pauvres; il faisait au contraire tout son possible pour cacher ses aumônes, il n'en parlait jamais et ne souffrait point qu'on en parlât. Outre cela il faisait encore plusieurs autres dépenses très notables pour le service des pauvres, comme de fournir souvent aux frais des voyages que les siens entreprenaient pour les aller secourir en des lieux fort éloignés, de payer tous les ports de lettres qui lui étaient adressées pour ce même sujet, tant des provinces éloignées que des pauvres esclaves d'Alger, de Tunis, de Biserte, et autres lieux, ce qui se montait à des sommes fort considérables; il n'a pourtant jamais voulu parler de cette dépense, ni la faire entrer en aucune considération, se contentant que Dieu la connût et

<sup>1.</sup> Mat., vi, 2.

l'eût agréable. Que s'il ne pouvait empêcher quelquefois que quelques-unes de ses charitables œuvres ne fussent connues, il les rabaissait et en diminuait l'estime, disant que c'étaient des gueux qui faisaient part de leurs haillons et de leurs bribes à d'autres gueux.

Il avait établi la Confrérie de la Charité dans la paroisse de Saint-Laurent; et parce que cette paroisse est située dans la seigneurie de Saint-Lazare, il donnait tous les ans libéralement et par pure charité deux cents livres, pour subvenir à la dépense tant de cette Confrérie que des Filles de la Charité pour l'assistance des pauvres malades; de plus, il envoyait tous les vendredis de l'année deux ecclésiastiques de sa maison, pour les visiter et consoler dans leurs maladies.

Quand quelques pauvres mouraient dans le voisinage de Saint-Lazare, soit qu'ils fussent de sa connaissance, soit qu'ils n'en fussent pas, il faisait donner des draps pour les ensevelir, lorsqu'ils n'en avaient point : et ayant un jour fait enterrer honnêtement une pauvre femme à ses frais, il reçut ensuite à Saint-Lazare son mari, qui y fut malade assez longtemps. Il fit encore la même charité à un autre pauvre homme, lequel enfin y mourut.

Ayant un jour rencontré dans la rue auprès de Saint-Lazare un pauvre homme presque nu, il lui fit donner aussitôt un habit : ce qui lui était assez ordinaire, et ce qu'il a souvent pratiqué à l'égard de plusieurs autres, faisant donner aux uns des souliers, aux autres des chapeaux, aux autres des chemises, et le tout aux dépens de sa maison.

Il recevait tous les jours à Saint-Lazare, pour les faire dîner avec sa Communauté, deux pauvres, auxquels on donnait auparavant l'instruction spirituelle dont ils avaient besoin; et on a vu souvent ce véritable ami des pauvres, après les avoir salués avec grande affabilité, les aider à monter les degrés du réfectoire, les faire placer au-dessus de lui, prendre soin de les faire bien servir, et leur rendre luimême plusieurs petits services <sup>1</sup>.

Outre ces deux pauvres, il faisait encore distribuer tous les jours à de pauvres familles des portions de pain, de potage et de viande, qu'elles envoyaient prendre à la porte de Saint-Lazare. De tout temps, il a fait faire en cette même maison de Saint-Lazare deux autres sortes d'aumônes ordinaires, sans compter les extraordinaires : l'une de pain ou d'argent, pour les pauvres passants à toutes les heures du jour; et l'autre de potage rempli de pain, que l'on distribuait trois fois par semaine, à une heure réglée, à tous les pauvres qui se présentaient, de quelque lieu qu'ils fussent. Outre cette aumône, on leur faisait encore chaque fois une instruction particulière sur quelque point du catéchisme, ou des devoirs de la vie chrétienne conformes à leur condition; et, après leur avoir expliqué les principaux mystères que tous doivent savoir et croire, on leur parlait tantôt de la manière de bien prier Dieu, tantôt de ce qu'il faut faire pour vivre en bon pauvre, ou bien comment ils devaient souffrir avec patience leur pauvreté et affliction, et ainsi des autres sujets qui leur étaient propres et convenables, le tout suivant les ordres qui en étaient donnés par M. Vincent.

Les pauvres se trouvaient à centaines, en tout temps, à ces aumônes corporelles et spirituelles, et on en a vu quelquefois jusqu'à cinq et six cents. Il est vrai qu'il fit cesser cette distribution de potages deux ou trois ans avant son décès, à cause des défenses qui en furent faites, après l'établissement de l'Hôpital général, pour ôter la mendicité de Paris; et comme les pauvres s'en plaignaient, lui disant: « Mon père, Dieu n'a-t-il pas commandé de faire l'aumône aux pauvres? » il leur répondit : « Il est vrai, mes amis, mais il a commandé aussi d'obéir aux magistrats...» Et néanmoins

<sup>1.</sup> Cette pratique existe encore. C'est ce qu'observe à la maison de Saint-Lazare, à Paris, le successeur de saint Vincent de Paul.

depuis cette défense, à l'occasion d'un rude hiver qui réduisit quantité de pauvres familles à une extrême nécessité, il leur fit donner chaque jour du pain et du potage.

Pendant les troubles de Paris, il fit faire la même distribution tous les jours à près de deux mille pauvres 1, ce qui causa une grande dépense à la maison de Saint-Lazare, laquelle en demeura encore plus endettée qu'elle n'était. Il fut en ce temps-là obligé de sortir de Paris, comme il a été dit au premier livre; et, quoiqu'on lui eût mandé les pillages, les dégâts, et les pertes très notables que souffrait alors cette maison par le logement de huit cents soldats et autres gardes qu'on y avait envoyés, sachant néanmoins la grande nécessité que souffraient les pauvres, il écrivit plusieurs foi à son assistant, pour lui recommander que l'on continuât toujours ces aumônes de pain. On employait jusqu'à trois setiers de blé chaque jour, sans avoir égard qu'il était pour lors extrêmement cher, et qu'on n'en pouvait même trouver dans Paris pour de l'argent : la charité de ce vrai père des pauvres passant par-dessus toutes ces considérations, qui eussent été capables d'en arrêter toute autre moindre que la sienne. Le frère boulanger de la maison, qui avait en sa charge le gouvernement des grains, a déclaré que, pendant l'espace de trois mois, il en avait employé dix muids en pain, qu'on distribua aux pauvres. En quoi il y a sujet d'ad-

n. C'était pendant la première guerre de Paris, en 1649. Cette aumône se fit pendant environ trois mois, c'est-à-dire jusqu'à la fin des troubles; « ce qui ne s'est pas accompli, dit l'auteur des Mémoires, sans quelque sorte de miracle, ainsi que notre frère Dominique Chrétien, qui avait le soin de la boulangerie à Saint-Lazare et du gouvernement des grains, me l'a dit plusieurs fois. Cette charité se renouvela après la seconde guerre de Paris, en 1652. M. Vincent faisait même alors chercher les pauvres dans leurs chambres et galetas, afin d'apprendre d'eux leurs besoins et nécessités; et moimême j'ai eu le bien d'y accompagner quelquefois M. Deschamps » (mort depuis en secourant les malades à Étampes). — Mém. mss., De la charité.

mirer la conduite de la Providence de Dieu: car à la fin de ces trois mois, qui fut environ la fête de Pâques, toute la provision de blé ayant été ainsi consommée, et la Communauté se trouvant réduite à n'avoir pas de pain pour sa subsistance, et sur le point de succomber à la nécessité, les affaires publiques s'accommodèrent; et les passages étant ouverts, on acheta du blé pour vivre, avec de l'argent qui fut

emprunté. En cela l'on reconnut manifestement le soin que la bonté de Dieu prend de secourir dans leurs besoins ceux

qui assistent les pauvres.

Voici le témoignage qu'a rendu sur ce sujet un très vertueux ecclésiastique : « Pour faire voir, dit-il, le grand cœur de M. Vincent et son amour incomparable pour les pauvres... Ayant appris, continue-t-il, ce qui s'était passé dans Saint-Lazare, et comme tout y avait été consumé, ou par le feu ou par la dissipation que les soldats en avaient faite, et prévoyant par sa prudence à quelle extrémité seraient réduits les pauvres par le blocus de Paris et par la grande cherté des vivres, qui serait inévitable, M. Vincent manda à feu M. Lambert, qui tenait sa place, qu'il donnât ordre que, tous les jours, on fît de grosses aumônes aux pauvres, et qu'à cet effet la maison empruntât seize ou vingt mille livres pour y subvenir : ce qui fut fidèlement exécuté, en sorte que tous les jours on distribuait un grand nombre de pains, et deux ou trois grandes chaudières de potage aux pauvres, avec la même abondance et libéralité que si le ble n'eût rien coûté à la maison. Cela fut continué durant plusieurs mois, et même après l'accroissement de ces troubles, et depuis imité avec grande bénédiction par diverses Communautés et autres personnes riches. Ce n'est pas une des moindres louanges dues à la charité saintement ingénieuse de M. Vincent pour le soulagement des pauvres, dont il a toujours été le père nourricier, en tous lieux et en toutes occasions. »

Mais ce qui est encore digne de remarque est que ce

charitable proviseur des pauvres donnait non seulement les ordres nécessaires pour assister ceux qui venaient demander l'aumône à la porte de Saint-Lazare, mais de plus il envoyait chercher les pauvres réfugiés à Paris jusque dans leurs taudis et galetas, employant à cet effet un prêtre et un frère, qui allaient en ces lieux voir quels étaient leurs besoins pour les soulager, et surtout visiter les malades. Or, comme sa charité était sans mesure et sans bornes, il en étendait les soins sur toutes sortes de personnes, de quelque condition ou nation qu'elles fussent. C'est pourquoi ayant appris en ce temps-là qu'il y avait dans Paris quantité de pauvres catholiques Hibernais 1 bannis pour la foi, et réduits en grande misère, il appela un jour un des prêtres de sa Congrégation, Hibernais de naissance, et lui demanda ce qu'il pensait qu'on pourrait faire pour assister ces pauvres réfugiés d'Hibernie : « N'y aurait-il point moyen, lui dit-il, de les assembler, pour les consoler et pour les instruire? Ils n'entendent pas notre langue, et je les vois comme abandonnés, ce qui me touche le cœur et me donne un grand sentiment de compassion pour eux. » A quoi ce bon prêtre ayant répondu qu'il y ferait son possible : « Dieu vous bénisse! lui répliqua M. Vincent; tenez, voilà dix pistoles; allez au nom de Dieu, et leur donnez la consolation que vous pourrez. » Il faut remarquer que cette assistance est différente de celle qu'il rendit à des ecclésiastiques du même pays d'Hibernie, dont il sera parlé ciaprès.

Un bon garçon tailleur, s'étant retiré de Saint-Lazare en son pays, après avoir vu et expérimenté la grande charité de M. Vincent, prit la liberté au bout de quelque temps, lorsque ce saint homme était le plus occupé dans les grandes affaires de la cour, de lui écrire une lettre pour le prier de lui envoyer un cent d'aiguilles de Paris; ce que M. Vincent

<sup>1.</sup> Irlandais. C'était lors de la persécution exercée par Cromwell.

reçut en très bonne part : il prit très volontiers le soin de les faire acheter et de les lui envoyer, sans témoigner en aucune façon qu'il trouvât étrange que ce garçon se fût adressé si librement à lui pour des choses de si petite conséquence.

Retournant un jour de la ville, il trouva à la porte de Saint-Lazare quelques pauvres femmes, lesquelles lui ayant demandé l'aumône, il leur dit qu'il allait leur envoyer quelque chose. Mais quand il fut entré, il l'oublia à cause de quelques affaires pressantes et importantes qui lui occupèrent l'esprit; et comme on l'en eut fait ressouvenir, il leur porta lui-même l'aumône; et, s'étant mis à genoux devant elles, il leur demanda pardon de ce qu'il les avait oubliées.

Une pauvre femme ayant fait demander l'aumône à M. Vincent, il lui envoya un demi-écu; mais elle lui manda que cela était peu, eu égard à sa grande pauvreté; et M. Vincent lui envoya aussitôt encore un autre demi-écu. On lui a vu souvent faire des choses semblables.

Un pauvre charretier, ayant perdu ses chevaux, eut recours à M. Vincent, pour le prier d'avoir pitié de lui, et lui faire quelque charité pour l'aider à réparer cette perte; et aussitôt ce charitable aumônier lui fit donner cent livres.

Un fermier de la Communauté de Saint-Lazare ne pouvant payer ce qu'il devait, M. Vincent lui fit encore donner de l'argent; et on ne saurait dire combien a été charitable son support pour tous les fermiers, tenanciers et débiteurs de sa Communauté, qui différaient à payer. Il aimait mieux leur faire de nouvelles avances et se mettre en danger de tout perdre, que d'user d'aucune contrainte ou rigueur en leur endroit.

Un laboureur des champs, qui tenait de longue main par bail d'emphytéose une ferme qui dépendait d'un hôpital, en fut dépossédé par arrêt. Ensuite de cela étant mort, il laissa sa femme et ses enfants dans une grande pauvreté. M. Vincent par pure charité retira ses deux petits garçons en la maison de Saint-Lazare, où ils ont été nourris et entretenus près de dix ans, et ont appris un métier pour gagner leur vie. Il contribua aussi en même temps pour faire subsister la pauvre veuve.

La réputation, que M. Vincent s'était acquise d'être un homme fort charitable, a de tout temps attiré à Saint-Lazare un grand nombre de pauvres honteux de toutes sortes de conditions, tant de Paris que d'ailleurs. Quelques-uns, ayant été dans les honneurs et dans les biens, venaient en confiance lui découvrir leurs nécessités; les autres, ayant honte de lui demander, le priaient de leur prêter quelque argent: il leur faisait donner à tous quelque chose, aux uns plus, aux autres moins. Souvent il épuisait jusqu'au dernier sou; et lorsqu'il n'y avait plus rien dans la bourse de la maison, il envoyait chez Mademoiselle Le Gras emprunter de l'argent, pour ne pas renvoyer ces pauvres honteux sans quelque consolation.

Il y en avait encore d'autres auxquels il faisait donner tous les mois quelque argent. Un peu avant sa mort, il en vint un qui, ne pouvant lui parler à cause de sa maladie, dit qu'il y avait bien dix-sept ans qu'il venait quérir cette aumône, qui était de deux écus tous les mois : il la faisait passer comme une rente qui lui était due.

Venant un jour des champs à Paris dans un carrosse, et ayant rencontré sur le chemin une pauvre personne toute pleine d'ulcères et autres incommodités qui faisaient horreur, il la fit monter dans le carrosse, et la mena jusqu'au lieu où elle voulait aller dans Paris. Il a fait souvent la même chose, particulièrement pendant l'hiver, lorsque revenant le soir à Saint-Lazare il rencontrait de pauvres vieillards ou autres personnes incommodées, auxquels il donnait place dans le carrosse, qu'il nommait par humilité son infamie. Il faisait cela par quelque sorte de compensation de ce qu'il s'estimait indigne de ce petit soulagement,

et pour en payer comme un tribut, et en faire part aux pauvres, avec lesquels il estimait que ce qu'il avait de bien et de soulagement lui devait être commun; tant il avait d'amour, de tendresse et de compassion pour eux!

Quand il voyait des pauvres malades couchés le long des rues ou des chemins, il allait à eux, ou il y envoyait, pour savoir quel était leur mal et leur besoin, afin de leur procurer quelque soulagement; lorsqu'il ne reconnaissait point de feintise en leur fait, et qu'ils étaient vraiment malades, il leur offrait de les mener à l'Hôtel-Dieu dans son carrosse; ou bien s'il n'avait point de carrosse, il les y faisait porter. Et non content de payer les porteurs, il leur donnait encore quelque aumône.

Passant un jour dans une rue de Paris, il entendit un jeune enfant qui se lamentait. Ayant aussitôt fait arrêter le carrosse, il descendit, alla vers lui, pour lui demander quel mal il avait et pourquoi il pleurait de la sorte; et l'enfant lui ayant montré un mal qu'il avait à la main, il le mena lui-même chez un chirurgien, le fit panser en sa présence, paya le chirurgien et donna encore quelque argent à ce pauvre enfant.

Un vieux soldat qu'on appelait le Criblé, à cause de quantité de blessures qu'il avait reçues à la guerre, vint un jour à Saint-Lazare sans y être connu de personne; et s'adressant librement à M. Vincent sur la confiance qu'il prenait en sa charité, dont il avait ouï parler, il lui demanda qu'il le souffrît dans sa maison pour quelques jours, ce que celui-ci lui accorda bien volontiers. Ce soldat étant un jour ou deux après tombé malade, M. Vincent le fit mettre dans une chambre à feu, où il fut entretenu et médicamenté l'espace de deux mois; et même il lui donna un frère pour lui rendre tous les services nécessaires jusqu'à ce qu'il fût entièrement rétabli.

Voilà quelques petits échantillons des charités que ce saint homme exerçait envers les pauvres. On ne doit pas s'en étonner : il pouvait bien leur faire largesse des biens extérieurs, puisqu'il leur avait donné son cœur, et qu'il était toujours prêt à exposer sa vie pour procurer le bien à leurs âmes. Il ne désirait rien tant que de leur rendre toutes sortes de services pour l'amour de Jésus-Christ qu'il honorait particulièrement en eux, les regardant comme les vives images de la charité incompréhensible qui avait porté ce divin Sauveur à se dépouiller de toutes ses richesses, en se faisant pauvre pour l'amour de nous, afin, comme dit le saint Apôtre, qu'il nous enrichît par sa pauvreté 1.

## SECTION IV

SON AMOUR RESPECTUEUX ENVERS LES PRÉLATS DE L'ÉGLISE

Nous avons déjà vu au second livre 2 quelques-uns des services que M. Vincent a tâché de rendre à MM. les prélats en diverses rencontres; et nous avons encore touché quelque chose, au commencement de ce chapitre 3, du grand amour et du singulier respect qu'il a eus pour leurs personnes sacrées. Mais il faut avouer que tout ce que nous en avons dit et tout ce que nous en pourrons dire est très peu de chose, en comparaison de ce qui est en effet; et nous n'avons point de paroles qui soient suffisantes pour exprimer quels étaient la vénération, le respect et l'amour que M. Vincent avait pour les prélats de l'Église, qu'il reconnaissait et honorait comme les lieutenants de Jésus-Christ sur la terre, et les successeurs de ses apôtres. C'est pourquoi nous avons jugé ne pouvoir mieux faire en cette section que de l'entendre parler lui-même, et nous expliquer ses sentiments sur ce sujet. Nous les tirerons de quelques lettres qui sont venues les premières sous la main, parmi un très grand

<sup>1.</sup> II Cor., viii, 9.

<sup>2.</sup> Chap. xIII, sect. vI; t. II, p. 593.

<sup>3.</sup> Page 155.

nombre d'autres qu'il a écrites en divers temps à plusieurs prélats; et nous en produirons seulement quelques extraits.

Un évêque de grand mérite, qui est maintenant devant Dieu, et qui avait été élevé à cette dignité par l'entremise de M. Vincent, lui ayant fait savoir les premiers fruits de ses travaux dans son église, M. Vincent l'en congratula par ces paroles : « Qui est-ce qui ne reconnaîtra que c'est une bénédiction de Dieu bien manifeste sur le diocèse de N., de lui avoir donné un évêque qui porte la paix aux âmes en des lieux où depuis cent ans on n'avait point ouï parler ni d'évêques ni de visites : et après cela, Monseigneur, puis-je concevoir une estime assez grande de votre personne, et vous rendre des respects assez profonds? Mais ne dois-je pas dire que vous êtes vraiment un évêque Dieu-donné, un prélat de grâce, un homme tout apostolique, par qui Jésus-Christ s'est fait connaître aux peuples les plus désolés? Que son saint Nom en soit à jamais béni, et vous conserve une longue suite d'années; puissiez-vous être enfin récompensé d'une éternité de gloire, et reconnu dans le ciel parmi un très grand nombre d'âmes bienheureuses, qui auront eu entrée en ce séjour de gloire par votre moyen, et qui vous y reconnaîtront pour leur second sauveur après Jésus-Christ! »

Un autre évêque voulant quitter son diocèse, parce que, disait-il, il se reconnaissait incapable de le gouverner, pria M. Vincent par plusieurs fois de lui trouver un bon successeur. A quoi celui-ci répondit dans les termes suivants : « Vos lettres, Monseigneur, m'ont trouvé si plein de respect pour votre personne sacrée, et d'affection de vous obéir, que j'ose vous dire que j'ai presque sans cesse devant les yeux le commandement que vous m'avez fait; et je ne rencontre guère la personne que vous savez, que je ne lui en dise quelque mot. Je sais néanmoins, Monseigneur, que vous

êtes autant au-dessus de ce que vous pensez être, que la montagne l'est de la vallée; mais ne pouvant vous servir à votre gré, qu'en faisant ce que vous désirez, je tâcherai de le faire en cela et en toute occasion. »

Écrivant à un autre prélat qui était dans le même dessein de quitter son évêché, à cause de quelque incommodité, et voulant l'en détourner, voici en quels termes il lui parle : « Je ne puis, Monseigneur, vous exprimer la douleur que je sens de votre indisposition; Dieu, qui m'a donné à vous, vous fera, s'il lui plaît, connaître la tendresse qu'il a mise en moi pour tout ce qui vous touche. Ce qui me console est que votre maladie n'est pas sans remède, ni sans espérance de guérison. J'en ai ressenti quelque atteinte autrefois, ayant eu un doigt de la main tout à fait insensible mais cela s'en alla dans quelque temps. Plaise à Dieu, Monseigneur, de vous conserver pour le bien de votre diocèse, au sujet duquel j'ai appris que vous aviez quelque pensée de le quitter; mais si j'étais digne d'être écouté en vous exposant la mienne, je prendrais la liberté, Monseigneur, de vous dire qu'il me semble que vous feriez bien de laisser les choses comme elles sont, de peur que Dieu ne trouve pas son compte dans votre décharge. Car où rencontrerez-vous un homme qui marche sur vos pas, et qui approche de votre conduite? S'il s'en pouvait trouver quelqu'un, à la bonne heure; mais je ne vois pas que cela soit à espérer, dans le temps où nous sommes. Et puis, Monseigneur, vous n'avez pas plus de difficultés en votre épiscopat que saint Paul n'en a trouvé dans le sien, et néanmoins il en a soutenu le poids jusqu'à la mort; et aucun des apôtres ne s'est dépouillé de son apostolat et n'en a quitté l'exercice et les fatigues, que pour en aller recevoir la couronne au ciel. Je serais un téméraire, Monseigneur, de vous proposer leurs exemples, si Dieu, qui vous a élevé à leur dignité suprême, ne vous invitait lui-même à les suivre, et si la liberté que je prends ne procédait du grand

respect et de l'incomparable affection que Notre-Seigneur m'a donnée pour votre personne sacrée. »

Un très bon prélat lui ayant proposé par lettres une vingtaine de difficultés notables, sur lesquelles il lui demandait son avis, il commença la réponse qu'il lui fit en ces termes : « Hélas! Monseigneur, que faites-vous? de communiquer tant d'affaires importantes à un pauvre ignorant comme je suis, abominable devant Dieu et devant les hommes, pour les innombrables péchés de ma vie passée, et pour tant de misères présentes, qui me rendent indigne de l'honneur que votre humilité me fait, et qui certes m'obligeraient de me taire si vous ne m'obligiez de parler. Voici donc, sur les points de vos deux lettres, mes chétives pensées, que je vous propose avec tout le respect que je vous dois, et dans la simplicité de mon cœur. Je ne puis mieux commencer que par le remerciement que je présente à Dieu de toutes les grâces qu'il vous fait, le priant qu'il se glorifie lui-même des heureux succès de vos fonctions, auxquelles vous vaquez avec tant de zèle et d'assiduité, qu'il ne se peut rien davantage, etc.

« Je pense que vous n'aurez pas désagréable de savoir que M. l'abbé votre frère est allé faire une petite retraite chez nos prêtres de Richelieu. Le supérieur m'a mandé qu'il a fort édifié cette petite communauté par sa dévotion, sagesse et modestie, et que même il a trouvé tant de goût en ses exercices, qu'il leur a fait espérer d'aller passer les fêtes de Noël avec eux. Comme je sais, Monseigneur, que vous ne désirez rien tant que de voir vos proches se porter à Dieu, j'ai voulu vous faire part de cette consolation, qui n'a pas été petite pour moi, voyant qu'en même temps que vous travaillez à établir son service en votre diocèse, luimême l'affermit et le perfectionne dans votre famille. »

Répondant à un autre prélat qui lui avait proposé de semblables difficultés : « J'ai reçu la lettre, lui dit-il, que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Je l'ai lue et relue, Monseigneur, non pour examiner les questions que vous me proposez, mais pour admirer le jugement que vous en faites, où il paraît quelque chose de plus que de l'esprit humain; car il n'y a que l'esprit de Dieu, résidant en votre personne sacrée, qui puisse joindre la justice et la charité au point que vous vous proposez de les observer en cette affaire. Je n'ai donc qu'à remercier Dieu, comme je fais, Monseigneur, des saintes lumières qu'il vous a données, et de la confiance dont vous daignez honorer votre serviteur inutile. Les choses que vous me proposez sont si élevées au-dessus de moi, que je ne puis sans une grande confusion penser aux avis que vous me demandez: je ne laisse pas, Monseigneur, de vous obéir, en vous disant, etc. »

M. Vincent, voyant un très bon prélat dans quelque procès, en avait beaucoup de peine, à cause de l'affection qu'il lui portait; et ayant un jour essayé de le tirer de cette affaire par voie d'accommodement, il lui en écrivit et termina sa lettre par ces paroles : « Au nom de Dieu, Monseigneur, pardonnez-moi si je m'entremets en ces affaires ici, sans savoir si les ouvertures que j'ai faites vous agréeront. Il arrivera peut-être que vous en serez mal satisfait; mais il n'y a remède, puisque ce que j'en fais n'est que par un excès d'affection, de vous voir déchargé des soins et distractions que ces fâcheuses affaires vous peuvent causer, et afin que vous puissiez vaquer avec plus de tranquillité d'esprit à la conduite et sanctification de votre diocèse; et pour cela j'offre souvent à Dieu mes chétives prières, etc. Mais il y a une chose, Monseigneur, qui m'afflige grandement, c'est que l'on vous a dépeint au Conseil comme un prélat qui a grande facilité à plaider, en sorte que cette impression y est entrée fort avant dans les esprits. Pour moi, j'admire Notre-Seigneur Jésus-Christ qui a improuvé les procès, et qui néanmoins a bien voulu en avoir un et le perdre. Je ne doute pas, Monseigneur, que si vous en avez quelques-uns, ce n'est que pour soutenir et défendre sa cause; et de là vient que vous conservez une grande paix intérieure parmi toutes les contradictions du dehors, parce que vous ne regardez que Dieu et non pas le monde; vous cherchez uniquement à plaire à sa divine Majesté, sans vous soucier de ce que les hommes diront; ce dont je remercie sa divine bonté, parce que c'est une grâce qui ne se trouve que dans les âmes qui lui sont intimement unies. Mais je vous dois dire aussi, Monseigneur, que cette fâcheuse opinion du Conseil pourra vous nuire en l'instance présente, et empêcher qu'on ne vous accorde ce que vous demandez. »

La proposition d'accommodement contenue en cette lettre n'ayant pas été agréable à ce bon prélat, M. Vincent ne se rebuta pas pour cela; mais il lui en écrivit derechef dans les termes suivants: « Je vous supplie très humblement, Monseigneur, de me supporter encore cette fois, si j'ose vous faire l'ouverture d'un accommodement. Je sais bien que vous ne doutez pas que c'est l'affection de mon pauvre cœur pour votre service qui me le fait désirer; mais vous pourriez trouver mauvais qu'étant si peu intelligent que je suis, et connaissant que vous n'avez pas agréé la première proposition que je vous en ai faite, j'entreprenne de vous en faire une seconde: aussi ne le fais-je pas de moi-même, mais par l'ordre de monsieur votre rapporteur, lequel je suis allé voir depuis deux jours pour lui recommander votre cause, et lui déclarer les conduites admirables que Notre-Seigneur tient sur vous, Monseigneur, et par vous sur votre diocèse. A quoi il m'a répondu qu'il était votre très humble serviteur, et une des personnes du monde qui vous estime et qui vous honore le plus; et que dans cet esprit il me priait de vous mander que, si vous le croyez, vous sortirez amiablement de tous ces différends. Il m'a apporté plusieurs raisons pour cela, et entre autres celleci, qu'il est de la bienséance, pour un si grand prélat que vous, de terminer les affaires par cette voie, surtout ayant affaire à votre clergé, où les esprits sont disposés à la

révolte, et dans le dessein de vous tracasser toute votre vie. Et comme il voit l'air du Conseil, il appréhende l'événement des poursuites, parce que plusieurs de ceux qui le composent, ne sachant pas la sainte vie que vous menez, ni les droites intentions qui vous font agir de la sorte, pourront penser qu'il y a quelque chose de contraire au support et à la douceur convenable à votre dignité. Je vous supplie très humblement, Monseigneur, d'excuser ma hardiesse, et de ne pas considérer ce que je vous représente comme venant de moi, mais de monsieur votre rapporteur, qui est l'un des plus sages du siècle et l'un des meilleurs juges du monde. Il y a plus de personnes chez lui que chez les premiers chefs de la justice, parce que chacun s'estime heureux de l'avoir pour rapporteur.

« Je prie Dieu qu'il ait agréable de redonner la paix à votre église, et le repos à votre esprit. Vous savez le pouvoir que vous avez sur moi et l'affection singulière que Dieu m'a donnée pour votre service: si donc vous me jugez digne d'y contribuer quelque chose, sa divine bonté sait que je m'y emploierai de tout mon cœur. »

Un saint prélat ayant pris la peine, pendant les exercices des ordinands, de leur faire lui-même un entretien tous les jours, M. Vincent l'en congratula dans ces termes : « Je vous remercie très humblement, Monseigneur, de l'honneur que vous avez fait à votre séminaire de le consoler de votre chère présence et de vos instructions paternelles pendant l'ordination; et je rends grâces à Dieu de la faveur qu'il a faite à ceux qui ont eu le bonheur de vous entendre, de voir en sa source l'esprit ecclésiastique; j'espère qu'ils s'en souviendront toute leur vie et que le fruit en durera plusieurs siècles. Au reste, Monseigneur, j'ai reçu la lettre, dont vous m'avez honoré, avec joie, parce que c'est votre lettre; et avec douleur, voyant ce qui s'est passé en votre synode: en quoi, Monseigneur, j'admire d'un côté la conduite de Dieu, qui exerce de la sorte la vertu d'un de ses

plus grands serviteurs, et de l'autre le bon usage que votre Grandeur fait de cet exercice. Je prie sa divine bonté qu'il vous fortifie de plus en plus dans cette épreuve, afin que par votre patience vous parveniez au but de vos saintes intentions, à la honte de ceux qui ont osé vous traverser. »

Quelques personnes avaient rendu un mauvais office auprès du roi à un évêque, comme s'il eût été peu soigneux de s'acquitter de sa charge; ce qui avait même obligé sa Majesté de lui en faire plainte par une lettre de cachet qu'elle lui écrivit. M. Vincent ayant su cela, et combien ce prélat en était affligé, il tâcha de le consoler par une de ses lettres, dans laquelle il lui parle en ces termes : « J'ai un sensible déplaisir, Monseigneur, de celui que vous avez reçu de la lettre qui vous a été écrite de la Cour, ainsi que l'on me l'a fait entendre, dont j'ai été grandement surpris. Je souhaiterais être en lieu où je puisse dire mes raisons pour votre justification: je vous prie de croire que je m'efforcerai de le faire lorsque Dieu m'en donnera les moyens; de même que j'ai toujours tâché d'insinuer en toutes rencontres et en tous lieux la plénitude de l'estime et de la révérence que j'ai pour votre personne sacrée, qui fait de nouvelles impressions en moi toutes les fois que je considère la grâce que vous faites à vos pauvres Missionnaires de les employer à l'instruction et au salut de vos peuples, et comme ils sont heureux et contents de travailler sous votre douce conduite. »

« Je rougis de honte, Monseigneur, — dit-il, écrivant à un archevêque sur un autre sujet, — toutes les fois que je lis la dernière lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, et même toutes les fois que j'y pense, voyant à quel point votre Grandeur s'abaisse devant un pauvre porcher de naissance, et un misérable vieillard rempli de péchés; et en même temps je ressens une grande peine de vous avoir donné sujet d'en venir là, quand j'ai pris la confiance de représenter à votre Grandeur que nous étions hors d'état de

lui donner les hommes qu'elle demande. Elle peut bien penser que ce n'a pas été par aucun défaut de respect ni de soumission pour toutes ses volontés, mais par une pure impuissance de lui obéir en cette occasion. Je la supplie très humblement de nous donner six mois de terme : nous serions grandement consolés de vous donner plus tôt cette satisfaction, mais il ne plaît pas à Dieu que nous le puissions faire. Au nom de Dieu, Monseigneur, ayez la bonté d'excuser notre pauvreté, et réservez, s'il vous plaît, votre voyage de Paris pour une occasion plus importante. Ce me serait une bénédiction de Dieu de recevoir encore une fois celle de votre Grandeur; mais j'aurais un regret inconcevable qu'elle vînt se fatiguer ici pour une affaire qui n'en serait pas plus avancée. Vous savez bien, Monseigneur, qu'il n'y a gens au monde plus disposés à recevoir vos commandements que nous le sommes, et moi particulièrement sur qui Dieu vous a donné un pouvoir souverain.»

En écrivant à un autre archevêque sur le sujet de quelques-uns de ses diocésains qui avaient été menés esclaves en Barbarie: « J'ai reçu votre lettre, Monseigneur, lui dit-il, avec le respect et la révérence que je dois à l'un des plus grands et des meilleurs prélats de ce royaume, et avec un très grand désir d'obéir à tout ce qu'il vous plaira me commander. Je rends graces à Dieu de la dévotion qu'il vous donne de délivrer vos pauvres diocésains qui sont en esclavage. Vous ferez une très grande charité et une œuvre très agréable à Dieu de les tirer d'un péril imminent de se perdre, et vous donnerez un bel exemple aux autres prélats, pour faire revenir en leur bercail leurs pauvres brebis égarées qui sont en grand nombre dans ce même danger; et pour y coopérer de notre part et obéir à ce que vous désirez, nous enverrons très volontiers quelques-uns de nos prêtres pour faire cette rédemption. J'écris aujourd'hui aux consuls de Tunis et d'Alger, et leur mande qu'ils nous

Comme M. Vincent était ravi de voir l'Église pourvue de bons et vertueux prélats, il craignait aussi que le zèle de quelques-uns n'avançât leur mort, et ne privât l'Église des services qu'ils lui rendaient; c'est pourquoi il les exhortait dans les occasions à se ménager. Mais un vertueux évêque lui ayant fait réponse qu'il ne se voulait point épargner, et qu'il désirait mourir dans le travail, voici en quels termes ce saint prêtre se donne le tort de l'avoir prié de se conserver, et le congratule de son zèle et de sa ferveur dans les emplois de son ministère:

« Il est vrai, Monseigneur, que j'ai désiré votre modération, mais c'est afin que votre travail dure, et que l'excès dans lequel vous êtes continuellement ne prive si tôt votre diocèse et toute l'Église des biens incomparables que vous leur faites. Si ce désir n'est pas conforme aux mouvements que vous inspire votre zèle, je ne m'en étonne pas, parce que les sentiments humains dans lesquels je suis m'éloi gnent trop de cet état éminent où l'amour de Dieu vous élève. Je suis encore tout sensuel, et vous êtes au-dessus de la nature : et je n'ai pas moins de sujet de me confondre de mes défauts que de rendre grâces à Dieu, comme je fais, des saintes dispositions qu'il vous donne. Je vous supplie très humblement, Monseigneur, de lui en demander pour moi, non pas de semblables, mais une petite portion, ou seu-lement les miettes qui tombent de votre table. »

Avant que de finir ce chapitre, nous insérerons ici une autre lettre très digne de remarque que M. Vincent écrivit à un très vertueux prélat, lequel, voyant la maladie contagieuse s'échauffer en divers endroits de son diocèse, avait eu mouvement d'aller lui-même en personne assister les pestiférés. Néanmoins, avant que de s'y engager, il en avait

voulu demander conseil à M. Vincent. Il en reçut la réponse suivante, qui contient divers avis, lesquels peuvent être fort utiles en pareilles occasions:

« Je ne saurais, Monseigneur, lui dit-il, vous exprimer l'affliction que j'ai de la maladie dont la ville est menacée, ni la confusion que me donne la confiance dont il vous plaît m'honorer; je prie Dieu de tout mon cœur qu'il détourne ce fléau des peuples de votre diocèse, et qu'il me fasse digne de répondre en son esprit à votre commandement.

« Ma petite pensée donc, Monseigneur, est qu'un prélat qui se trouve en ce rencontre se doit tenir en état de pourvoir aux besoins spirituels et temporels de tout son diocèse pendant cette affliction publique, et ne pas s'enfermer en un lieu, ni s'occuper en quelque emploi qui lui ôte le moyen de pourvoir aux autres ; d'autant qu'il n'est pas l'évêque de ce lieu-là seulement, mais il l'est de tout son diocèse, à la conduite duquel il doit si bien partager ses soins, qu'il ne les arrête pas à un lieu particulier, si ce n'est qu'il ne puisse pourvoir au salut des âmes de ce lieu-là par les curés ou par d'autres ecclésiastiques; car en ce cas, je pense qu'il est obligé d'exposer sa vie pour leur salut, et de commettre à l'adorable Providence de Dieu le soin du reste. C'est ainsi, Monseigneur, qu'un des plus grands prélats de ce royaume en use, c'est Monseigneur N., lequel a disposé ses curés à s'exposer pour le salut de leurs paroissiens; et quand la maladie prend en un lieu, il s'y transporte pour voir si le curé est ferme en sa demeure, pour l'encourager en sa résolution, et enfin pour lui donner les conseils et les moyens convenables pour assister ses paroissiens; il fait cette visite sans s'exposer à celle des malades, et puis il s'en retourne chez lui dans la disposition de s'exposer, s'il ne pouvait pourvoir par d'autres aux besoins d'une paroisse. Que si saint Charles Borromée en a usé autrement, il y a apparence que ce fut par quelque

inspiration particulière de Dieu, ou que la contagion n'était que dans la seule ville de Milan.

« Mais parce qu'il est difficile de faire en un grand diocèse ce qui se fait aisément dans un petit, il semble, Monseigneur, qu'il serait bon que vous eussiez agréable de visiter les quartiers où la maladie est présentement, pour encourager vos curés; ou si quelque incommodité ou le danger d'être pris prisonnier en ce temps de guerre vous en empêchait, d'envoyer des archidiacres, ou à leur défaut quelques autres ecclésiastiques en ces quartiers-là pour la même fin; et dès que vous saurez que la maladie a pris en quelque lieu, que vous envoyiez quelque ecclésiastique pour fortifier le curé et pour donner quelque assistance corporelle aux pestiférés. La reine de Pologne ayant appris que la contagion avait pris à Cracovie, et que les maisons des pestiférés étaient fermées aussitôt qu'il y avait quelqu'un frappé de la maladie, et qu'ainsi les sains et les malades y souffraient la faim et le froid, elle se résolut d'y envoyer une somme notable par deux Missionnaires, qui avaient ordre de pourvoir de nourriture aux maisons pestiférées, sans pourtant s'exposer. Il y avait quelques religieux qui s'exposaient pour l'administration des sacrements; et par ce moyen, cette bonne reine a, sinon arrêté, pour le moins diminué de beaucoup les ravages que faisait cette maladie, et infiniment consolé cette ville-là, qui est même la capitale du royaume. Et pour ce que la ville de Varsovie, qui est maintenant le séjour des rois, a été frappée de la même maladie, un de nos prêtres me manda qu'elle donna le même ordre et la même assistance à cette ville-là par un prêtre et par un frère de la Mission.

« Les pauvres gens de la campagne affligés de peste sont pour l'ordinaire abandonnés et en grande disette de nourriture : et ce sera une chose digne de votre piété, Monseigneur, de pourvoir à cela, en envoyant des aumônes en tous ces lieux-là, et de les faire mettre entre les mains de bons curés, qui leur feront apporter du pain, du vin et quelque peu de viande, que ces pauvres gens iront prendre aux lieux et aux heures qui leur seront marqués: que si l'on n'est pas assuré de la probité du curé, il faudra donner cet ordre à quelqu'autre curé ou vicaire proche de là, ou à quelques bonnes gens laïques de la paroisse qui pourront faire cela; il s'en trouve quelqu'un pour l'ordinaire en chaque lieu, capable de cette charité, principalement quand il ne s'agit point de converser avec les pestiférés. J'espère, Monseigneur, que s'il plaît à Dieu de bénir cette bonne œuvre, Notre-Seigneur en retirera bien de la gloire; vous, Monseigneur, de la consolation en votre vie et en votre mort; et vos diocésains, une grande édification: mais pour faire cela il est absolument nécessaire de ne se pas enfermer.

« Vos Missionnaires, Monseigneur, m'ont mandé que Notre-Seigneur leur fait la grâce de leur donner la disposition de s'exposer aux pestiférés les uns après les autres, soit à l'égard des malades de leur quartier, soit à l'égard du reste de la ville, selon que l'obéissance et les nécessités le requerront. Or je leur écris, Monseigneur, qu'ils prennent cet ordre de vous ; et je vous supplie très humblement de disposer de nous, selon que votre incomparable bonté le jugera à propos.

« Il y a quantité de religieux qui s'offrent pour l'ordinaire à assister les pestiférés; je ne doute point qu'il ne s'en trouve en votre ville, et peut-être, Monseigneur, en trouverez-vous assez pour cette bonne œuvre tant pour la ville que pour envoyer aux champs, au lieu de MM. les archidiacres et des prêtres dont j'ai parlé ci-dessus. Vous verrez, Monseigneur, par cet imprimé que je vous envoie, l'ordre que Monseigneur l'archevêque de Paris a mis dans ce diocèse pour remédier aux misères indicibles qui s'y trouvent; cela vous pourra donner quelque vue pour la manière de secourir vos pauvres diocésains. »

Ce bon prélat, ayant reçu cette lettre, écrivit ces mots à M. Vincent: « Après vous avoir remercié de l'offre qu'il vous plaît me faire de vos prêtres, pour s'exposer en cas de besoin pour le service des pestiférés, je vous dirai que, comme ils travaillent utilement pour tout mon diocèse, je ne voudrais pas les exposer sans une extrême nécessité. Je suivrai vos avis en tout: je ne m'étais résolu de m'exposer qu'en tant que je connusse que c'était la volonté de Dieu. J'ai tout suspendu jusqu'à ce que j'ai vu dans votre lettre votre sentiment, et ainsi je n'y penserai plus, et ferai ce que vous m'écrivez avec grand plaisir. »

## SECTION V

SA CHARITÉ ENVERS LES PRÊTRES ET AUTRES PERSONNES ECCLÉSIASTIQUES

Pour connaître quelle a été la charité de M. Vincent envers les prêtres et autres personnes ecclésiastiques, il ne faut que jeter les yeux sur tout ce qu'il a fait pour procurer leur bien. Il en a été amplement parlé au premier et au second livre; et il ne serait pas nécessaire d'en produire d'autres marques, ni d'autres témoignages que les grands fruits qui ont résulté des exercices des ordinands, des conférences spirituelles, des retraites, des séminaires, et de toutes les autres saintes entreprises auxquelles ce grand serviteur de Dieu s'est appliqué, pour la réformation, sanctification et perfection de l'état ecclésiastique. Mais outre ces œuvres générales, il y en a beaucoup d'autres particulières qui méritent bien d'être rapportées, et par lesquelles on pourra encore mieux connaître le respect et l'amour qu'il avait pour tous ceux qui sont employés dans le ministère de l'Église.

C'était dans ce sentiment qu'écrivant un jour au supérieur d'une de ses maisons, où il y avait un séminaire d'ecclésiastiques, il lui parla en ces termes : « Je salue avec affection et tendresse, lui dit-il, votre aimable cœur et tous ceux

de votre chère famille. Je prie Notre-Seigneur qu'il les bénisse si abondamment que la bénédiction en rejaillisse surle séminaire, et que tous ces messieurs qui le composent, dans lesquels vous tâchez de mettre et de perfectionner l'esprit ecclésiastique, s'en trouvent à la fin remplis. Je ne vous les recommande pas, vous savez que c'est là le trésor de l'Église. »

Et parlant à un autre, dans une lettre qu'il lui écrivait sur le même sujet .: « Oh! que vous êtes heureux, lui dit-il, de servir à Notre-Seigneur d'instrument pour faire de bons prêtres, et d'un instrument tel que vous êtes, qui les éclairez et les échauffez en même temps: en quoi vous faites l'office du Saint-Esprit, à qui seul appartient d'enflammer et d'illuminer les cœurs; ou plutôt c'est cet Esprit saint et sanctifiant qui le fait par vous, car il est résidant et opérant en vous, non seulement pour vous faire vivre de sa vie divine, mais encore pour établir sa même vie et ses opérations en ces messieurs appelés au plus haut ministère qui soit sur la terre, par lequel ils doivent exercer les deux grandes vertus de Jésus-Christ, c'est à savoir, la religion envers son Père et la Charité envers les hommes. Voyez donc, Monsieur, s'il y a aucun emploi au monde plus nécessaire et plus désirable que le vôtre; pour moi, je n'en connais point, et je pense que Dieu n'a pas tant attendu à vous le faire voir, puisqu'il vous a donné l'affection pour vous y appliquer, et la grâce pour y réussir. Humiliez-vous sans cesse, et vous confiez pleinement en Notre-Seigneur, afin qu'il vous fasse une même chose avec lui. »

M. Vincent faisait encore paraître sa charité envers l'état ecclésiastique par l'estime et par l'affection toute particulière qu'il avait pour les Communautés ecclésiastiques qu'il voyait s'établir, et par le zèle avec lequel il procurait selon son pouvoir qu'il se fît en tous lieux de semblables établissements, qu'il jugeait très utiles et très avantageux à l'Église.

A ce sujet, il fut instamment prié par un vertueux ecclésiastique qui désirait établir une Communauté de bons prêtres dans un bénéfice qu'il avait en Anjou, de lui envoyer quelques prêtres de la Mission pour l'aider à faire cet établissement. Se voyant dans l'impuissance de satisfaire à ce désir, il lui écrivit la lettre suivante 1 : « Il paraît bien, lui dit-il, que l'esprit de Dieu a répandu abondamment ses grâces en votre aimable cœur, et que le zèle et la charité y ont jeté de profondes racines, puisque rien n'est capable de vous rebuter du dessein que vous avez conçu de procurer la plus grande gloire de Dieu, pour le présent et pour l'avenir, dans votre bénéfice. Plaise à sa divine bonté, Monsieur, de seconder vos saintes intentions, et de leur donner un heureux accomplissement! Je vous remercie de toutes les affections de mon âme de la patience que vous avez pour nous, qui n'avons pu recevoir l'honneur et les biens que vous nous avez offerts, et qui n'aurions pu non plus répondre à votre attente. J'espère, Monsieur, que vous trouverez en d'autres la satisfaction entière. Je ne vois pourtant pas bien où vous pouvez vous adresser, parce que je doute si Messieurs de Saint-Sulpice ou Messieurs de Saint-Nicolas-du-Chardonnet voudront vous donner des prêtres. Ce sont deux saintes Communautés qui font de grands biens dans l'Église, et qui étendent beaucoup les fruits de leurs travaux. Mais la première, ayant pour fin les séminaires, ne s'établit pour l'ordinaire que dans les villes principales; et la seconde, étant fort occupée dans un grand nombre de saints emplois auxquels elle s'applique pour le service de l'Église, ne pourra peut-être pas vous fournir si tôt les ouvriers que vous demandez. J'estime néanmoins que vous ferez bien de leur en faire la proposition, étant toutes deux plus propres et plus capables que nous pour

<sup>1.</sup> En 1659.

commencer et perfectionner cette œuvre que vous avez tant à cœur. »

Et écrivant à une dame de qualité pour lui persuader d'appliquer à un séminaire établi par Messieurs de Saint-Sulpice le revenu d'une fondation faite par les seigneurs ses prédécesseurs pour dresser de bons ecclésiastiques, il lui parle en ces termes : « Si vous faites, Madame, cette application, vous devez tenir pour certain qu'elle sera exécutée en la manière que ces seigneurs ont désiré pour l'avancement de l'état ecclésiastique: et s'il vous plaît, pour cela, vous informer des biens qui se font à Saint-Sulpice, vous pourrez en espérer de semblables lorsque cette Communauté sera établie en ce lieu-là, puisqu'elle est animée partout d'un même esprit, et qu'elle n'a qu'une seule prétention, qui est la gloire de Dieu. »

Mais ce n'a pas été par les seules paroles, que M. Vincent a fait paraître l'affection qu'il avait, tant pour les Communautés que pour les particuliers du clergé. Il l'a encore témoignée davantage par les œuvres; car il était toujours disposé à accueillir, consoler et servir toutes sortes de personnes ecclésiastiques, selon leur condition et le besoin qu'ils pouvaient avoir; c'était assez de porter le caractère de la prêtrise, ou bien les marques extérieures de la cléricature, pour trouver un accès favorable auprès de ce bon serviteur de Dieu. Il s'appliquait avec une charité nonpareille à procurer de l'emploi aux prêtres qui n'en avaient point et qui recouraient à lui. Il moyennait que ceux qui en étaient capables fussent pourvus de cures et autres bénéfices, où ils pussent utilement travailler; que les autres fussent mis aumôniers chez les évêques, et autres grands seigneurs; les autres, vicaires dans les paroisses des villes ou des villages; les autres, confesseurs ou chapelains chez les religieuses ou dans les hôpitaux. Il témoignait à tous les ecclésiastiques, jusqu'aux moindres, beaucoup d'estime

et d'affection; il priait les siens de les aimer tous, et de ne parler jamais d'eux qu'en bonne part, surtout lorsqu'ils prêchaient au peuple. Et il avait cela tellement à cœur, qu'il alla un jour exprès de Saint-Lazare en une paroisse éloignée de cinq ou six lieues, pour demander pardon aux ecclésiastiques du lieu de ce qu'un prêtre de sa Compagnie, en prêchant, avait dit quelques paroles moins considérées qui leur avaient donné de la peine.

Quelqu'un a remarqué comme une action grandement louable et méritoire qu'un jour M. Vincent, ayant appris que quelque ecclésiastique était tombé dans le désordre, fit tout ce qu'il put pour l'en retirer. Il prit même le soin d'envoyer à Rome pour lui, et de le nourrir jusqu'à ce qu'il reçût son absolution; ensuite il le mit en état de pouvoir subsister le reste de ses jours.

Un autre prêtre ayant été repris et convaincu de quelque action sacrilège très punissable, et ayant été mené à Saint-Lazare, M. Vincent lui parla avec tant de douceur et d'efficace, qu'il en fut vivement touché. Pour le mettre de plus en plus dans les dispositions telles qu'il convenait, il le retint pendant quelques semaines à Saint-Lazare, où il le fit nourrir, habiller, et fournir de toutes les choses nécessaires; et enfin il lui obtint le pardon de son évêque.

Un autre ecclésiastique, malade au séminaire des Bons-Enfants, voulait être traité au-delà de ce que sa condition requérait, même n'ayant pas le moyen de payer sa dépense. Il faisait grande peine à toute la maison, laquelle eût bien désiré en être déchargée; mais M. Vincent ne le voulut pas. Et poussé de sa charité ordinaire, il prit soin de lui faire acheter aux dépens de la maison tout ce qu'il désirait, quoique cela coûtât fort cher et ne fût pas nécessaire, mais seulement pour le contenter.

Un autre prêtre se trouvait malade dans la même maison, et, tout au contraire du précédent, n'osait rien demander, parce qu'il était pauvre, et que, n'ayant pas moyen de payer la dépense, il craignait d'être à chargé à la maison. M. Vincent l'ayant su, l'alla visiter, et lui dit qu'il ne devait se mettre en aucune peine; qu'il y avait dans la maison pour son service des calices et d'autres vaisseaux d'argent qu'il ferait très volontiers vendre pour y subvenir, plutôt que de permettre qu'il manquât d'aucune chose qui lui fût nécessaire.

Un autre prêtre inconnu et malade s'était présenté à M. Vincent pour lui demander quelque assistance; il le reçut avec grande charité, et le fit loger, traiter et médicamenter avec grand soin, jusqu'à ce qu'il eût recouvré sa santé.

Un autre qui était allé faire retraite à Saint-Lazare, y tomba malade; et comme il n'avait à cause de sa pauvreté aucun lieu pour se retirer, M. Vincent en fit prendre tous les soins imaginables. Ce prêtre ayant après une longue maladie recouvré la santé, il lui fit donner une soutane et un bréviaire, et plusieurs autres commodités, et outre cela dix écus pour l'aider quelque temps à subsister.

Un autre ecclésiastique ayant été reçu à Saint-Lazare pour y coucher une nuit, quoiqu'il fût inconnu et qu'il y fût venu en fort mauvais équipage, s'en alla le lendemain sans dire adieu, et emporta une soutane et un manteau long qu'il y avait dérobés. Quelqu'un le voulant faire suivre, M. Vincent l'empêcha, disant qu'il y avait apparence que ces choses lui étaient bien nécessaires, puisqu'il avait été réduit à cette extrémité que de les emporter, et qu'il fallait plutôt lui en porter d'autres que de lui demander celles qu'il avait prises.

Un autre pauvre prêtre étant obligé de faire voyage, et n'ayant aucun moyen pour en faire la dépense, ni même pour avoir l'équipage nécessaire, M. Vincent, auquel il s'adressa, lui fit donner tout ce dont il avait besoin, jusqu'à des bottes, et outre cela vingt écus.

Un autre bon prêtre a lui-même rendu ce témoignage, qu'étant venu de son pays pour quelques affaires en la ville de Paris, où il n'avait aucune connaissance, il fut obligé de se loger dans un cabaret. M. Vincent ayant su cela, l'envoya quérir, et il le fit loger et nourrir charitablement aux dépens de la maison de Saint-Lazare, dans un lieu de piété, où il demeura près d'un mois, jusqu'à ce que ses affaires fussent achevées.

Un bon curé du diocèse de Tours ayant à Paris un procès, qu'il était obligé de poursuivre pour l'honneur de son caractère, qui avait été notablement offensé en sa personne, s'adressa à M. Vincent, comme au refuge le plus assuré de toutes les personnes ecclésiastiques; il lui écrivit qu'il ne pouvait venir à Paris, ni même y entretenir un solliciteur, s'il ne lui donnait quelque assistance. A quoi M. Vincent répondit qu'il envoyât telle personne qu'il lui plairait et qu'il le déchargerait de la dépense : ce qu'il exécuta depuis, comme il le lui avait promis, ayant fait loger et nourrir son homme dans Paris, aux dépens de la maison de Saint-Lazare, pendant plus d'une année que dura la poursuite de cette affaire, laquelle fut enfin terminée à l'avantage de ce curé, qui était un fort honnête homme.

Ce grand amateur du sacerdoce de Jésus-Christ a souvent remédié au dérèglement de plusieurs prêtres, par la charité qu'il a exercée en leur endroit, les détournant des occasions prochaines du péché et pourvoyant à leur retraite et à leur subsistance. Il a même entretenu pendant plusieurs années, aux dépens de la maison de Saint-Lazare, un religieux Italien lequel, ayant l'esprit un peu troublé, semait en divers lieux une mauvaise doctrine.

Un prêtre de Paris, qui confessait une Communauté de religieuses, étant tombé malade, M. Vincent pria trois ecclésiastiques de grande piété de le suppléer durant son infirmité, qui dura trois ans entiers, afin que ce bon ecclésiastique pût recevoir les salaires, comme s'il eût été en santé

Un prêtre venait de temps en temps d'un lieu fort éloigné, pour demander à M. Vincent quelque charité, afin de
l'aider à vivre en son pays qui était désolé. Le procureur de
la maison, qui en avait de la peine, représenta à M. Vincent
qu'il fallait dire à ce prêtre qu'il ne revînt plus, et qu'on
lui enverrait l'aumône; à quoi M. Vincent fit cette réponse:
« Il est dit : Non alligabis os bovi trituranti ; » voulant
faire entendre par ces paroles qu'il désirait qu'on laissât
ce pauvre prêtre en la liberté de revenir toutes les fois qu'il
voudrait, et de demander lorsqu'il aurait besoin d'assistance.

Enfin, le bon accueil et la grande charité qu'il faisait à tous les ecclésiastiques, conviaient tous les pauvres prêtres à recourir à lui comme à leur père, avec grande confiance. Et comme il en arrive à Paris de tous côtés, tant Français qu'étrangers, il ne se passait presque aucun jour qu'il n'en vînt quelqu'un pour implorer son secours, et qui n'en remportât quelque aumône. Mais entre tous, il a exercé singulièrement sa charité envers les pauvres prêtres Hibernais (Irlandais) exilés de leur pays, et réfugiés en France au sujet de la religion. Il procurait non seulement que les personnes de charité de sa connaissance leur distribuassent quelques aumônes, mais il leur faisait aussi bonne part de celles de sa maison; l'on a même vu des quittances de quelques-uns d'entre eux, de ce qu'ils recevaient tous les mois de M. Vincent, lequel leur avait fait espérer par charité certaines sommes de temps en temps. Il a fait subsister pendant plusieurs années dans Paris, tant par ses bienfaits que par les recommandations qu'il en faisait aux uns et aux autres, un pauvre prêtre Hibernais aveugle, avec un garçon pour le conduire; et outre l'argent qu'il lui donnait ou qu'il procurait qu'on lui donnât, il le laissait dîner avec son garçon toutes les fois qu'il venait à Saint-

<sup>1. «</sup> Vous ne lierez pas la bouche au bœuf employé à fouler le grain. » (I Tim., v, 18.)

Lazare, ce qui arrivait bien souvent. De plus, voyant dans Paris plusieurs ecclésiastiques de ce même pays d'Hibernie, qui faisaient leurs études et n'avaient pourtant aucun moyen d'y subsister, il les envoyait en d'autres provinces, les adressant à des personnes de sa connaissance, pour les faire étudier à moindres frais; et outre cela, il leur donnait de quoi faire leur voyage.

Cette charité de M. Vincent ne s'est pas seulement étendue sur les pauvres ecclésiastiques qui venaient à lui, mais encore sur ceux qui n'y pouvaient pas venir, tels qu'ont été plusieurs pauvres curés et autres prêtres qui résidaient dans les provinces ruinées. Non seulement il leur a envoyé des Missionnaires pour les secourir dans leurs plus grands besoins, mais il leur a fait encore distribuer durant plusieurs années toutes les choses nécessaires pour le service divin et pour le saint sacrifice de la Messe, et dont leurs églises étaient dépourvues, comme il a été dit ailleurs. Il faisait de plus fournir aux sains et aux malades des habits et des soutanes, et de quoi vivre et subsister; pour cet effet, il recueillait et leur faisait porter avec grand soin les aumônes des personnes charitables, y contribuant aussi toujours notablement de son côté. A ce propos il arriva un jour qu'un prêtre de la Mission, voyageant dans la Champagne pour d'autres affaires, rencontra en entrant dans un bourg le curé du lieu, lequel lui demanda qui il était. Ayant su par sa réponse qu'il était prêtre de la Congrégation de la Mission, à ce mot il se jeta à son cou et l'embrassa avec grande affection devant tout le monde. Puis l'ayant conduit en sa maison, il lui fit le récit des grands biens spirituels et corporels que tout ce pays-là avait reçus de la charité de M. Vincent, et lui en particulier; pour preuve, il lui montra la soutane dont il était couvert en disant : Et hac me veste contexit 1; exprimant ainsi l'obligation qu'il

I. « Il m'a couvert de ce vêtement. »

lui en avait, par les mêmes paroles que Notre-Seigneur dit autrefois à saint Martin, pour lui témoigner combien il avait eu agréable l'aumône qu'il avait faite de son vêtement à un pauvre.

Nous pouvons avec grande raison joindre, à ces exemples de la charité de M. Vincent envers les ecclésiastiques, ses sentiments à l'égard des religieux. Il avait pour eux un respect et un amour tout singulier, et il le faisait bien paraître lorsque quelques-uns d'eux le venaient visiter à Saint-Lazare; car il les recevait comme des anges du ciel, se prosternant souvent à leurs pieds pour demander leur bénédiction; et il en obligeait plusieurs par son humilité de la lui donner, ne voulant point se lever qu'il ne l'eût reçue. Il exerçait encore envers eux dans les occasions une charitable hospitalité, leur faisant toutes sortes de bons traitements.

Il voulait aussi que les siens se comportassent de la même façon. A ce sujet, il leur recommandait souvent d'estimer et de respecter tous les Ordres et toutes les Communautés religieuses, et de ne donner jamais entrée dans leurs esprits à aucune envie, jalousie, ou autre disposition contraire à l'humilité et à la charité de Jésus-Christ; mais d'en parler toujours avec témoignage d'estime et d'affection. En un mot, il voulait que sa Congrégation fût telle, comme il dit un jour, qu'elle ne trouvât jamais rien à redire aux autres Communautés, et qu'elle fît profession ouverte de trouver bon ce qu'elles font. Répondant un jour à l'un de ses prêtres qui l'avait prié de lui mander comment il devait agir à l'égard de quelques religieux qui pensaient avoir raison de le contrarier 1. « Vous me demandez, lui dit-il, comment vous devez vous comporter envers ces bons religieux qui

<sup>1.</sup> Lettre à Durand, supérieur à Agde; novembre 1657. Lett., t. III, p. 648.

vous contrarient: à quoi je réponds que vous devez tâcher de les servir si les occasions s'en présentent, et leur témoigner aux rencontres que vous en avez une vraie et sincère volonté; les aller visiter quelquefois; ne jamais prendre parti contre eux; ne vous intéresser en leurs affaires que pour les défendre en charité; parler d'eux en bonne part; et ne rien dire en chaire, ni en discours particuliers, qui puisse leur causer la moindre peine; et enfin leur faire et leur procurer tout le bien que vous pourrez, en paroles et en effets, quoiqu'ils ne vous rendent pas la réciproque. Voilà ce que je souhaite que nous fassions tous, et que nous nous mettions en devoir de les honorer et servir en toutes sortes d'occasions. »

M. Vincent a fait encore paraître sa charité envers les religieux, par les conseils salutaires qu'il leur a donnés lorsqu'ils ont eu recours à lui, comme plusieurs ont fait en diverses occasions; et entre autres, un religieux d'un très saint Ordre. Voulant en sortir sous un bon prétexte, pour entrer dans un autre, il désira auparavant savoir le sentiment de M. Vincent, comme d'un homme qu'il estimait très charitable et très éclairé. Il en reçut cette réponse:

« J'ai vu votre lettre, mon Révérend Père, avec respect et certes avec confusion, de ce que vous vous adressez au plus sensuel et au moins spirituel des hommes, et reconnu tel d'un chacun. Je ne laisserai pas néanmoins de vous dire mes petites pensées sur ce que vous me proposez, non pas par manière d'avis, mais par la pure condescendance que Notre-Seigneur veut que nous rendions à notre prochain. J'ai été consolé de voir les attraits que vous avez à l'union parfaite avec Notre-Seigneur; votre fidèle correspondance pour cela, et les caresses dont sa divine bonté vous a souvent prévenu; les grandes difficultés et contradictions que vous avez rencontrées dans les divers états par lesquels vous avez passé, et enfin le singulier amour que vous avez pour cette grande maîtresse de la vie spirituelle, sainte Thérèse.

« Or, encore que tout cela soit ainsi, je pense néanmoins, mon Révérend Père, qu'il y a plus de sûreté pour vous de demeurer dans la vie commune de votre saint Ordre et de vous soumettre entièrement à la direction de votre supérieur, que de passer à un autre, quoique saint. Premièrement, parce que c'est une maxime que le religieux doit s'animer de l'esprit de son Ordre, car autrement il n'en aurait que l'habit; et comme votre saint Ordre est reconnu des plus parfaits de l'Église, vous avez une plus grande obligation d'y persévérer, et de travailler pour en prendre l'esprit, en pratiquant les choses qui vous y peuvent faire entrer. Secondement, c'est une autre maxime que l'esprit de Notre-Seigneur agit doucement et suavement; et celui de la nature et du malin esprit, au contraire, âprement et aigrement. Or il paraît, par tout ce que vous me dites, que votre manière d'agir est âpre et aigre, et qu'elle vous fait tenir avec trop d'arrêt et d'attache à vos sentiments contre ceux de vos supérieurs, à quoi même votre complexion naturelle vous porte. Selon cela, mon Révérend Père, je pense que vous devez vous donner de nouveau à Notre-Seigneur pour renoncer à votre propre esprit, et pour accomplir sa très sainte volonté dans l'état auquel vous avez été appelé par sa Providence. »

Un autre religieux, docteur en théologie, n'étant pas content de sa religion, voulait en porter ses plaintes à Rome. Ayant pour cet effet imploré l'entremise de M. Vincent, voici quelle fut la réponse qu'il en reçut : « Je compatis, mon Révérend Père, lui dit-il, à vos peines, et je prie Notre-Seigneur qu'il vous en délivre, ou qu'il vous donne la force de les porter; comme vous les endurez pour une bonne cause, vous devez vous consoler d'être du nombre de ces bienheureux qui souffrent pour la justice. Prenez patience, mon Révérend Père, et la prenez en Notre-Seigneur, qui se plaît à vous exercer; il fera que la religion où il vous a mis, qui est comme un vaisseau agité, vous

conduira heureusement au port. Je ne puis recommander à Dieu, selon votre souhait, la pensée que vous avez de passer dans un autre Ordre, parce qu'il me semble que ce n'est pas sa volonté. Il y a des croix partout, et votre âge avancé doit vous faire éviter celles que vous trouveriez en changeant d'état. Quant à l'aide que vous désirez de moi pour procurer le réglement dont il s'agit, c'est une mer à boire; c'est pourquoi je vous supplie très humblement de me dispenser de faire présenter à Rome vos propositions. »

Cette même charité que M. Vincent avait pour l'état religieux le portait encore à prendre soin des religieuses qu'il voyait errer hors de leurs monastères pour quelque cause que ce fût; il s'employait avec grande affection pour faciliter leur retour chez elles, ou bien, si cela ne se pouvait, pour leur procurer une retraite en quelque autre monastère Voici ce qu'il écrivit un jour à une abbesse sur ce sujet : « Je prends la confiance, Madame, de m'employer envers vous, afin qu'il vous plaise recevoir en votre abbaye une de vos religieuses, qui se dit prieure de N., et qui, ne pouvant demeurer en son prieuré à cause des misères du temps, demeure exposée à la nécessité, et sa condition à la censure et à la risée du monde et des gens de guerre. Peut-être, Madame, avez-vous des raisons pour ne la reprendre pas: au moins ai-je cru que vous en feriez difficulté: néanmoins, je ne laisse pas de vous en écrire, la charité m'obligeant de rendre cet office à une personne de cette sorte, qui fait espérer qu'elle vous donnera satisfaction, et qui donne sujet de craindre que, demeurant hors de son centre, J'entends hors de son monastère, elle ne soit ni en repos ni en assurance. Que si vous n'agréez qu'elle y retourne, je vous supplie très humblement de me mander si, du moins, vous contribuerez quelque chose pour sa subsistance, au cas où l'on trouve à la mettre en pension en cette ville pour

quelque temps. Au nom de Dieu, Madame, ne trouvez pas mauvais que je vous fasse cette proposition. »

S'il fallait ici rapporter en particulier tous les autres témoignages d'estime et d'affection et tous les services que M. Vincent a rendus aux religieux et aux religieuses, on en pourrait composer un volume. Il suffira de dire qu'il ne s'est présenté aucune occasion de les assister et servir qu'il n'ait très volontiers embrassée; qu'il n'y a presque aucun acte ou office de charité qu'il n'ait exercé en leur endroit, et qu'il a toujours et en toutes rencontres fait profession ouverte de les chérir, honorer, secourir, servir et protéger autant qu'il lui a été possible. Il couvrait leurs défauts, publiait leurs vertus, élevait leur état, et, par une charitable humilité, d'autant plus excellente qu'on en voit moins d'exemples, il ravalait toujours et par paroles et par effets sa Compagnie au-dessous de toutes les autres, pour leur donner plus de lustre, voulant que les siens se reconnussent et se comportassent comme les moindres de tous.

## SECTION VI SA CHARITÉ ENVERS LES SIENS

La charité de M. Vincent étant parfaite au point que nous avons vu dans les sections précédentes, on ne peut pas douter qu'elle n'ait été bien ordonnée, puisque l'ordre est tellement nécessaire pour la perfection de cette vertu, qu'une charité mal ordonnée ne mérite pas le nom de charité, et n'en retient plus qu'une fausse apparence. Or, selon la doctrine de saint Thomas et des autres théologiens, l'ordre de la charité requiert qu'on ait un amour spécial pour ceux qui nous appartiennent de plus près, et auxquels la divine Providence nous a conjoints par un lien plus étroit; par conséquent M. Vincent, ayant une union si intime avec ceux que Dieu lui avait donnés pour ses chers enfants selon l'esprit, et desquels il pouvait bien dire, comme le saint

Apôtre, qu'il les avait engendrés par l'Evangile en Jésus-Christ, ne pouvait qu'il ne les portât dans son cœur, et qu'il ne les aimât très tendrement, mais d'un amour d'autant plus parfait, qu'il avait plus de rapport à celui que Jésus-Christ avait pour ses apôtres et disciples.

Premièrement, à l'imitation de ce divin prototype, il leur a témoigné cet amour en les instruisant, excitant, encourageant, consolant, et leur rendant tous les offices de charité que de tels enfants pouvaient attendre d'un tel père. Pour cet effet il leur parlait souvent avec des discours pleins de ferveur et animés de l'esprit de Jésus-Christ, non seulement dans leurs assemblées ordinaires et réglées, mais encore en toutes sortes de rencontres; il prenait sujet de leur dire quelques mots d'édification, tantôt après l'oraison, tantôt à l'occasion de quelques lettres qu'il avait reçues, ou de quelque bon ou mauvais succès dont on lui avait donné avis, ou de quelques affaires qu'il recommandait à leurs prières. Ainsi, comme un bon et sage père de famille, il leur distribuait libéralement, dans les temps qu'il jugeait plus à propos, le pain des âmes, qui est la parole de Dieu. Il ne s'acquittait pas seulement de cet office de charité envers ceux de sa Compagnie en général, mais aussi à l'endroit d'un chacun en particulier. Il parlait tantôt à l'un et tantôt à l'autre, selon la connaissance qu'il avait de leurs besoins, soit pour les encourager dans leurs difficultés, soit pour les consoler dans leurs peines, pour les avertir dans leur manquements, pour leur donner conseil en leurs doutes, ou enfin pour les instruire et leur enseigner les moyens les plus propres pour s'avancer dans le chemin de la perfection. Lorsqu'il était absent, il leur écrivait sur ces mêmes sujets, et se donnait la peine, parmi cette grande multitude et diversité de très pressantes et importantes affaires dont il était continuellement accablé, de les avertir,

<sup>1.</sup> I Cor., iv, 15.

instruire, exhorter, consoler et encourager par ses lettres, qui sont presque innombrables, et qui font assez connaître quelle a été sa charité envers tous les siens.

Et comme une des principales et des plus importantes leçons que Jésus-Christ ait faites à ses disciples a été de s'entr'aimer saintement les uns les autres 1, c'est aussi celle que son serviteur Vincent de Paul a le plus souvent répétée à ses enfants, et sur laquelle il leur a fait quantité d'entretiens, et même leur en a laissé un écrit de sa main, ce qu'il n'a fait sur aucune autre matière. Il leur a dit, entre plusieurs autres choses sur le sujet de cette vertu de la charité fraternelle, « qu'elle était une marque de leur prédestination, puisque c'est par elle que l'on est reconnu véritable disciple de Jésus-Christ; » et un jour qu'on célébrait la fête de saint Jean l'Evangéliste 2, exhortant les siens à s'entr'aimer par les paroles de cet apôtre : Filioli, diligite alterutrum<sup>3</sup>, il dit que « la Congrégation de la Mission durerait autant de temps que la charité y durerait ». Il prononça quantité de malédictions contre celui qui détruirait la charité et qui serait ainsi cause de la ruine de la Compagnie, ou seulement de quelque déchet de perfection, c'est-à-dire, qui, par sa faute, ferait qu'elle fût moins parfaite.

Il leur disait encore que « la charité est l'âme des vertus et le paradis des Communautés; que la maison de Saint-Lazare serait un paradis, si la charité s'y trouvait; que le paradis n'est autre chose qu'amour, union et charité; que le bonheur principal de la vie éternelle consiste à aimer; que dans le ciel les bienheureux sont incessamment appliqués à l'amour béatifique, et qu'enfin il n'y a rien de plus dési-

<sup>1.</sup> Joan., x111, 34.

<sup>2. 27</sup> decembre 1659; Conférences aux Missionnaires, p. 627.

<sup>3. «</sup> Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » (I Joan., III.)

rable que de vivre avec ceux qu'on aime et de qui on est aimé. »

Il leur disait aussi que « l'amour chrétien, qui est formé dans les cœurs par la charité, est non seulement au-dessus de l'amour d'inclination et de celui qui est produit par l'appétit sensitif, qui est ordinairement plus nuisible qu'utile, mais encore au-dessus de l'amour raisonnable; que cet amour chrétien est un amour par lequel on s'aime les uns les autres en Dieu, selon Dieu et pour Dieu: c'est un amour qui fait que l'on s'entr'aime pour la même fin pour laquelle Dieu aime les hommes, qui est pour les faire des saints en ce monde et des bienheureux en l'autre; et que pour cela cet amour fait regarder Dieu, et ne regarder autre chose que Dieu en chacun de ceux qu'on aime. »

Il ajoutait que « celui qui voudrait vivre dans une Communauté, sans support et sans charité, serait, à la vue de tant d'humeurs et d'actions discordantes aux siennes, comme un vaisseau sans ancre et sans gouvernail, qui voguerait au milieu des rochers, au gré des ondes et des vents qui le pousseraient de tous côtés et le feraient fracasser. »

Enfin il disait que « les Missionnaires ne se devaient pas seulement entr'aimer par une sainte affection intérieure, et la faire paraître simplement par leurs paroles, mais qu'ils la doivent témoigner par leurs œuvres et par de bons effets, s'entr'aidant volontiers dans cet esprit les uns les autres en leurs emplois, et être toujours disposés au soulagement de leurs confrères. Il souhaitait ardemment que Dieu inspirât cette charité dans les cœurs de tous ceux de sa Congrégation, d'autant que, disait-il, par ce support mutuel les forts soutiendront les faibles, et l'œuvre de Dieu s'accomplira. »

Et parce que la détraction est la capitale ennemie de la charité, et qu'elle se glisse quelquefois même parmi les Compagnies les plus saintes, ce charitable père des Missionnaires combattait ce vice à outrance, pour empêcher qu'il n'approchât de ses enfants, lesquels il exhortait souvent de veiller et de se tenir sur leurs gardes, pour empêcher qu'il n'eût aucune entrée parmi eux. Il le comparait à un loup carnassier qui désole et détruit la bergerie où il entre, assurant qu'un des plus grands maux qui puissent arriver à une Compagnie est lorsqu'il s'y trouve des gens qui médisent, murmurent, et qui n'étant jamais contents trouvent à redire à tout. Il disait encore que celui qui prête l'oreille au médisant n'est pas plus innocent que celui qui profère la médisance, comme l'enseignent les saints Pères. Et pour prémunir les siens contre ce vice qu'il avait en une extrême horreur, il leur faisait faire de temps en temps diverses conférences sur ce sujet, leur représentant toutes les occasions et tentations qui pourraient les y porter. Une fois, entre les autres, il fit répéter cette même conférence sept vendredis de suite, ayant voulu que tous ceux de sa Communauté parlassent les uns après les autres sur ce sujet; en même temps il fit recueillir les motifs et les moyens que chacun rapportait pour bannir la médisance de sa Compagnie; et lui-même, au bout de sept semaines que durèrent ces conférences, les termina par un discours fort pressant.

Or, ce n'a pas été seulement par les paroles, mais encore plus par les effets, que M. Vincent a fait voir quelle était sa charité envers les siens. Il leur témoignait en toutes sortes de rencontres une ouverture de cœur et des tendresses toutes paternelles, et les traitait tous, jusqu'au moindre, comme ses enfants, avec une affection toute cordiale, dont il désirait qu'ils fussent bien persuadés. Lorsqu'ils allaient lui parler, soit pour leurs nécessités particulières ou pour d'autres sujets, il les accueillait toujours avec une grande affabilité, et quittait toute autre chose pour les écouter; ou, s'il ne le pouvait à l'heure même, il leur marquait le temps auquel ils pourraient revenir, et leur donnait tout loisir et toute confiance de lui découvrir leurs désirs, leurs peines,

leurs mauvaises inclinations et même leurs fautes. Il les écoutait avec un témoignage d'affection, comme un médecin son malade, et leur répondait selon leurs besoins et leur attente, toujours avec fruit et bénédiction; car il avait une grâce particulière de ne renvoyer personne mécontent, mais de consoler et d'édifier un chacun. Il usait pour cela d'une condescendance merveilleuse, se faisant tout à tous, et s'accommodant à leurs dispositions, jusqu'à imiter assez souvent le langage de leur pays, parlant tantôt picard avec celui qui était de Picardie, tantôt gascon avec un autre de la province de Guienne, quelquefois basque avec un Basque, et d'autres fois proférant quelques mots allemands avec les Allemands. Mais quoiqu'il en usât de la sorte pour gagner les cœurs de ceux avec qui il traitait, il savait bien toutefois joindre en temps et lieu, à cette familière cordialité, les témoignages de l'estime qu'il faisait d'eux, leur donnant en leur absence les louanges que méritait leur vertu, et parlant toujours, même des moindres d'entre eux, avec honneur. A ce sujet, répondant un jour à la demande que lui faisait le père d'un des frères de sa Communauté touchant son fils: « Il vaut mieux que moi, lui dit-il, et que beaucoup d'autres faits comme moi. » Et dans une autre occasion il dit à l'un des siens, qui par tentation voulait se retirer de sa Compagnie, que, s'il en sortait, il recevrait autant de déplaisir de cette séparation que si on lui coupait un bras ou une jambe. On lui a entendu dire en diverses' occasions, parlant à ceux de sa Communauté, qu'il aimait leur vocation plus que sa propre vie, et que lorsque quelqu'un se retirait de la Compagnie il en ressentait autant de douleur que si on lui eût déchiré les entrailles.

Il se mit un jour à genoux et demeura près de deux heures en cette posture, les larmes aux yeux, aux pieds d'un prêtre de sa Compagnie, le conjurant, au nom et pour l'amour de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de ne pas succomber à quelque tentation qu'il ressentait : « Non, lui dit-il, je ne me releverai point que vous ne m'accordiez ce que je vous demande pour vous-même, et je veux être pour le moins aussi fort envers vous que le démon. »

Quand il voyait quelqu'un travaillé de quelque peine d'esprit, il faisait son possible pour l'en délivrer, ou au moins pour le sôulager et pour le consoler, jusqu'à lui dire quelque parole de gaieté pour le divertir, ou le mener en sa chambre pour lui témoigner plus de cordialité, ou lui donner quelque exercice convenable et propre pour son soulagement.

Un jour, un serviteur de la maison, qui n'était point du corps de la Congrégation, et pour lequel néanmoins M. Vincent avait une charité et affection particulière, maltraita de paroles un des frères de la Communauté. Il lui fit donner aussitôt son congé, sans jamais le vouloir reprendre, quoiqu'on lui représentât qu'il était un très bon serviteur, et même en quelque façon nécessaire à la maison, disant, pour sa raison, qu'il ne pouvait souffrir que les domestiques gourmandassent les frères : ce qui n'empêcha pas toutefois que celui-ci ne trouvât bientôt condition, par le bon témoignage qu'il rendit de lui.

Un frère étant un jour allé trouver M. Vincent en sa chambre, pour se plaindre à lui de ce qu'il avait été un peu rudement traité par un des officiers de la maison, ce charitable père le reçut avec grande douceur et bonté, et lui dit : « Vous avez bien fait de m'en avertir, j'y mettrai ordre : venez toujours à moi, mon frère, quand vous aurez quelque déplaisir, car vous savez combien je vous aime. » Ces agréables paroles, au rapport de ce frère, dissipèrent entièrement toute l'amertume de son cœur, et lui donnèrent sujet d'admirer la charité d'un si bon supérieur.

Un autre s'étant adressé à lui pour lui demander quelques avis dans ses doutes, et témoignant de la crainte de lui être importun : « Non, mon frère, lui dit-il, ne craignez en aucune façon que je me trouve chargé ou importuné de vos demandes, et sachez, pour une bonne fois, qu'une personne que Dieu a destinée pour en aider quelque autre ne se trouve non plus surchargée des assistances et éclaircissements qu'elle lui demande, que ne le serait un père à l'égard de son enfant. »

Et écrivant à un prêtre de sa Compagnie, qui craignait que la connaissance qu'il lui avait donnée de ses peines et tentations ne diminuât la bonne opinion qu'il avait de lui, il lui parla en ces termes 1 : « Ayant vu la pensée, lui dit-il, que vous avez eue que vos peines m'avaient ôté quelque chose de l'estime que j'ai toujours faite de vous, je me suis proposé en même temps de vous assurer que cela n'est pas. Je sais que ces ennuis qui arrivent quelquefois aux plus vertueux, et que ces désirs que l'on ressent pour changer, sont des exercices que Dieu donne même aux saints, pour les sanctifier davantage; et que sa Providence paternelle éprouve souvent de la sorte ceux qu'il aime le plus, et les conduit par des voies difficiles et épineuses, pour leur faire mériter les grâces extraordinaires qu'il a dessein de leur donner. Tant s'en faut donc que pour cela j'aie conçu la moindre pensée à votre désavantage, qu'au contraire je vous regarde comme plus fidèle à Dieu, en tant que vous tenez bon contre toutes ces tentations, et que, pour tout le travail que vous en ressentez, vous ne rabattez rien de vos exercices ordinaires; et qu'enfin après nous les avoir proposées, vous avez acquiescé à la réponse que je vous ai faite. »

Il arriva un jour qu'un prêtre de la Congrégation, rendant compte de son intérieur à M. Vincent, lui dit entre autres choses qu'il avait eu des pensées d'aversion et d'indignation contre lui. A ces paroles ce charitable père se levant l'embrassa tendrement, le congratulant de cette franchise toute filiale, et lui dit : « Si je ne vous avais

<sup>1.</sup> A un Missionnaire de Saint-Méen; 16 avril 1652.

déjà donné mon cœur, je vous le donnerais tout à cette heure.»

Un autre l'étant allé trouver en sa chambre, tout triste et résolu de quitter la Compagnie, et lui ayant dit qu'il désirait absolument s'en retourner en son pays, M. Vincent se mit à sourire, et le regardant avec grande douceur et bénignité, lui dit : « Quand est-ce que vous partirez, Monsieur? Est-ce à pied ou à cheval que vous voulez faire ce voyage? » Ce prêtre, qui parlait sérieusement, et qui s'attendait à quelque forte réprimande, fut tout surpris de cette réponse, que M. Vincent lui fit exprès de la sorte, pour le divertir de sa tentation, de laquelle en effet il fut entièrement délivré.

Un autre de ses prêtres, qui travaillait en une province éloignée, lui ayant mandé que le frère qui était avec lui voulait se retirer : « Je me suis toujours bien douté, lui répondit-il, que ce bon frère serait tenté du démon de fainéantise, et il se peut souvenir que je l'en ai averti. Je vous prie de l'aider, et de l'encourager à repousser cette attaque; mais faites-le doucement, et plutôt par voie de persuasion que de conviction, comme vous savez que nous avons coutume de faire; parce que ceux qui ont ces maladies d'esprit ont plus besoin d'être traités et, s'il faut dire ainsi, choyés doucement et charitablement que ceux qui ont des maladies en leur corps. »

Un autre frère lui ayant plusieurs fois écrit pour lui demander permission de se retirer de la Compagnie, il lui fit toutes les fois réponse avec des paroles qui témoignaient son amour paternel pour le retenir, et pour l'encourager. Nous ne rapporterons ici que la conclusion de la dernière lettre, pour preuve de la tendresse de son cœur envers les siens 1: « Non, mon cher frère, lui dit-il, je ne saurais consentir à votre sortie, pour cette raison que ce n'est pas

<sup>1.</sup> Au frère Rivet, à Condom; 5 septembre 1649.

la volonté de Dieu, et qu'il y aurait du péril pour votre âme, qui m'est bien chère. Que si vous ne me voulez pas croire, au moins je vous prie de ne point sortir de la Compagnie que par la même porte par laquelle vous y êtes entré, et cette porte n'est autre que la retraite spirituelle, que je vous prie de faire avant que de vous résoudre à une affaire de si grande importance. Choisissez l'une de nos trois maisons les plus proches du lieu où vous êtes, et croyez que vous serez très bien reçu partout. La bonté de votre cœur a gagné toutes les affections du mien, et ces affections n'ont autre but que la gloire de Dieu et votre sanctification. Vous le croyez ainsi, comme je le sais bien, et vous savez aussi que je suis tout vôtre en l'amour de Notre-Seigneur.

Lorsqu'il envoyait quelqu'un des siens en une des maisons de sa Compagnie, il le recommandait toujours au supérieur, le priant d'en avoir soin, et disait pour l'ordinaire : « J'espère qu'il aura beaucoup de confiance en vous quand il verra la bonté, le support et la charité que Notre-Seigneur vous a donnés pour ceux qu'il commet à votre conduite. »

Voici avec quels sentiments d'un amour vraiment paternel il écrivit à l'un des siens, lequel avait beaucoup donné à Dieu pour correspondre fidèlement à ses desseins, dans un pays fort éloigné: « Après les vraies et extraordinaires marques, lui dit-il, que Dieu a mises en vous de votre vocation pour le salut de ce peuple-là, je vous y embrasse en esprit, avec tout le sentiment de joie et de tendresse que mérite une âme que Dieu a choisie entre tant et tant d'autres, qui habitent sur la terre, pour en attirer un grand nombre dans le ciel, comme la vôtre, laquelle a tout quitté pour cette fin. Et certes, qui n'aimerait cette chère âme ainsi détachée des créatures, de ses intérêts, et de son propre corps, qu'elle anime seulement pour le faire servir aux desseins de Dieu, lequel est sa fin et son unique prétention? Mais qui n'aurait soin de ménager les forces de ce corps, qui certes a éclairé

les aveugles, et a donné la vie aux morts? C'est ce qui me fait vous prier, Monsieur, de le regarder comme un instrument de Dieu pour le salut de plusieurs, et de le conserver en cette vue. »

Il écrivit une autre fois avec les mêmes sentiments d'amour et de tendresse à plusieurs de ses prêtres qui travaillaient ensemble sous un climat fort éloigné, pour les exhorter à ménager leur santé. « Vous savez, leur dit-il, que votre santé sera en danger sous ce nouveau climat, jusqu'à ce que vous y soyez un peu accoutumés; c'est pourquoi je vous avertis que vous ne vous exposiez point au soleil, et que vous ne vous appliquiez pendant quelque temps à autre chose, sinon à l'étude de la langue; faites état que vous êtes devenus enfants, et que vous apprenez à parler, et dans cet esprit laissez-vous gouverner par M. N., qui vous tiendra lieu de père, ou à son défaut, par M. N. Je vous prie de les regarder en Notre-Seigneur, et Notre-Seigneur en eux. Et quand bien vous seriez privés de l'un et de l'autre, vous ne le serez pas de l'assistance particulière de Dieu, lequel a dit que si la mère venait à oublier l'enfant sorti de son ventre, il en prendrait lui-même le soin. Combien plus devez-vous croire qu'il aura de bonté pour vous, mes chers Messieurs, et qu'il prendra plaisir de vous élever, de vous défendre et de vous pourvoir, vous qui vous êtes abandonnés à lui, et qui avez établi toute votre confiance en sa protection et en sa vertu! Or sus, Messieurs, entr'aimez-vous, et vous aidez les uns les autres, supportez-vous et vous unissez dans l'esprit de Dieu, qui vous a choisis pour ce grand dessein, et qui vous conservera pour son accomplissement. »

M. Vincent avait cette coutume de se mettre à genoux pour embrasser ceux qu'il envoyait travailler dans les missions, ou qui en revenaient, et il prenait un soin particulier que rien ne leur manquât. Mais surtout sa charité lui donnait des sentiments d'un amour particulier envers les in-

firmes : il s'informait cordialement de l'état de leur santé. et leur indiquait souvent lui-même les remèdes pour leur soulagement; et quand le mal le requérait, il ne manquait point de faire venir le médecin, ou bien il conviait et priait ceux qui le pouvaient commodément faire d'aller chez lui pour le consulter. Il recommandait aussi aux infirmiers d'avoir un grand soin des malades, et aux supérieurs des maisons de n'épargner ni peine ni dépense pour les soulager; on lui a souvent ouï dire qu'il faudrait plutôt vendre les vases sacrés que de permettre qu'aucune chose nécessaire leur manquât; et tant s'en faut qu'il estimât que les infirmes fussent à charge à la Compagnie, qu'au contraire il disait que c'était une bénédiction pour les maisons où il s'en trouvait. Outre ces soins, il ne manquait pas de les recommander à Dieu, et aux prières de la Communauté. Il allait, autant qu'il pouvait, visiter et consoler ceux des maisons où il se trouvait, et s'informait d'eux-mêmes quels soins on en avait, et si rien ne leur manquait, ne pouvant souffrir parmi les siens aucun défaut de charité ou de tendresse de cœur.

Voici ce qu'un de ses prêtres a écrit sur ce sujet : « J'ai éprouvé moi-même, dit-il, la charité qu'il avait pour les malades, pendant deux grandes maladies que j'ai eues en la maison de Saint-Lazare; et Dieu m'eût fait une grande grâce s'il m'eût alors retiré de ce monde, car il me semble que je m'étais disposé à la mort, par les secours et prières de M. Vincent, qui me fit la charité de me visiter plusieurs fois. Il ne voulait pas qu'il manquât rien aux malades, parce, disait-il, qu'ils méritaient plus par leurs souffrances que les autres par leur travail. Je lui ai souvent ouï dire qu'il faudrait vendre jusqu'aux calices pour les assister; et quand il les venait voir, il s'informait secrètement d'eux du soin qu'on en avait. Il soulageait leur mal par la compassion qu'il leur portait et qu'il leur témoignait; et quandils étaient convalescents, il les réjouissait par le récit de quelques

histoires agréables, dont il tirait ensuite quelque instruction.»

Or, comme sa charité était bien ordonnée, il voulait que les malades fussent tellement soulagés et traités pour le corps, qu'il n'en arrivât pourtant aucun déchet au bien spirituel de leurs âmes. C'est pourquoi il avertissait doucement et paternellement ceux dont la maladie n'était pas si pressante, et qui pouvaient sans incommodité vaquer à quelques-uns de leurs exercices spirituels, de ne les pas omettre, « de peur, disait-il, que l'infirmité du corps ne passât dans l'âme, et ne la rendît tiède et immortifiée. »

Enfin, il avait un soin cordial pour contribuer autant qu'il le pouvait, non seulement au soulagement et à la guérison des malades, mais aussi à la conservation de ceux qui étaient en santé. Ayant appris qu'un Missionnaire, qui travaillait en Champagne à l'assistance des pauvres, priait qu'on lui envoyât entre autres choses une calotte, et qu'il ne s'en était pour lors trouvé aucune dans la maison, ce charitable père ôta la sienne de dessus sa tête, et dit au frère qui lui avait fait ce rapport, de la lui envoyer. Comme on lui représenta qu'on pourrait en aller acheter quelqu'une à la ville pour lui envoyer une autre fois : « Non, mon frère, répliqua-t-il, il ne faut pas le faire attendre, car il peut en être pressé. Envoyez-lui, je vous prie, présentement la nôtre avec le reste de ce qu'il demande. »

Et non content de témoigner, en toutes les manières qu'il pouvait, son amour et sa cordialité envers les siens, pour leur en donner encore des marques plus expresses, il l'étendait jusqu'aux personnes qui leur appartenaient. Quand il apprenait que quelque affliction était arrivée aux parents des prêtres ou des frères de sa Compagnie, il voulait que les autres y compatissent, et s'intéressassent pour leur soulagement et pour leur consolation. Lui-même, étant le premier touché du sentiment de leurs peines, tâchait d'y remédier en la meilleure manière qu'il pouvait. « Nous prierons

Dieu, disait-il à ceux de sa Communauté, pour la famille d'un tel, qui a fait une telle perte : nous devons prendre part aux sentiments que notre frère en peut avoir, et nous rendre ce devoir les uns aux autres.» Quelquefois, selon les besoins, il ajoutait : « Je prie les prêtres, qui n'ont point d'obligation particulière, d'offrir la Messe pour tous ceux de cette famille affligée; et moi tout le premier, j'offre à Dieu de bon cœur pour eux la sainte Messe que je m'en vais célébrer, et je prie nos frères de communier à cette même intention. » Outre le secours des prières qu'il faisait pour ceux de sa Compagnie, il leur donnait encore tous les soulagements qu'il pouvait, lorsqu'ils étaient réduits à quelque nécessité.

## SECTION VII

SA CHARITÉ ENVERS SES ENNEMIS

C'est ici que la charité chrétienne triomphe de tous les sentiments de la nature, et que la grâce de Jésus-Christ érige un trophée aux maximes de son saint Évangile, en abolissant et détruisant celles du monde; c'est enfin la plus assurée marque de l'adoption divine et le propre caractère des véritables enfants de ce Père céleste, qui fait luire son soleil sur les mauvais aussi bien que sur les bons, et qui envoie ses rosées et ses pluies aussi bien sur les terres des pécheurs que sur celles des justes 1.

M. Vincent s'étant toujours acquitté si dignement et si saintement de tous les autres devoirs de la charité, n'a pas voulu manquer à celui-ci; et il s'y est porté avec une affection d'autant plus grande, que Notre-Seigneur Jésus-Christ l'a plus expressément recommandé dans son Évangile.

Nous l'avons dit ailleurs : ce grand serviteur de Dieu

<sup>1.</sup> Mat., v, 43.

s'était toujours comporté avec tant de respect et de soumission envers les grands, de condescendance et de charité envers les petits, et de justice et déférence envers toutes sortes de personnes, qu'on n'a peut-être jamais vu un homme plus employé que lui à des œuvres publiques, et par conséquent plus exposé à la censure, aux reproches et à la calomnie, et qui en ait pourtant moins rencontré que lui. Il n'en a pas été néanmoins exempt; la divine Providence le permettant ainsi pour lui donner occasion de se conformer plus parfaitement, en ce point aussi bien qu'en tous les autres, à son divin Maître, qui a souffert tant d'outrages et de mauvais traitements, et qui n'a pas voulu que ce sien serviteur fût exclu du nombre de ces bienheureux qui souffrent pour la justice.

Il y a deux sujets principaux qui lui ont pu susciter des adversaires et des ennemis : le premier a été l'emploi qu'il a eu à la Cour touchant la distribution des bénéfices. Car, d'un côté, il ne pouvait en aucune façon consentir à ce qu'il voyait n'être pas selon la justice; et d'ailleurs, il ne lui était pas possible de satisfaire au désir d'un très grand nombre de demandeurs, puisqu'il s'en trouvait quelquefois jusqu'à douze ou quinze qui recherchaient avec ardeur le même bénéfice. De sorte que ceux qui ne pouvaient obtenir ce qu'ils demandaient se plaignaient pour la plupart hautement de lui en tous lieux, et lui imputaient souvent des choses très fausses; de quoi il bénissait Dieu. Il ne laissait pas pour cela de les saluer dans les rencontres et de leur témoigner respect et désir de les servir; et quand l'occasion s'en présentait, il le faisait encore plus volontiers qu'auparavant.

Le second sujet qui lui a suscité des adversaires a été la charge de supérieur d'une Compagnie, obligée d'avoir quelque bien pour vivre. Il était par conséquent tenu de veiller à la conservation de ce bien consacré au service de Dieu, — en étant comme le dépositaire, et non le proprié-

taire, — particulièrement des droits seigneuriaux et des autres intérêts de la maison de Saint-Lazare, qu'il a dû en conscience défendre et maintenir, ainsi qu'un bénéficier ceux de son bénéfice. Il a donc été contraint en cette qualité de résister quelquefois aux entreprises ou prétentions injustes des hommes, après avoir vainement tenté les voies d'accommodement; et ces différends ont servi de prétexte aux parties adverses, de médire de lui et de le mépriser, et à lui matière pour faire en leur faveur la même prière que fit Notre-Seigneur en croix pour ses ennemis 1.

Nous allons maintenant rapporter quelques exemples de la manière dont ce bon serviteur de Dieu s'est comporté envers ceux qui l'ont maltraité, ou qui ont fait quelque tort à sa Compagnie.

Un seigneur de grande condition n'avait pu obtenir un bénéfice à cause de la fermeté que M. Vincent avait fait paraître dans le Conseil, ne jugeant pas en conscience que la personne qu'il proposait en fût capable, et ayant ramené tous les avis au sien. Quelques jours après, comme M. Vincent entrait au Louvre, ce seigneur le traita des dernières injures devant tout le monde, sans que jamais il s'en plaignît à personne. La reine toutefois, l'ayant su par d'autres, fit commandément à celui qui l'avait ainsi maltraité de se retirer. Mais M. Vincent ne le put jamais souffrir, de sorte qu'il ne voulut plus agir que ce seigneur ne fût rappelé; ce que la reine accorda enfin à ses instantes prières. Voilà un trait de charité envers un ennemi, tel qu'à peine il aurait pu se résoudre à faire pour le meilleur de ses amis. En voici un autre où la charité et l'humilité se rencontrent également.

Retournant un jour de la ville à Saint-Lazare, il rencontra dans le faubourg Saint-Denis une personne, qui, sur

<sup>1.</sup> Luc., xxIII, 34.

ce qu'il avait l'honneur d'approcher la reine et les premiers ministres d'État, lui reprocha publiquement qu'il était la cause des misères du temps, et des subsides et impôts dont le peuple était chargé. Ce saint prêtre, qui avait coutume, par sentiment d'humilité, d'imputer à ses péchés les afflictions publiques, voulant profiter de cette contumélie, descend de cheval, se met à genoux dans la rue, avoue qu'il est un misérable pécheur, et demande pardon à Dieu et à cet homme du sujet qu'il pouvait lui avoir donné de lui faire cet avertissement. Cet homme fut si confus et si repentant de sa témérité, voyant ce vénérable prêtre humilié de la sorte, qu'il le vint trouver le lendemain à Saint-Lazare pour lui demander pardon; et M. Vincent, l'ayant accueilli comme un bon ami, lui persuada de demeurer six ou sept jours en cette maison, prenant cette occasion pour lui faire faire une retraite spirituelle et une bonne confession générale, et faisant ainsi triompher la charité après l'humilité.

Il était ennemi des rancunes, et tellement amateur de l'union chrétienne, que non seulement il ne gardait nulle aigreur pour personne, mais il ne pouvait souffrir que personne eût quelque chose sur le cœur contre lui, quoique sans sujet, sans faire son possible pour la lui ôter charitablement. C'est pourquoi s'étant aperçu qu'un personnage de qualité, qui lui avait toujours témoigné de l'affection, était dans quelque refroidissement, sans qu'il en sût la cause; après avoir remarqué cela plusieurs fois, il s'en alla le trouver exprès, et d'un visage riant lui dit : « Monsieur, je suis assez misérable pour vous avoir donné quelque mécontentement sans en avoir eu aucun dessein; mais ne sachant pas en quoi, je viens vous supplier de me le dire, afin que, s'il y a de ma faute, je tâche de la réparer. » Ce seigneur, bien édifié de cette franchise, lui découvrit sa peine, lui disant: « Il est vrai, Monsieur Vincent, que votre conduite m'a un peu déplu en telle occasion. » M. Vincent, le voyant préoccupé de fausses persuasions, fit par sa

charité ce que le soleil fait par sa lumière, car en même temps il dissipa les ombres de son esprit, et adoucit l'amertume de son cœur; en sorte que dès cette heure ce seigneur l'aima plus que jamais.

Une autre fois, comme il s'habillait en la chapelle du collège des Bons-Enfants pour dire la sainte Messe, il se souvint qu'un religieux de Paris lui avait témoigné avoir quelque aversion contre lui. Aussitôt il se déshabilla, quittant les ornements, et s'en alla le trouver, lui demandant pardon du sujet de déplaisir qu'il pouvait lui avoir donné, et l'assurant qu'il estimait et honorait parfaitement sa personne et son Ordre : cela fait, il s'en retourna célébrer la sainte Messe.

Un jour, ayant su qu'un certain supérieur d'une Communauté religieuse, considérable dans Paris, avait témoigné quelque mécontentement de son procédé en quelque affaire, il s'en alla aussitôt le trouver, se jeta à ses pieds, et lui demanda pardon, comme s'il l'eût offensé. N'en ayant toutefois reçu que du mépris et des paroles fort aigres, sans le pouvoir adoucir, il fut contraint de se retirer de la sorte, bien joyeux d'avoir souffert ce rebut pour l'amour de son bon Maître. Au bout de quelque temps, comme on eut besoin d'emprunter des ornements pour la chapelle du collège des Bons-Enfants, quelqu'un demanda à M. Vincent si l'on irait vers ce supérieur pour lui en demander: « Oui, dit M. Vincent, allez le prier de ma part qu'il vous les prête. » Ceux qui l'entendirent parler de la sorte en furent fort étonnés; néanmoins ce message ayant été fait à ce supérieur, il répondit avec admiration : « Quoi! M. Vincent ne se souvient pas de ce que je lui ai dit? Est-ce là le ressentiment qu'il en a? Ah! Messieurs, ajouta-t-il, il y a quelque chose de Dieu ici : c'est maintenant que je reconnais que M. Vincent est conduit de l'esprit de Dieu. » Et en même temps, après avoir donné ces ornements, ce bon religieux, touché d'un tel exemple, s'en alla à Saint-Lazare

rendre visite à M. Vincent, qui le reçut avec une joie incroyable de part et d'autre.

On lui écrivit une fois de Marseille qu'un religieux avait parlé au désavantage de sa Congrégation en chose de conséquence; en quoi il avait d'autant plus de tort, qu'il en avait reçu de très bons offices. Voici la réponse qu'il fit sur cela: « Les paroles qui ont échappé à ce révérend père nous donnent sujet de nous réjouir de n'avoir pas donné lieu à ses calomnies, et d'en remercier Dieu. Bienheureux serons-nous s'il nous trouve dignes de souffrir pour la justice, et s'il nous fait la grâce d'aimer la confusion, et de rendre le bien pour le mal. »

La Congrégation des prêtres de la Mission ayant fait supplier N. S.-P. le pape Alexandre VII, au commencement de son pontificat, pour la confirmation de quelque chose très importante qui regardait la conservation de son Institut, le supérieur de la maison de Rome manda à M. Vincent que quelques personnes puissantes sollicitaient contre ce dessein. Lorsqu'il eut lu cette lettre, il dit à l'un des siens qui était avec lui : « J'apprends par cette lettre que tels (qu'il nomma) nous sont contraires; mais quand bien même ils m'auraient arraché les yeux, je ne laisserai pas de les aimer, respecter et servir toute ma vie; et j'espère que Dieu me fera cette grâce 1. » C'est ce qu'il a fait, en effet, prenant toujours leur parti, désendant leur réputation contre les médisants, publiant leurs vertus, prisant et louant grandement les fruits de leurs travaux et leur rendant en général et en particulier tous les bons offices, déférences et soumissions imaginables.

Plusieurs ecclésiastiques étrangers étaient réfugiés à Paris

<sup>1.</sup> Voy. lettre à Blatiron, à Rome; 9 juillet 1655. — Il s'agissait de l'approbation des vœux; c'était la suite d'une opposition qui durait depuis trois ans, et sur laquelle saint Vincent s'exprime toujours dans le même sens et avec la même charité. (Cf. lettre à du Coudrai, à Rome; 12 juillet 1632. Lett., t. Ier, p. 65.)

à cause de la persécution qui se trouvait en leur pays, et étaient en grande nécessité spirituelle et corporelle. M. Vincent pria un prêtre de sa Congrégation qui était natif du même pays, et connu de la plupart d'entre eux, de s'employer auprès d'eux, afin de les résoudre à s'assembler certains jours de la semaine pour traiter ensemble des vertus, et s'instruire des choses qu'ils devaient savoir et pratiquer pour bien vivre selon leur condition, et cela dans le dessein de leur procurer ensuite de l'emploi, et de les retirer par ce moyen de la disette et de l'oisiveté. « Nous pourrons même, lui dit-il, trouver moyen de les assister, quand ils s'assembleront de la sorte, parce qu'on les verra en disposition de se rendre plus utiles et exemplaires qu'ils ne sont. Je vous prie, Monsieur, de travailler à cela. » Ce prêtre lui répondit : « Monsieur, vous savez que par vos ordres ces assemblées se sont ci-devant commencées, et même continuées durant quelque temps; mais comme ce sont des esprits difficiles, divisés entre eux, ainsi que le sont les provinces de leur pays, cette bonne œuvre cessa. Ils entrèrent en défiance et jalousie les uns des autres; et quoique vous leur ayez fait et procuré beaucoup d'autres biens, ils se sont aussi défiés de vous, Monsieur; ils s'en sont plaints, et ont été si inconsidérés que de vous dire eux-mêmes et faire écrire de Rome de ne vous plus mêler en aucune façon de leurs personnes, ni de leurs affaires. Or il semble, Monsieur, que leur ingratitude mérite que vous ne leur fassiez plus aucun bien. - O Monsieur! que dites-vous? repartit M. Vincent, c'est pour cela qu'il le faut faire. » Et des paroles, M. Vincent passa aux effets, ayant toujours tâché de leur faire tout le bien qu'il a pu en toute sorte de rencontres.

Il fut une fois prié par une personne, qui avait un procès à Paris, de vouloir recommander son bon droit à quelqu'un de ses juges. Il s'en excusa sur ce qu'il n'était pas une personne assez considérable pour cela : il ne laissa pourtant

pas de le faire par occasion, quoique pour l'ordinaire il ne voulût point employer ses recommandations pour personne en ces sortes d'affaires. Quelque temps après, celui qui lui avait fait cette prière, pensant avoir perdu son procès, vint le trouver derechef, se plaignant avec des paroles injurieuses de ce qu'il n'avait pas voulu, comme il croyait, le recommander. Ce que M. Vincent supporta non seulement avec mansuétude, mais même lui demanda pardon à genoux de l'occasion qu'il pouvait lui avoir donnée de se fâcher ainsi contre lui. Il se trouva cependant qu'on avait donné une fausse alarme à ce pauvre homme, et que son procès était gagné : ce qui l'obligea de revenir à Saint-Lazare demander pardon à M. Vincent de ce que, mal informé du succès de son affaire, le ressentiment lui avait fait ouvrir la bouche aux plaintes et aux reproches.

Quelques soldats ayant trouvé à l'écart, dans l'étendue de la seigneurie de Saint-Lazare, deux jeunes clercs de la maison, qu'on avait envoyés hors du faubourg, ils leur otèrent leurs manteaux. Quelques personnes du quartier, ayant aperçu cela, coururent après les soldats, et en amenèrent deux dans les prisons du bailliage. M. Vincent les y fit bien nourrir, et les envoya visiter; il procura qu'ils fissent une confession générale, après laquelle ils promirent de ne plus dérober; enfin il les fit mettre hors de prison sans les punir, comme ils l'eussent bien mérité, et comme il était en son pouvoir de le faire s'il l'eût voulu.

On a surpris de fois à autre, le larcin en main, des hommes qui dérobaient les biens de la maison de Saint-Lazare et des fermes qui en dépendent, tantôt sciant et enlevant de nuit le blé de leurs terres, tantôt coupant les chênes dans leurs bois, tantôt cueillant et ravageant les fruits des arbres, des herbes ou autres choses. Comme on les voulait mettre en prison pour les faire châtier, M. Vincent avait tant de peine à y consentir, que souvent il ne

le voulait pas permettre; et quand ils y étaient, il les en faisait sortir. Passant encore plus avant, il les excusait, les recevait dans la maison, les faisait manger au réfectoire, et quelquefois même il leur a donné de l'argent. Il est arrivé quantité de cas semblables qui ont toujours donné lieu à ce charitable prêtre, non seulement de pardonner à ces malfaiteurs, mais aussi de leur faire du bien. « Ce sont de pauvres gens, disait-il, qui me font pitié. »

En l'année 1654, un jeune homme d'Allemagne, luthérien, ayant fait abjuration de son hérésie à Paris, peut-être afin de trouver plus d'assistance parmi les catholiques, fut adressé à M. Vincent par la supérieure d'un monastère de religieuses où il allait fréquemment, et d'où il tirait quelque subsistance. Cette mère le recommanda à M. Vincent comme un sujet de bonne espérance, qui pourrait devenir quelque jour bon Missionnaire s'il était admis au nombre de ses enfants. M. Vincent l'ayant fait recevoir en sa maison de Saint-Lazare pour la retraite spirituelle de huit jours, il se glissa dans quelque chambre, où il prit un manteau long, et une soutane dont il se revêtit; et emportant encore d'autres choses de la Communauté, il sortit par la porte de l'église et s'en alla au faubourg Saint-Germain trouver le ministre Drelincourt 1. Il lui dit qu'il était de la Mission, et qu'il se venait jeter entre ses bras pour faire profession de sa religion. Ce ministre, le voyant avec un habit ecclésiastique, le mena de rue en rue pour faire voir qu'il avait fait une grande conquête, en attirant un Missionnaire. Il le fit voir dans les principales maisons des huguenots, tant pour montrer à ceux-ci les fruits de son ministère, que pour confirmer ce jeune homme en sa résolution par leurs

<sup>1.</sup> Drelincourt (Charles), ministre protestant. Il composa quelques ouvrages de controverse pleins des préjugés de sa secte, et mourut à Paris, en 1669.

caresses et leurs bienfaits. Comme ils se promenaient ainsi, le sieur des Isles, qui travaille avec grand zèle aux controverses, les ayant rencontrés, et voyant un ecclésiastique se promener avec le ministre, se douta de quelque chose. Il les suivit jusqu'à la première maison, où étant entré avec eux, il laissa monter le ministre, et demeura en bas avec ce jeune homme, de qui il s'informa quelle affaire il avait avec M. le ministre. Ce fantôme de Missionnaire, croyant parler à un huguenot, lui dit sa sortie de Saint-Lazare, et le dessein qu'il avait. Sur cela le sieur des Isles étant sorti fit si bien avec M. le curé de Saint-Sulpice, qu'on se saisit de ce scandaleux, qui profanait ainsi l'habit et le nom de Missionnaire; et l'ayant fait mener dans les prisons du Châtelet, il en avertit aussitôt M. Vincent, lequel ne manqua pas d'être pressé par diverses personnes de solliciter les juges pour faire punir ce jeune homme du larcin qu'il avait commis, et du scandale qu'il avait donné. Mais ce charitable prêtre les ayant remerciés, les assura qu'il ferait ce qu'il faudrait. En effet il envoya vers les juges, non toutefois pour demander justice, mais plutôt miséricorde pour ce pauvre criminel; et lui-même prit la peine d'aller voir M. le procureur du roi et M. le lieutenant criminel, pour les informer de la part de sa Congrégation qu'elle ne prétendait rien contre ce jeune homme, et qu'elle lui pardonnait le tort et la confusion qu'elle en avait reçue; quant à lui, il les suppliait très humblement d'ordonner qu'il fût mis en liberté; car c'est le propre de Dieu de pardonner, et sa divine Majesté aurait fort agréable s'il renvoyait absous ce pauvre étranger, qui n'était coupable que d'une légèreté de jeunesse : ce qui édifia grandement ces messieurs. Et certes M. Vincent fit voir clairement en cette occasion qu'il était trop bien établi dans les maximes de Notre-Seigneur pour agir d'une autre manière que ce divin Sauveur, lequel n'a pas seulement témoigné de paroles qu'il était venu au monde pour sauver les pécheurs, et non pour les condamner ou punir; mais encore par effets, délivrant la femme adultère, et se comportant avec tant d'amour envers toute sorte de pécheurs et même envers le traître Judas.

En l'année 1655, un autre jeune homme ayant été reçu en la Congrégation de la Mission, s'en retira quelque temps après, contre l'avis de M. Vincent, qui prévoyait que plusieurs seraient scandalisés de sa sortie. Il s'en alla prendre les armes parmi les compagnies des gardes suisses, qu'il déserta aussi bientôt après, mais non pas à si bon marché qu'il était sorti de la Mission : car, étant appréhendé comme déserteur d'armée, et pour quelque autre faute notable, il fut mis en prison, et ensuite condamné à avoir la tête tranchée. Ce jeune homme, qui savait quelle était la charité de M. Vincent, eut recours à lui en cette extrémité. Aussitôt, ce charitable serviteur de Dieu, qui avait pour maxime de rendre toujours le bien pour le mal, oubliant le mépris qu'il avait fait de son conseil et de sa Congrégation, s'entremit très volontiers pour lui sauver la vie, en demandant sa grâce, et il l'obtint 1.

Un pauvre lui demanda un jour à la porte de Saint-Lazare s'il voulait qu'il lui répétât ce qu'on disait de lui. Il lui répondit : « Oui, mon ami, dites. — C'est, ajouta-t-il, mon père, qu'on vous injurie par Paris, parce qu'on croit que vous êtes cause que l'on met les pauvres au Grand Hôpital. » A quoi M. Vincent répliqua avec sa douceur ordinaire : « Bien, mon ami ; je m'en vais prier Dieu pour eux. »

M. Vincent fit bien paraître encore sa charité envers ceux qui le maltraitaient, et son désintéressement des biens de la terre, en une perte considérable, et la plus grande que sa Compagnie ait faite de son vivant; car elle était bien de cinquante mille livres en plusieurs chefs. Voici ce qu'il en

<sup>1.</sup> Voy. Mém. mss., De la charité et miséricorde, etc.

écrivit à une personne qualifiée de Paris, très intime ami de la maison, en ces termes :

« Monsieur, les bons amis se font part du bien et du mal qui leur arrive, et comme vous êtes l'un des meilleurs quenous ayons au monde, je ne puis que je ne vous communique la perte que nous avons faite de l'affaire que vous savez, non toutefois comme un mal qui nous soit advenu, mais comme une grâce que Dieu nous a faite, afin que vous ayez agréable de nous aider à l'en remercier. J'appelle grâce de Dieu les afflictions qu'il envoie, surtout celles qui sont bien reçues. Or, sa bonté infinie nous ayant disposés à ce dépouillement avant qu'il fût ordonné, elle nous a fait aussi acquiescer à cet accident avec une entière résignation, et j'ose dire avec tant de joie que s'il nous avait été favorable. Ceci semblerait un paradoxe à qui ne serait pas versé comme vous, Monsieur, aux affaires du ciel, et qui ne saurait pas que la conformité au bon plaisir de Dieu, dans les adversités, est un plus grand bien que tous les avantages temporels. Je vous supplie très humblement d'agréer que je verse ainsi dans votre cœur les sentiments du mien. »

Or, ce qui est plus admirable en cette perte, c'est l'affection, la charité et le respect que M. Vincent a rendus aux personnes particulières qui étaient les auteurs de tout cet accident fâcheux, rendant en toute rencontre le bien pour le mal, l'honneur pour le déshonneur, le bon traitement pour le mauvais, et enfin montrant par des bontés toutes spéciales combien il voulait, ainsi qu'il dit lui-même en cette occasion, observer ce que le Saint-Esprit a dit, qui est de jeter des charbons ardents sur la tête de nos adversaires <sup>2</sup>.

<sup>1.</sup> A M. Des Bordes, auditeur à la Cour des comptes, à Paris; 3 septembre 1658. — Il s'agit de la perte du procès relatif à la ferme d'Orsigny.

<sup>2.</sup> Rom., XII, 20.

### CHAPITRE XII

#### Sa douceur

« La charité est en sa perfection, dit le bienheureux François de Sales, lorsqu'elle est non seulement patiente, mais outre cela douce et débonnaire, » la douceur étant comme la fleur de cette divine vertu; elle relève d'autant plus son excellence, qu'il y a plus de difficulté à réprimer les saillies de la nature, qui se couvre souvent du manteau du zèle pour se laisser aller plus librement aux emportements de ses passions.

M. Vincent était d'un naturel bilieux et d'un esprit vif, et par conséquent fort sujet à la colère. Néanmoins avec le secours de la grâce, il a tellement dompté cette passion par la pratique de la vertu contraire, qui est la douceur, que tant s'en faut qu'elle lui fît commettre aucune faute, même il ne paraissait presque pas qu'il en ressentît les premières atteintes. Il est vrai que du temps qu'il était chez Madame la générale des galères, - comme lui-même l'a avoué à des personnes de confiance, —il se laissait quelquefois un peu aller à son tempérament bilieux et mélancolique; de quoi cette bonne dame était parfois en peine, pensant qu'il eût quelque mécontentement en sa maison. Mais comme il vit depuis que Dieu l'appelait à vivre en communauté, et que dans cet état il aurait affaire à toutes sortes de personnes de différentes complexions : « Je m'adressai, dit-il, à Dieu, et le priai instamment de me changer cette humeur sèche et rebutante, et de me donner un esprit doux et bénin: et par la grâce de Notre-Seigneur, avec un peu d'attention que j'ai faite à réprimer les bouillons de la nature, j'ai un peu quitté mon humeur noire 1. »

r. « M. Vincent, disait le pieux et respectable Louis Tronson, possédait si éminemment la vertu de douceur, qu'en le voyant on

Or, quoique M. Vincent ne parlât jamais de soi que lorsqu'il le jugeait nécessaire, ou grandement utile pour l'édification de ceux avec lesquels il s'entretenait, son humilité néanmoins était telle, que souvent il en faisait après excuse, craignant d'avoir scandalisé en quelque façon ceux auxquels il avait ainsi parlé.

C'est donc de cette façon que M. Vincent s'est changé, et qu'il a travaillé, avec le secours de la grâce divine, pour acquérir cette vertu de douceur qu'il reconnaissait et confessait n'avoir point par nature, mais l'avoir obtenue de Dieu par la prière et par l'exercice : « Aussi, disait-il un jour, parlant à sa Communauté, l'on voit quelquefois des personnes qui semblent être douées d'une grande douceur, laquelle pourtant n'est bien souvent qu'un effet de leur naturel modéré; mais ils n'ont pas la douceur chrétienne, dont le propre exercice est de réprimer et étouffer les saillies du vice contraire. On n'est pas chaste pour ne point ressentir de mouvements déshonnêtes, mais bien lorsqu'en les sentant on leur résiste. Nous avons céans un exemple de la vraie douceur; je le dis, parce que la personne n'est pas présente, et que vous pouvez tous vous apercevoir de son naturel sec et aride, c'est monsieur N.; et vous pouvez bien juger s'il y a deux personnes au monde rudes et rébarbatives comme lui et moi; et cependant on voit cet homme se vaincre jusque-là qu'on peut dire vraiment qu'il n'est plus ce qu'il était. Qui a fait cela? C'est la vertu de douceur, à

croyait voir saint Paul conjurer les Corinthiens par la douceur et la modestie de Jésus-Christ. » (II Cor., x, 1.) — C'est Fénelon qui cite ce beau témoignage dans sa lettre du 20 avril 1706, écrite pour demander la béatification du serviteur de Dieu.

<sup>«</sup> Vincent s'anima par l'exemple de saint François de Sales, dont l'extrême douceur le frappa dès le premier entretien qu'il eut avec lui. A force d'attention et de vigilance, il devint lui-même si doux et si affable, qu'il eût été le premier homme de son siècle si son siècle n'avait pas vu le saint évêque de Genève. » (Collet, t. II, p. 184.)

laquelle il travaille, pendant que moi, misérable, je demeure sec comme une ronce. Je vous prie, Messieurs, de ne point arrêter vos yeux sur les mauvais exemples que je vous donne, mais plutôt je vous exhorte, pour me servir des termes du saint Apôtre 1, de marcher dignement et avec toute douceur et débonnaireté en l'état auquel vous avez été appelés de Dieu. »

Mais ce n'est pas assez d'avoir acquis une vertu, il la faut conserver et cultiver; et pour cela, il est nécessaire de s'y bien exercer, d'en faire souvent des actes, et de la mettre soigneusement en pratique. C'est ce que ce fidèle serviteur de Dieu a fait, comme il l'a enseigné aux siens, auxquels il ne disait rien qu'il n'eût mis le premier en exécution. Voici un petit abrégé de quelques avis qu'il leur donnait sur ce sujet, et qu'il pratiquait encore mieux lui-même:

« En premier lieu, il disait que pour n'être point surpris des occasions dans lesquelles on pourrait manquer contre la douceur, il fallait les prévoir, et se représenter les sujets qui pouvaient vraisemblablement exciter à la colère, et former en son esprit par avance les actes de douceur qu'on se propose de pratiquer en toutes occasions.

« Secondement, qu'il fallait détester le vice de la colère en tant qu'il déplaît à Dieu, sans pour cela se fâcher, ou s'aigrir contre soi-même de s'y voir sujet, d'autant qu'il faut hair ce vice et aimer la vertu contraire, non parce que celui-là nous déplaît et que celle-ci nous agrée, mais uniquement pour l'amour de Dieu, auquel cette vertu plaît et ce vice déplaît : et si nous faisons ainsi, la douleur que nous concevrons des fautes commises contre cette vertu sera douce et tranquille.

« Troisièmement, que lorsqu'on se sentait ému de colère, il était expédient de cesser d'agir, et même de parler, et

<sup>1.</sup> Obsecto vos ut digne ambuletis vocatione qua vocati estis, cum omni humilitate et mansuetudine. (Eph., IV, I.)

surtout de se déterminer, jusqu'à ce que les émotions de cette passion fussent accoisées (apaisées), parce que, disaitil, les actions faites dans cette agitation, n'étant pas pleinement dirigées par la raison, qui est troublée et obscurcie par la passion, quoique d'ailleurs elles semblent bonnes, ne peuvent pourtant jamais être parfaites.

« Quatrièmement, il ajoutait que pendant cette émotion, il fallait faire effort sur soi-même pour empêcher qu'il n'en parût aucune marque sur le visage, qui est l'image de l'âme, mais le retenir et réformer par la douceur chrétienne : ce qui n'est point, disait-il, contre la simplicité, parce qu'on le fait, non pour paraître autre qu'on n'est pas, mais par un désir sincère que la vertu de douceur, qui est en la partie supérieure de l'âme, s'écoule sur le visage, sur la langue et sur les actions extérieures, pour plaire à Dieu, et au prochain pour l'amour de Dieu.

« Cinquièmement enfin, qu'il fallait surtout en ce tempslà s'étudier à retenir sa langue; et malgré tous les bouillons de la colère, et toutes les saillies du zèle qu'on pense avoir, ne dire que des paroles douces et agréables, pour gagner les hommes à Dieu. « Il ne faut quelquefois, disait-« il, qu'une parole douce pour convertir un endurci, et au « contraire une parole rude est capable de désoler une âme, « et de lui causer une amertume qui pourrait lui être très « nuisible. » A ce propos on lui a ouï dire en diverses rencontres « qu'il n'avait usé que trois fois dans sa vie de pa-« roles de rudesse pour reprendre et corriger les autres, « croyant avoir quelque raison d'en user de la sorte,» et qu'il s'en était toujours depuis repenti, parce que cela lui avait fort mal réussi, et qu'au contraire il avait toujours obtenu par la douceur ce qu'il avait désiré. »

Il faisait néanmoins une grande différence entre la véritable vertu de douceur et celle qui n'en a que l'apparence; car la fausse douceur est molle, lâche, indulgente; mais la véritable douceur n'est point opposée à la fermeté dans le bien, à laquelle même elle est plutôt toujours jointe, par cette connexion qui se trouve entre les vraies vertus. Et à ce sujet il disait « qu'il n'y a point de personnes plus constantes et plus fermes dans le bien que ceux qui sont doux et débonnaires; comme au contraire ceux qui se laissent emporter à la colère et aux passions de l'appétit irascible, sont ordinairement fort inconstants, parce qu'ils n'agissent que par boutades et par emportements. Ce sont comme des torrents, qui n'ont de la force et de l'impétuosité que dans leurs débordements, et qui tarissent aussitôt qu'ils sont écoulés : au lieu que les rivières, qui représentent les personnes débonnaires, vont sans bruit, avec tranquillité, et ne tarissent jamais. » Aussi était-ce une de ses grandes maximes, qu'encore qu'il faille tenir ferme pour la fin qu'on se propose dans les bonnes entreprises, il est néanmoins expédient d'user de douceur dans les moyens qu'on emploie; alléguant à ce propos ce que dit le Sage des conduites de la sagesse de Dieu, qui atteint fortement à ses fins, et toutefois dispose suavement les moyens pour y parvenir 1. Il rapportait à ce sujet l'exemple du bienheureux François de Sales, évêque de Genève, qu'il disait avoir été le plus doux et le plus débonnaire qu'il ait jamais connu; et que la première fois qu'il le vit, il avait reconnu en son abord, en la sérénité de son visage, en sa manière de converser et de parler, une image bien expresse de la douceur de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui lui avait gagné le cœur. » L'on peut dire aussi avec vérité que M. Vincent a su bien profiter de l'exemple de ce bienheureux prélat; car, à son imitation, on remarquait en lui un abord ouvert, une douceur et affabilité merveilleuse, et des paroles toujours obligeantes envers toutes sortes de personnes 2. Par-

I. Attingit a fine ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter. (Sap., VIII.)

<sup>2.</sup> Personne n'était insensible à la pieuse impression que produi-

lant un jour sur ce sujet aux siens : « Nous avons, leur ditil, d'autant plus besoin de l'affabilité, que nous sommes plus obligés par notre vocation de converser souvent ensemble, et avec le prochain; et que cette conversation est plus difficile, soit entre nous, en tant que nous sommes ou de divers pays, ou de complexions et humeurs fort différentes; soit avec le prochain, duquel il y a souvent beaucoup à supporter. C'est la vertu d'affabilité qui lève ces difficultés, et qui étant comme l'âme d'une bonne conversation, la rend non seulement utile, mais aussi agréable : elle fait que l'on se comporte dans la conversation avec bienséance, et avec condescendance les uns envers les autres : et comme c'est la charité qui nous unit ensemble, ainsi que les membres d'un même corps, c'est aussi l'affabilité qui perfectionne cette union. »

Mais il recommandait particulièrement aux siens de pratiquer cette vertu envers les pauvres gens de la campagne: « Parce que autrement, disait-il, ils se rebutent et n'osent approcher de nous, croyant que nous sommes trop sévères, ou trop grands seigneurs pour eux. Mais quand on les traite affablement et cordialement, ils conçoivent d'autres sentiments pour nous, et sont mieux disposés à profiter du bien que nous leur voulons faire. Or, comme Dieu nous a destinés pour les servir, nous le devons faire en la manière qui leur est la plus profitable, et par conséquent les traiter avec grande affabilité, et prendre cet avertissement du Sage,

saient ses discours, son seul aspect. Les enfants eux-mêmes, comme autour du Sauveur, couraient à lui et prenaient plaisir à l'écouter. Ainsi parlent l'archevêque de Vienne, de Montmorin, et Victor de Méliand, évêque d'Alet, dans leurs lettres à Clément XI. « J'étais bien jeune encore, a également écrit Charles-François de Loménie de Brienne, mort évêque de Coutances, lorsque ce vénérable vieillard fréquentait la maison de mon père. Telle était néanmoins la réputation de cet homme, et elle s'est tellement accrue de jour en jour, que la suite des années n'a pu effacer en moi l'opinion préconçue de sa sainteté. »

comme s'adressant à un chacun de nous en particulier : Congregationi pauperum affabilem te facito : Rendez-vous affable à l'assemblée des pauvres 1.»

Or, quoique M. Vincent fût grandement affable en ses paroles, il n'était pas pourtant flatteur; mais au contraire, il blâmait fort ceux-là qui se servaient des paroles d'affabilité pour s'insinuer par un esprit de flatterie dans l'affection des autres : « Soyons affables, disait-il aux siens, mais jamais flatteurs; car il n'y a rien de si vil ni si indigne d'un cœur chrétien que la flatterie; un homme vraiment vertueux n'a rien tant en horreur que ce vice. »

Il tenait encore pour une autre maxime de cette vertu, de ne contester jamais contre personne, non pas même contre les vicieux, quand on était obligé de les reprendre; mais il voulait qu'on se servît toujours de paroles douces et affables, selon que la prudence et la charité le requéraient. Par ce même principe, il défendait aux siens d'entrer en des altercations ou aigreurs, quand il était question de conférer avec les hérétiques, parce qu'on les gagne bien plutôt par une douce et amiable remontrance. Lui-même, en ayant un jour converti trois en un voyage qu'il fit à Beauvais, déclara depuis que la douceur qu'il avait exercée envers eux avait plus contribué à leur conversion que tout le reste de leur conférence<sup>2</sup>.

« Quand on dispute, disait-il, contre quelqu'un, la contestation dont on use en son endroit lui fait bien voir qu'on veut emporter le dessus; c'est pourquoi il se prépare à la résistance, plutôt qu'à la reconnaissance de la vérité: de sorte que par ce débat, au lieu de faire quelque ouverture à son esprit, on ferme ordinairement la porte de

<sup>1.</sup> Eccli., 1v, 7.

<sup>2.</sup> Lettre à du Coudray; Beauvais, 1628. Lett., t. I, p. 22.

son cœur; comme au contraire la douceur et l'affabilité la lui ouvrent. Nous avons sur cela un bel exemple en la per-'sonne du bienheureux François de Sales, lequel, quoiqu'il fût très savant dans les controverses, convertissait néanmoins les hérétiques plutôt par sa douceur que par sa doctrine. A ce sujet, M. le cardinal du Perron disait qu'il se faisait fort à la vérité de convaincre les hérétiques, mais qu'il n'appartenait qu'à M. l'évêque de Genève de les convertir. Souvenez-vous bien, Messieurs, ajoutait M. Vincent, des paroles de saint Paul à ce grand missionnaire saint Timothée: Servum Domini non oportet litigare 1; qu'il ne fallait point qu'un serviteur de Jésus-Christ usât de contestations ou de disputes; et je puis bien vous dire que je n'ai jamais vu, ni su, qu'aucun hérétique ait été converti par la force de la dispute, ni par la subtilité des arguments, mais bien par la douceur; tant il est vrai que cette vertu a de force pour gagner les hommes à Dieu. »

Mais la douceur de M. Vincent excellait surtout dans les corrections et répréhensions qu'il était obligé de faire. Il agissait alors avec une telle modération et une telle douceur d'esprit, il parlait d'une manière si suave, et néanmoins si efficace, que les cœurs les plus durs en étaient amollis, et ne pouvaient résister à la force de sa douceur. Nous en produirons seulement ici un exemple, qui fera voir quelle était non seulement la douceur, mais aussi la prudence de ce sage et charitable supérieur quand il était question de reprendre ou corriger quelqu'un des siens. Il fut un jour averti qu'un prêtre de sa Congrégation ne s'appliquait pas assez au travail des missions, quoiqu'il le pût bien faire; et que lorsqu'il y travaillait, il traitait le peuple dans ses prédications avec un peu de rudesse. Sur quoi il lui écrivit une lettre pour l'exhorter à se rendre plus assidu aux missions, et plus doux envers les pauvres gens des

<sup>1.</sup> II Tim., 11, 24.

champs. Il le fit d'une manière aussi suave que prudente et énergique, lui donnant cet avertissement, sans témoigner aucune mésestime de sa personne, ni faire connaître qu'on lui avait donné avis de son défaut :

« Je vous écris, lui dit-il, pour vous demander de vos nouvelles, et vous en donner des nôtres. Comment vous portez-vous après tant de travaux? Combien de missions avez-vous faites? Trouvez-vous le peuple disposé à faire un bon usage de vos exercices, et en tirer le fruit et le profit qui est à désirer? Je serai consolé d'apprendre ces choses dans le détail. J'ai de bonnes relations des autres maisons de la Compagnie, dans toutes lesquelles on travaille avec fruit et satisfaction, grâce à Dieu. Il n'y a pas jusques à M. N. qui ne soit en campagne depuis neuf mois, travaillant aux missions presque sans cesse; c'est une chose merveilleuse de voir les forces que Dieu lui donne, et les biens qu'il fait, qui sont extraordinaires, comme je l'apprends de tous côtés: MM. les grands-vicaires me l'ont mandé, et d'autres me l'ont dit ou écrit, et même des religieux voisins des lieux où il travaille. On attribue cet heureux succès au soin qu'il prend de gagner les pauvres gens par douceur et par bonté; ce qui m'a fait résoudre de recommander plus que jamais à la Compagnie de s'adonner de plus en plus à la pratique de ces vertus. Si Dieu a donné quelque bénédiction à nos premières missions, on a remarqué que c'était pour avoir agi amiablement, humblement et sincèrement envers toutes sortes de personnes; et s'il a plu à Dieu de se servir du plus misérable pour la conversion de quelques hérétiques, ils ont avoué eux-mêmes que c'était par la patience et par la cordialité qu'il avait eues pour eux. Les forçats même avec lesquels j'ai demeuré ne se gagnent pas autrement. Lorsqu'il m'est arrivé de leur parler sèchement, j'ai tout gâté; et au contraire lorsque je les ai loués de leur résignation, que je les ai plaints en leurs souffrances, que je leur ai dit qu'ils étaient heureux de faire leur pur-

gatoire en ce monde, que j'ai baisé leurs chaînes, compati à leurs douleurs, et témoigné affliction pour leurs disgrâces, c'est alors qu'ils m'ont écouté, qu'ils ont donné gloire à Dieu, et qu'ils se sont mis en état de salut. Je vous prie, Monsieur, de m'aider à rendre grâces à Dieu de cela, et à lui demander qu'il ait agréable de mettre tous les Missionnaires dans cet usage de traiter doucement, humblement et charitablement le prochain, en public et en particulier, et même les pécheurs et les endurcis, sans jamais user d'invectives, de reproches ou de paroles rudes contre personne. Je ne doute pas, Monsieur, que vous ne tâchiez de votre côté d'éviter cette mauvaise façon de servir les âmes, qui, au lieu de les attirer, les aigrit et les éloigne. Notre-Seigneur Jésus-Christ est la suavité éternelle des hommes et des anges, et c'est par cette même vertu que nous devons faire en sorte d'aller à lui en y conduisant les autres. »

## SECTION PREMIÈRE

CONTINUATION DU MÊME SUJET

Cette grande douceur dont M. Vincent usait dans les corrections et répréhensions provenait de ce qu'il était fortement persuadé d'une maxime qu'il avait apprise du grand saint Grégoire, à savoir, que les fautes du prochain nous doivent plutôt exciter à la pitié qu'à la colère, et que la véritable justice porte plutôt à la compassion qu'à l'indignation envers les pécheurs. Sur quoi ce saint homme disait souvent, « qu'il ne faut pas s'étonner de voir faire des manquements aux autres, parce que, comme le propre des ronces et des chardons est de porter des piquants, ainsi dans l'état de la nature corrompue le propre de l'homme est de faillir, puisqu'il est conçu et naît dans le péché, et

<sup>1.</sup> Vera justitia compassionem habet, non dedignationem. (Gregor.)

que le juste même, selon le sentiment de Salomon, tombe sept fois, c'est-à-dire plusieurs fois le jour. Il ajoutait que l'esprit de l'homme a ses sortes d'intempéries et de maladies comme le corps; et qu'au lieu de s'en troubler et de s'en décourager, il doit, en reconnaissant sa condition misérable, s'en humilier, pour dire à Dieu, comme David après son péché : Bonum mihi quia humiliasti me, ut discam justificationes tuas: « Il m'est bon que vous m'ayez humilié, afin que j'apprenne vos justifications; qu'il faut se supporter soi-même dans ses faiblesses et imperfections, et néanmoins travailler à s'en relever. »

Cette connaissance donc qu'il avait de la misère commune des hommes le faisait agir avec compassion et douceur envers les pécheurs, et même couvrir leurs défauts avec une prudence et une charité merveilleuses. Il disait que, « s'il est défendu de juger mal d'autrui, il est encore moins licite d'en parler, puisque c'est le propre de la charité, comme dit le saint Apôtre 2, de couvrir la multitude des péchés. » Et sur ce sujet il alléguait cette parole du Sage 3: Audisti verbum adversus proximum tuum? Commoriatur in te: « Avez-vous entendu quelque discours contre votre prochain? étouffez-le et le faites mourir en vous. » Il louait aussi souvent cette vertu en la personne de Madame la générale des galères, laquelle, par une tendresse et pureté de conscience, ne parlait jamais, et ne pouvait souffrir qu'en sa présence on s'entretînt des défauts d'autrui.

Quelques-uns étant sortis de la Compagnie de la Mission par tentation ou autrement, il y en avait d'autres qui s'en étonnaient, et même en murmuraient, n'en sachant pas la cause; parce que M. Vincent tenait cette maxime, de

<sup>1.</sup> Ps. cxvIII, 71.

<sup>2.</sup> I Petr., IV, 8.

<sup>3.</sup> Eccli., x1x, 10.

ne faire jamais aucune plainte de ceux qui sortaient, et de ne rien dire des causes de leur sortie. Mais au contraire, quand l'occasion s'en présentait et qu'il le pouvait avec vérité, il parlait à leur avantage; même, dans les occasions, il leur rendait toutes sortes de bons offices, quoiqu'il connût bien la mauvaise disposition de quelques-uns à son égard. Et plusieurs de ceux qui ont persévéré dans la Compagnie, tant des premiers qui ont commencé l'Institut que des autres qui sont venus depuis, ont avoué qu'après Dieu ils avaient obligation de leur persévérance à la douceur et au support charitable de M. Vincent à leur égard.

Quoiqu'il corrigeât les défauts du prochain sans les flatter, c'était néanmoins toujours en les excusant et en les diminuant autant qu'il pouvait. Il y procédait avec un tel témoignage d'estime et d'affection pour ceux qui avaient failli, qu'il s'en faut que sa correction leur causât aucun abattement d'esprit; au contraire, elle relevait leur courage, augmentait leur confiance en Dieu, et leur donnait ordinairement une grande édification, lorsqu'ils voyaient que par une charité merveilleuse il s'humiliait le premier.

Nous insérerons ici fort à propos sur ce sujet les extraits de quelques lettres qui feront connaître encore mieux quels étaient ses sentiments touchant la douceur qu'il fallait mêler dans la correction, et le grand soin qu'il prenait d'établir un support mutuel parmi ceux de sa Congrégation.

« Je loue Dieu, dit-il, écrivant au supérieur d'une de ses maisons<sup>1</sup>, de ce que vous êtes allé vous-même expédier les choses que M. N. vous avait refusé de faire. Vous avez bien fait d'en user ainsi, plutôt que de le presser; car il y a des personnes bonnes et vertueuses qui craignent Dieu, et ne voudraient pas l'offenser, lesquelles ne laissent pas

<sup>1.</sup> A Coglée, supérieur à Sedan; 10 décembre 1653.

de tomber en de certaines faiblesses: et quand il s'en présente de telles, il faut les supporter, et non pas se raidir contre. Puisque Dieu donne bénédiction à ce sien serviteur dans le Tribunal, je pense que vous ferez bien de le laisser agir selon son esprit, et de donner quelque chose en cette occasion à ses petites volontés, puisque, grâce à Dieu, il n'en a point de mauvaises. Pour ce qui est de l'autre prêtre dont vous me parlez, la parole qui lui est échappée est peut-être une saillie de la nature plutôt qu'une indisposition de l'esprit. Les plus sages disent quelquefois des choses, étant préoccupés de quelque passion, de quoi néanmoins ils se repentent bientôt après. Il y en a d'autres qui témoignent quelquefois leurs aversions et leurs sentiments, tant à l'égard des personnes que des emplois, et qui pourtant ne laissent pas de bien faire. Tant il y a, Monsieur, qu'avec quelques personnes que nous soyons, il y a toujours à souffrir, mais aussi à mériter. J'espère que celui-là dont je viens de vous parler se pourra gagner, pourvu qu'on le supporte charitablement, qu'on l'avertisse avec douceur et prudence, et qu'on prie Dieu pour lui, comme je fais pour votre famille, etc. »

Écrivant sur un semblable sujet à un autre supérieur : « Le prêtre, lui dit-il, dont vous me parlez, est un homme de bien; il se porte à la vertu; et il était en bonne réputation dans le monde avant qu'il fût reçu dans la Compagnie. Que si maintenant qu'il est parmi nous, il a l'esprit inquiet, s'il s'embarrasse de quelque soin temporel et de l'affection des parents, et si enfin il fait quelque peine à ceux qui sont avec lui, il le faut supporter avec douceur. S'il n'avait ces défauts, il en aurait d'autres; et si vous n'aviez rien à souffrir, votre charité n'aurait pas beaucoup d'exercice, ni votre conduite assez de rapport à celle de Notre-Seigneur, qui a bien voulu avoir des disciples gros-

<sup>1</sup> A Cabel, supérieur à Sedan; 1er mai 1658.

siers et sujets à divers manquements, pour avoir occasion, en pratiquant la douceur et le support, de nous montrer par son exemple comme doivent agir ceux qui sont en charge. Je vous prie, Monsieur, de vous régler sur ce saint Modèle, qui vous apprendra non seulement à supporter vos confrères, mais aussi la manière de les aider à se défaire de leurs imperfections. Il ne faut pas négliger le mal par une tolérance trop lâche, mais il faut aussi tâcher d'y remédier avec douceur. »

Il écrivit encore sur le même sujet à un troisième, qui travaillait avec un autre prêtre de la Compagnie dans un diocèse éloigné. Voici en quels termes : « J'espère de la bonté de Notre-Seigneur qu'il donnera sa bénédiction à vos emplois, si la cordialité et le support est entre vous deux; et je vous prie, au nom de Dieu, Monsieur, que ce soit là votre grand exercice. Et parce que vous êtes le plus ancien et le supérieur, supportez tout avec douceur de celui qui est avec vous; je dis, tout, en sorte que, déposant en vous-même la supériorité, vous vous ajustiez à lui dans un esprit de charité. C'est là le moyen par lequel Notre-Seigneur a gagné et perfectionné ses apôtres, et celui aussi par lequel seul vous viendrez à bout de ce bon prêtre. Selon cela, donnez un peu d'espace à son humeur, ne lui contredisez jamais à l'heure même que vous croyez en avoir sujet, mais avertissez-le quelque temps après, humblement et cordialement. Et surtout comportez-vous de telle façon, qu'il ne paraisse aucune division entre vous et lui; car vous êtes là, comme sur un théâtre, exposés à la vue de toutes sortes de personnes, dans l'esprit desquelles un seul acte d'aigreur qu'on verrait en vous serait capable de tout gâter. J'espère que vous ferez usage de ces avis que je vous donne, et que Dieu se servira d'un million d'actes de vertus que vous pratiquerez, comme de base et de fondement du bien qu'il veut faire par vous. »

Enfin il ne recommandait rien tant, par ses lettres et de

vive voix, aux supérieurs et aux particuliers de ses maisons, que la douceur et le support réciproque comme une source de paix, et un lien de perfection qui unit les cœurs. Quand les supérieurs de quelques-unes des maisons de sa Compagnie demandaient d'être déchargés de quelque infirme qui ne pouvait plus travailler, il leur représentait, qu'étant devenu infirme en leur maison, il était juste qu'il y demeurât, afin qu'elle eût occasion de pratiquer en son endroit le support et la charité. Que s'ils demandaient le changement de quelqu'un à cause de ses défauts, il leur disait qu'il le fallait supporter, qu'il n'y avait personne qui n'en eût, et que celui qu'on enverrait en sa place en aurait peut-être de plus grands.

Quand les officiers ou autres des siens manquaient à suivre ses ordres, comme il est arrivé quelquefois, faisant autrement qu'il ne leur avait prescrit, même jusqu'à plusieurs fois, il ne leur disait autre chose sinon : « Monsieur, ou mon frère, peut-être que si vous aviez fait cela en la manière que je vous avais prié, Dieu y aurait donné sa bénédiction.» D'autres fois il n'en disait rien, voulant que son silence et sa patience servissent de correction, si ce n'était dans les choses de quelque conséquence, à quoi il fût nécessaire de pourvoir, ou en cas de désobéissance formelle, s'il en remarquait quelqu'une.

Mais surtout il se comportait avec une douceur et un support merveilleux envers les infirmes, ou du corps ou de l'esprit; il n'en faisait jamais aucune plainte, et ne témoignait point qu'il s'en trouvât chargé; mais se mettant en leur place, par une charitable condescendance, il leur faisait les mêmes traitements qu'il eût voulu recevoir s'il eût été dans les mêmes infirmités. Nous remarquerons seulement ici qu'entre ceux qu'on admettait à l'épreuve dans sa Congrégation, il s'en est trouvé de tout temps quelquesuns qui avaient des incommodités pour lesquelles, selon

les apparences, ils ne pouvaient être reçus au corps de la Compagnie; nonobstant cela M. Vincent ne laissait pas d'essayer de les remettre, leur faisant prendre des remèdes, leur donnant du repos, et employant les autres moyens qu'il jugeait propres pour cet effet. Et quoique plusieurs lui représentassent qu'il les fallait renvoyer, lui, au contraire, disait qu'il fallait attendre et les supporter : et en effet, après avoir quelquefois bien attendu, quelques-uns ont été guéris, et ont depuis rendu de bons services à Dieu dans la Compagnie.

Que s'il exerçait une si charitable douceur envers ceux qui n'étaient que dans la probation pour être incorporés à sa Congrégation, il en usait encore bien davantage à l'égard des autres qui y étaient déjà reçus. Car tant s'en faut qu'il en renvoyât aucun pour quelque infirmité que ce fût, que même il ne voulait pas permettre qu'aucun s'en retirât de lui-même sous ce prétexte; considérant les infirmes comme autant de sujets qui attiraient les bénédictions du ciel sur sa Compagnie. Voici ce qu'il en écrivit un jour à un prêtre de sa Congrégation qui, parce qu'il n'avait pas de santé, avait quelque pensée de se retirer : « Ne craignez point, lui dit-il, d'être en aucune façon à charge à la Compagnie à cause de vos infirmités, et croyez que vous ne le serez jamais pour ce sujet : car, par la grâce de Dieu, elle ne se trouve point chargée des infirmes; au contraire, ce lui est une bénédiction d'en avoir. » Voilà les sentiments et la pratique de M. Vincent sur ce point, et c'est ainsi que sa Compagnie en use dans le même esprit, ne renvoyant aucun de ses sujets pour infirmité.

Il traitait encore avec une douceur toute particulière les frères de sa Congrégation qui étaient les plus grossiers et les moins utiles, ne voulant point les renvoyer pour leur rusticité ou leur peu d'utilité à la maison. Il les faisait même parler dans les conférences et colloques spirituels de la Communauté, pour leur ouvrir l'esprit. Quoique leurs discours fussent quelquefois trop longs, ennuyeux, et hors du sujet, il les laissait pourtant dire tout ce qu'ils voulaient, sans jamais les interrompre, et sans jamais leur témoigner qu'il n'approuvât pas ce qu'ils avaient dit, si ce n'est qu'ils eussent avancé quelque chose fausse ou erronée, qui eût besoin de correction; car alors il les redressait paternellement, et avec grande douceur, pour ne les pas contrister ou décourager, interprétant en bien ce qu'ils avaient dit, ou les excusant adroitement, et leur faisant néanmoins assez remarquer en quoi ils s'étaient trompés.

La douceur de sa charité passait encore plus avant, et supportait non seulement les défauts naturels du corps ou de l'esprit, mais même ceux qui se commettaient contre les mœurs: car il s'en est trouvé de temps en temps quelquesuns dans sa Congrégation, aussi bien que dans les autres Communautés, qui, s'étant relachés dans le chemin de la vertu, y faisaient plus de mal que de bien par leurs murmures, médisances et autres déréglements, qui étaient connus des autres de sa Compagnie. On s'étonnait que M. Vincent ne les mît point dehors, on le pressait même de le faire; mais ce charitable et débonnaire supérieur les supportait avec une douceur, une charité et une patience incroyables pour leur donner loisir de se reconnaître, employant cependant tous les moyens qu'il jugeait propres pour remédier à leurs fâcheuses dispositions.

Le supérieur d'une des maisons de sa Compagnie, se trouvant bien d'avoir été déchargé de quelques personnes lâches et d'une humeur difficile, écrivit à M. Vincent qu'il serait à propos de purger la Compagnie de telles gens. Voici la réponse qu'il lui fit, et qui est très remarquable, sur le sujet que nous traitons 1. « Je suis de votre avis, lui dit-il, touchant le personnage dont vous m'écrivez. Je ne crois pas qu'il revienne de l'état où il est; au contraire, je

<sup>1.</sup> Lettre à Alméras, à Rome; 15 juillet 1650.

crains qu'il ne fasse beaucoup de peine à cette maison ici où nous l'avons fait venir; et non seulement je le crains, mais je commence à l'expérimenter, et je vous avoue que lui et deux autres nous ont donné beaucoup d'exercice. L'un est dehors, après l'avoir supporté autant qu'il nous a été possible; et il serait expédient que les autres en fussent bien loin. Ce serait faire justice à la Compagnie que de retrancher ces membres gangrenés, et la prudence même semble le requérir; mais parce qu'il faut donner lieu à toutes les vertus, nous exerçons maintenant le support, la douceur, la longanimité et la charité, dans le désir de leur amendement : nous appliquons des remèdes au mal, employant les menaces, les prières, les avertissements, et tout cela sans espérance d'autre bien que de celui qu'il plaira à Dieu y opérer par sa grâce. Notre-Seigneur ne rejeta pas saint Pierre pour l'avoir renié trois fois, ni même Judas, quoiqu'il prévît bien qu'il mourrait en son péché : ainsi j'estime que sa divine bonté aura bien agréable que la Compagnie étende sa charité sur ces discoles 1, pour ne rien omettre ni épargner qui les puisse gagner à Dieu. Ce n'est pas qu'enfin il n'en faille venir au retranchement, s'ils ne se changent. »

Quelques âmes timorées et embarrassées de scrupules, qui rendaient leur conduite très pénible et en quelque façon insupportable, ont aussi exercé souvent la charité de M. Vincent et lui ont bien fourni de quoi pratiquer la douceur et le support. Parmi les siens mêmes, il s'en est trouvé qui durant plusieurs années, pour des scrupules fondés sur des sujets de néant, étaient incessamment à lui donner de la peine par leurs importunités continuelles; pourtant il ne s'en plaignait point et ne les rebutait nullement, mais il les supportait et même s'étudiait à les accueillir gracieusement, pour ne leur donner aucun sujet de décou-

<sup>1.</sup> Discole, c'est-à-dire difficile, fàcheux.

ragement ou de tristesse. En quelque compagnie qu'il fût, il se levait aussitôt qu'il les voyait venir, et allait leur parler dans quelque coin du lieu où il se trouvait : et quoiqu'ils retournassent vers lui plusieurs fois pour le même sujet, il s'en est trouvé quelques-uns qui sont venus l'interrompre (trois et quatre fois en une heure, — il les recevait toujours avec la même sérénité de visage, les écoutait avec une égale patience, et leur répondait avec la même douceur. Voici le témoignage qu'un de ces esprits malades a rendu sur ce sujet. « M. Vincent, dit-il, a toujours eu un très grand support pour moi, et m'a traité avec grande douceur pendant mes peines d'esprit. J'allais l'interrompre continuellement, même lorsqu'il se disposait à célébrer la Messe ou à réciter son office; et quand j'avais eu sa réponse, je sortais, et puis je retournais encore au même temps pour lui parler, et ainsi consécutivement plusieurs fois de suite. Tout cela a duré longtemps, sans que j'aie remarqué qu'il m'ait dit aucune parole rude; au contraire, il me répondait toujours avec grande douceur, sans me rebuter, ce qu'il eût pu faire justement, vu la continuation de mes importunités. De plus, après m'avoir dit ce que j'avais à faire, voyant que je tombais en de nouveaux doutes, il a pris la peine de m'écrire de sa propre main ce qu'il m'avait dit, pour me le mieux faire retenir; et même pour cet effet, il me priait de le lire tout haut en sa présence. Enfin à quelque heure que je l'allasse trouver, quoique ce fût souvent fort tard et fort avant dans la nuit, ou même d'autres fois lorsqu'il était engagé en des compagnies pour des affaires, il me recevait toujours avec une égale bonté, m'écoutait et me répondait avec une douceur et une charité que je ne puis expliquer. »

Un autre a encore déclaré qu'il avait bien souvent exercé la patience et la charité de M. Vincent, l'obligeant de répéter plusieurs fois ce qu'il lui avait dit : ce que néanmoins ce charitable supérieur faisait bien volontiers, sans

lui en témoigner aucune peine, répétant plusieurs fois, et autant qu'il le désirait, la chose qu'il lui avait déjà dite, et la lui expliquant plus distinctement, et même avec plus de plaisir, la dernière fois que la première. Une fois entre autres qu'il était occupé en quelque affaire avec des personnes considérables, il appela un frère pour lui dire quelque chose; mais ce frère, ne la concevant pas bien, la lui fit répéter plus de quatre fois sans que M. Vincent lui en témoignât le moindre signe d'impatience, faisant cette répétition la cinquième fois avec la même douceur et tranquillité d'esprit que la première, témoignant avec un visage riant y prendre plutôt plaisir qu'y ressentir aucune peine.

### SECTION II

PAROLES REMARQUABLES DE M. VINCENT TOUCHANT LA DOUCEUR QU'ON DOIT PRATIQUER ENVERS LE PROCHAIN.

Elles ont été recueillies d'un discours que ce saint homme fit un jour aux siens sur le sujet de cette vertu 1.

« La douceur et l'humilité, leur dit-il, sont deux sœurs germaines qui s'accordent fort bien ensemble. Nous avons pour règle de les étudier soigneusement en Jésus-Christ, qui nous dit <sup>2</sup>: Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est donc une leçon du Fils de Dieu: Apprenez de moi. O mon Sauveur! quelle parole! mais quel bonheur d'être vos écoliers, et d'apprendre cette leçon si courte et si excellente, qu'elle nous rend tels que vous êtes? N'aurez-vous pas sur nous la même autorité qu'ont eue autrefois les philosophes sur leurs sectateurs, lesquels s'attachaient si étroitement à leurs sentences, que c'était assez de dire: Le Maître l'a dit, pour ne s'en départir jamais?

<sup>1. 11</sup> avril 1659; Confér. aux Missionnaires, p. 402.

<sup>2.</sup> Mat., x1, 29.

« Si donc les philosophes par leurs raisonnements s'acquéraient tant de créance sur leurs disciples dans les choses humaines, combien plus, mes Frères, la Sagesse éternelle mérite-t-elle d'être crue et suivie dans les choses divines! Que lui répondrions-nous à ce moment, s'il nous demandait compte de toutes les leçons qu'il nous a faites? Que lui dirons-nous à la mort, quand il nous reprochera de les avoir si mal apprises? Apprenez de moi, dit-il, d'être doux. Si c'était un saint Paul ou un saint Pierre, qui par lui-même nous exhortât à apprendre de lui la douceur, nous pourrions nous en excuser; mais c'est un Dieu fait homme, qui est venu nous montrer comme il faut que nous soyons faits pour être agréables à son Père : c'est le Maître des maîtres qui nous enseigne à être doux. Donneznous part, mon Seigneur, à votre grande douceur : nous vous en prions par cette même douceur qui ne peut rien refuser.

« La douceur a plusieurs actes qui se réduisent à trois principaux :

« Le premier de ces actes a deux offices, dont l'un est de réprimer le mouvement de la colère, les saillies de ce feu qui monte au visage, qui trouble l'âme, qui fait qu'on n'est plus ce qu'on était, et qu'un visage serein change de couleur, et devient noirâtre, ou tout enflammé. Que fait la douceur? Elle arrête ce changement; elle empêche celui qui la possède de se laisser aller à ces mauvais effets. Il ne laisse pourtant pas de sentir le mouvement de la passion; mais il tient ferme, afin qu'elle ne l'emporte. Il lui pourra arriver quelque ternissure au visage, mais il se remet bientôt. Au reste il ne faut pas s'étonner de nous voir combattus; les mouvements de la nature préviennent ceux de la grâce, mais ceux-ci les surmontent. Il ne faut pas nous étonner des attaques, mais demander grâce pour les vaincre, étant assurés qu'encore que nous sentions en nous

quelques révoltes contraires à la douceur, cette vertu a la propriété de les réprimer. Voilà donc le premier office du premier acte, qui est beau à merveille, et si beau qu'il empêche la laideur du vice de se montrer; c'est un certain ressort dans les esprits et dans les âmes, qui non seulement tempère l'ardeur de la colère, mais qui en étouffe les moindres sentiments.

« L'autre office de ce premier acte de la douceur consiste en ce qu'étant parfois expédient qu'on témoigne de la colère, qu'on reprenne, qu'on châtie, il fait néanmoins que les âmes qui ont cette vertu de douceur ne font pas les choses par emportement de la nature, mais parce qu'elles pensent qu'il les faut faire. Comme le Fils de Dieu qui appela saint Pierre Satan I, et qui disait aux Juifs: Allez, hypocrites! non une fois, mais plusieurs, ce mot étant répété dix ou douze fois dans un seul chapitre 2; et en d'autres rencontres il chassa les vendeurs du temple, renversa les tables, et fit d'autres signes d'un homme courroucé 3. Étaient-ce des emportements de colère? Non, il avait cette douceur au suprême degré. En nous, cette vertu fait qu'on est maître de sa passion; mais en Notre-Seigneur, qui n'avait que des propassions, elle lui faisait seulement avancer ou retarder les actes de la colère, selon qu'il était expédient. Si donc il se montrait sévère en certaines occasions, lui qui était doux et bénin, c'était pour corriger les personnes à qui il parlait, pour donner la chasse au péché, et ôter les scandales; c'était pour édifier les âmes, et pour nous donner instruction. Oh! qu'un supérieur qui agirait de la sorte ferait un grand fruit! Ses corrections seraient bien reques, parce qu'elles seraient faites par raison, et non par humeur. Quand il reprendrait

<sup>1.</sup> Mat., xvi, 23.

<sup>2.</sup> Mat., xxIII, 14, 15, 23, etc.

<sup>3.</sup> Mat., xxi, 12.

avec vigueur, ce ne serait jamais par emportement, mais toujours pour le bien de la personne avertie.

« Comme Notre-Seigneur doit être notre modèle en quelque condition que nous soyons, ceux qui conduisent doivent regarder comme il a gouverné, et se régler sur lui. Or il gouvernait par amour; et si quelquefois il promettait la récompense, d'autres fois aussi il proposait le châtiment : il faut faire de même, mais toujours par le principe de l'amour. On est pour lors en l'état où le prophète désirait que Dieu fût quand il lui disait : Domine, ne in furore tuo arguas me 1: il semblait à ce pauvre roi que Dieu fût en colère contre lui, et pour cela il le prie de ne le châtier pas en sa fureur. Tous les hommes en sont logés là, nul ne veut être corrigé par colère. C'est une faveur accordée à peu de personnes de n'en point sentir les premières émotions, comme j'ai dit; mais l'homme doux en revient aussitôt, il maîtrise la colère et la vengeance, en sorte que rien n'en procède qui ne soit appliqué par l'amour. Voilà donc le premier acte de la douceur, qui est de réprimer les mouvements contraires dès qu'on les ressent, soit en arrêtant tout à fait la colère, soit en l'employant si bien dans la nécessité, qu'elle ne soit nullement séparée de la douceur. C'est pourquoi, Messieurs, maintenant que nous en parlons, proposons-nous, toutes les fois qu'il nous viendra quelque occasion de nous fâcher, d'arrêter tout court cet appétit, pour nous récolliger et nous élever à Dieu, lui disant : Seigneur, qui me voyez assailli de cette tentation, délivrez-moi du mal qu'elle me suggère.

« Le second acte de la douceur est d'avoir une grande affabilité, cordialité et sérénité de visage envers les personnes qui nous abordent, en sorte qu'on leur soit à conso-

<sup>1. «</sup> Seigneur, ne me reprenez pas dans votre fureur. » (Ps. xxxvii, 2.)

lation. De là vient que quelques-uns, avec une façon riante et agréable, contentent tout le monde; Dieu les ayant prévenus de cette grâce, par laquelle ils semblent vous offrir leur cœur, et vous demander le vôtre; au lieu que d'autres se présentent avec une mine resserrée, triste et désagréable, ce qui est contre la douceur. Selon cela, un vrai Missionnaire fera bien de se composer affablement, et de s'étudier à un abord si cordial et amiable, que par ces signes de sa bonté il donne consolation et confiance à tous ceux qui l'approchent. Vous voyez que cette douce insinuation gagne les cœurs et les attire, selon cette parole de Notre-Seigneur, que les débonnaires posséderont la terre 1; et au contraire on a fait cette remarque des personnes de condition qui sont dans l'emploi, que quand elles sont trop graves et froides, un chacun les craint et les fuit.

« Et comme nous devons être employés auprès des pauvres gens des champs, de messieurs les ordinands, des exercitants, et de toutes sortes de personnes, il n'est pas possible que nous produisions de bons fruits, si nous sommes comme des terres sèches qui ne portent que des chardons; il faut quelque attrait, et un extérieur qui plaise, pour ne rebuter personne.

« Je fus consolé, il y a trois ou quatre jours, de la joie qui me parut en quelqu'un qui sortait de céans, où il avait remarqué, disait-il, un abord doux, une ouverture de cœur, et une certaine simplicité charmante — ce sont ses termes, — qui l'avaient grandement touché.

« Isaïe dit de Notre-Seigneur <sup>2</sup>: Butyrum et mel comedet, ut sciat reprobare malum, et eligere bonum: « Il mangera du beurre et du miel, afin qu'il sache réprouver le mal, et choisir le bien. » Ce discernement des choses n'est donné, je pense, qu'aux âmes qui ont la douceur; car

<sup>1.</sup> Mites possidebunt terram. (Mat., v, 4.)

<sup>2.</sup> Is., vii, 15.

comme la colère est une passion qui trouble la raison, il faut que ce soit la vertu contraire qui donne le discernement et la lumière à la même raison.

- « Le troisième acte de la douceur est, quand on a reçu un déplaisir de quelqu'un, de n'y point arrêter son esprit, de n'en rien témoigner; ou bien de dire en l'excusant : Il n'y pensait pas, il l'a fait par précipitation, un premier mouvement l'a emporté; enfin, de détourner sa pensée de l'offense prétendue. Quand une personne dit des choses fâcheuses à ces esprits doux pour les aigrir, ils n'ouvrent pas la bouche pour lui répondre, et ne font pas semblant de l'entendre.
- « On raconte d'un chancelier de France 1 que, sortant un jour du Conseil, un homme qui avait perdu son procès lui dit qu'il était un méchant juge parce qu'il lui avait ôté son bien, et qu'il avait ruiné sa famille par l'arrêt qui avait été donné, l'appelant au jugement de Dieu, et le menaçant de son châtiment. Or, dans une telle rencontre ce seigneur s'en alla sans dire mot et sans regarder ni d'un côté ni d'autre. Si ce fut par la douceur chrétienne, ou par quelque autre principe qu'il supporta cette indignité, je m'en rapporte; mais quoi qu'il en soit, nous devons entrer dans une grande confusion de nous emporter quelquefois pour des vétilles, considérant que le premier chef de la justice du royaume souffre le reproche honteux que lui fait publiquement un plaideur, sans lui en témoigner aucun ressentiment; chose, certes, admirable dans le rang qu'il tenait, où il ne manquait pas de raisons humaines, non plus que de moyens faciles, pour punir une telle témérité.
- « Mais votre exemple, ô mon Sauveur! n'aura-t-il pas plus de pouvoir sur nous? Vous verrons-nous pratiquer

<sup>1.</sup> C'est à M. le chancelier de Sillery que cela arriva, ajouta saint Vincent.

une douceur incomparable envers les plus criminels, sans nous efforcer de devenir doux? et quand serons-nous touchés des exemples et des semonces que nous trouvons en votre école?

« La douceur ne nous fait pas seulement excuser les affronts et les traitements injustes que nous recevons : elle veut même qu'on traite doucement ceux qui nous les font, par des paroles amiables; et s'ils venaient à nous outrager jusqu'à nous donner un soufflet, qu'on le souffre pour Dieu. C'est cette vertu qui fait cet effet-là. Oui, un serviteur de Dieu qui la possède bien, quand on use de mainmise sur lui, offre à Dieu ce rude traitement et demeure en paix.

« Si le Fils de Dieu était si débonnaire en sa conversation, combien plus a-t-il fait éclater sa douceur en sa passion! Ç'a été jusqu'à un tel point, que de ne proférer aucune parole fâcheuse contre ces déicides, qui le couvraient d'injures et de crachats, et qui se riaient de ses douleurs. « Mon « ami ¹ », dit-il à Judas, qui le livrait à ses ennemis. Il va même au-devant de ce traître avec cette douce parole, « Mon ami. » Il traita tout le reste du même air : « Qui « cherchez-vous? leur dit-il; me voici². » Méditons tout cela, Messieurs, nous trouverons des actes prodigieux de douceur, qui surpassent l'entendement humain. O Jésus, mon Dieu! quel exemple pour nous, qui avons entrepris de vous imiter! Quelle leçon pour ceux qui ne veulent rien souf-frir; ou s'ils souffrent, qui s'inquiètent et s'aigrissent!

« Après cela ne devons-nous pas nous affectionner à cette vertu de douceur, par laquelle Dieu nous fera la grâce non seulement de réprimer les mouvements de la colère, de nous comporter gracieusement envers le prochain, et de

<sup>1.</sup> Mat., xxvi, 50.

<sup>2.</sup> Joan., xvIII, 4, 5.

rendre bien pour mal; mais encore de souffrir paisiblement les afflictions, les blessures, les tourments et la mort même que les hommes nous pourraient causer. Faites-nous la grâce, mon Sauveur, de profiter des peines que vous avez endurées avec tant d'amour et de douceur; plusieurs en ont profité par votre bonté, et peut-être que je suis seul ici qui n'ai pas encore commencé à être tout ensemble et doux et souffrant. »

### CHAPITRE XIII

#### Son humilité

C'est une vérité prononcée par la bouche du Fils de Dieu, que celui qui s'élève sera humilié, et au contraire que celui qui s'humilie sera exalté : la conduite de la divine Providence nous en fait voir tous les jours des preuves, et nous oblige par conséquent de reconnaître ce qu'a dit un grand docteur de l'Eglise, qu'il n'y a rien qui nous rende si agréables aux yeux de Dieu, ni si recommandables envers les hommes, que lorsqu'étant vraiment grands par le mérite d'une vie sainte et vertueuse, nous nous rendons petits par les sentiments d'une sincère humilité <sup>2</sup>.

Cela s'est vérifié en la personne de M. Vincent, lequel a été exalté par les grandes choses que Dieu a faites en lui et par lui, d'autant qu'il s'est humilié; et plus il s'est profondément abaissé, plus Dieu a pris soin de l'élever, et de répandre abondamment ses bénédictions sur lui et sur toutes ses saintes entreprises.

Il est vrai que l'on peut dire de ce saint homme, après sa

<sup>1.</sup> Mat., xxIII, 12.

<sup>2.</sup> Nihil est quod nos ita aut hominibus acceptos, aut Deo gratos faciat, quam si vitæ merito magni, humilitate infimi simus. (Hieron., ad Celan.)

mort, ce que plusieurs qui l'ont le plus approchéet observé ont dit de lui durant sa vie, qu'il n'a jamais été bien connu au monde tel qu'il était en effet, quelque estime qu'on ait eue de lui : car bien qu'il ait toujours passé pour un homme fort humble, l'opinion commune toutefois n'a jamais regardé son humilité comme la disposition principale qui a attiré sur lui toutes les grâces et bénédictions dont il a étë comblé, et comme le fondement et la racine de toutes les grandes œuvres qu'il a faites. Ceux qui en ont jugé plus favorablement ont estimé que c'était son zèle qui le portait à les entreprendre, et que sa prudence les lui faisait conduire heureusement à chef; mais quoique ces deux vertus fussent excellentes en lui, et qu'elles aient beaucoup contribué aux grands biens qu'il a opérés, il faut néanmoins avouer que c'est sa profonde humilité qui a attiré sur lui cette plénitude de lumières et de grâces, par la vertu desquelles tout a prospéré entre ses mains et sous sa conduite. Pour parler encore mieux, nous pouvons dire que son zèle le portait à s'humilier sans cesse, et que sa prudence consistait à suivre simplement les maximes et les exemples du Fils de Dieu, et à s'abandonner aveuglément aux conduites de son divin Esprit, se tenant toujours dans cette humble disposition de cœur, de se réputer incapable d'aucun bien, et dénué de toute vertu et de toute force. Dans ce sentiment il répétait sans cesse intérieurement cette leçon d'humilité qu'il avait apprise de son divin Maître, disant en son cœur: « Je ne suis pas un homme, mais un pauvre ver qui rampe sur la terre, et qui ne sait où il va, mais qui cherche seulement à se cacher en vous, ô mon Dieu! qui êtes tout mon désir. Je suis un pauvre aveugle qui ne saurais avancer un pas dans le bien, si vous ne me tendez la main de votre miséricorde pour me conduire. »

Voilà quels étaient les sentiments de Vincent de Paul, lequel, à l'exemple du saint Apôtre son patron, ne se trouvait point dans une meilleure disposition de correspondre

et de coopérer aux desseins de Dieu, sinon lorsqu'étant abattu par terre dans les profonds abaissements de son humilité, et fermant les yeux à toutes les considérations humaines, il s'abandonnait aux volontés de son divin Maître, lui disant en son cœur, comme ce grand Apôtre 1: « Seigneur, que voulez-vous que je fasse? » Dans cette dépendance il n'entreprenait jamais rien par lui-même; et il a fallu que la divine Providence l'ait engagé aux œuvres qu'il a faites, ou par l'autorité de ceux qu'il regardait comme ses supérieurs, ou par les conseils et les persuasions des personnes dont il respectait la vertu, ou enfin par la nécessité des occasions qui lui faisaient connaître la volonté. de Dieu, volonté qu'il faisait toujours profession de suivre, et qu'il ne voulait jamais prévenir. C'est pourquoi lorsqu'il parlait de la plus grande de ses œuvres, qui est l'établissement de sa Congrégation, il disait toujours hautement « que c'était Dieu seul qui avait appelé en sa Compagnie ceux qui y avaient été reçus, et qu'il n'avait jamais ouvert la bouche pour en attirer aucun; que lui-même ne s'était pas fait Missionnaire par son choix, mais qu'il y avait été engagé, sans presque le connaître, par la conduite de la volonté de Dieu; que c'était Dieu seul qui était l'auteur de tout ce qui se faisait de bien dans la Mission, de toutes les fonctions et pratiques des Missionnaires, et généralement de toutes les bonnes œuvres dans lesquelles ils sont employés : toutes ces choses ayant été commencées sans qu'il y pensât, et sans qu'il sût ce que Dieu prétendait faire. »

Il est fort difficile de déclarer plus en particulier quelle a été l'humilité de ce grand serviteur de Dieu, puisqu'il s'est toujours étudié à tenir cette vertu cachée non seulement aux autres, mais encore à lui-même. Nous nous efforcerons néanmoins d'en tracer ici quelque léger crayon,

<sup>1.</sup> Act., 1x, 6.

dont nous emprunterons les traits, soit de ce que nous avons vu et connu en lui ou entendu de sa propre bouche, soit de ce que nous en avons appris par les témoignages irréprochables de personnes de très grande piété.

Nous avons déjà dit qu'encore que Dieu ait voulu seservir de lui pour des choses très grandes, M. Vincent se réputait néanmoins incapable des moindres, et même que, passant outre, il se croyait plus propre à détruire qu'à édifier : car se reconnaissant enfant d'Adam, il se défiait entièrement de lui-même, comme d'un homme pervers qui sentait en soi la pente commune pour le mal et l'impuissance pour le bien, que tous les descendants de ce premier père ont héritées de sa désobéissance. C'était pour cela qu'il avait conçu un très grand mépris de lui-même; qu'il fuyait l'honneur et la louange comme une peste; qu'il ne se justifiait jamais lorsqu'il était repris, mais se mettait du côté de celui qui le reprenait, se donnant le tort, quoiqu'il ne l'eût pas ; qu'il condamnait ses moindres imperfections avec plus de rigueur que d'autres n'auraient fait leurs plus gros péchés; et que, sans user d'aucune excuse, il faisait passer ses plus légers défauts d'entendement et de mémoire pour de grossières méprises. C'est enfin pour cela qu'il n'osait et ne voulait s'ingérer en quelque chose que ce fût, et était même plus content que Dieu fît le bien par d'autres, que par lui-même.

C'était dans ce même esprit qu'il s'étudiait à cacher, autant qu'il pouvait, toutes les grâces particulières qu'il recevait de Dieu. Il n'en a découvert aucune que lorsqu'il ne la pouvait couvrir sans manquer à la charité du prochain, ou à quelque autre nécessité qui l'y obligeait. Il avait pris une telle habitude de se cacher lui-même, et tout ce qu'il faisait de bien, que ceux de sa Compagnie ne savaient qu'une partie de tant de saintes œuvres qu'il entreprenait, et de tant de charités qu'il exerçait spirituellement et corporellement envers toutes sortes de personnes : et il

n'y a point de doute que plusieurs des siens seront étonnés d'en lire en cet ouvrage un grand nombre dont ils n'ont jamais eu aucune connaissance.

Mais non content de se cacher, lui et les grands biens qu'il faisait, il tâchait en toutes sortes de rencontres de s'abaisser, de s'avilir et de se rendre méprisable, autant qu'il pouvait, devant les autres, pour honorer et imiter les abaissements et avilissements du Fils de Dieu, lequel étant la splendeur de la gloire de son Père, et la figure de sa substance, a bien voulu se rendre l'opprobre des hommes et l'abjection du peuple 1. Pour cela il parlait volontiers des choses qui pouvaient le faire mépriser, et fuyait avec horreur tout ce qui pouvait directement ou indirectement tendre à son honneur et à sa louange. Quand il vint à Paris, il ne dit point qu'il s'appelait de Paul, craignant que ce nom ne donnât sujet de penser qu'il fût de quelque famille considérable; mais il se fit appeler seulement M. Vincent. de son nom de baptême, comme qui dirait M. Pierre ou M. Jacques. Quoiqu'il fût licencié en théologie, il ne se disait pourtant qu'un pauvre écolier de quatrième. L'on a remarqué que par ses paroles et par ses actions il tâchait toujours, dans toutes les occasions, de se rendre méprisable et de passer pour un homme de néant; et lorsqu'il lui arrivait quelque sujet de confusion, il l'embrassait très volontiers, et en témoignait autant de joie que s'il eût trouvé quelque grand trésor.

Il qualifiait sa Congrégation de petite, et très petite, ct chétive Compagnie, et n'a point voulu que ceux qui en étaient allassent prêcher et faire des missions dans les grandes villes, mais seulement dans les villages, et tout au plus dans les petites villes, pour évangéliser et instruire les pauvres gens des champs, et cela dans la vue que cet emploi est ordinairement le plus méprisé. Il v ulait que dans toutes

<sup>1.</sup> Heb., 1, 3. Ps. xx1, 7.

les rencontres sa Compagnie fût regardée comme la moindre et la dernière de toutes les autres; et ayant une fois été obligé d'envoyer quelques-uns de la maison de Saint-Lazare pour assister à une assemblée générale de ville, entre autres choses qu'il recommanda à l'un des principaux prêtres de sa Communauté qu'il y envoya avec un compagnon, ce fut qu'il eût à prendre la dernière place de tous ceux du clergé, comme il fit.

Il ne pouvait souffrir qu'on dît aucune chose à la louange de sa Congrégation, qu'il appelait toujours pauvre et chétive Compagnie, disant qu'il ne demandait à Dieu, sinon qu'il eût agréable de lui donner la vertu d'humilité: et parlant un jour sur ce sujet aux siens : « N'est-ce pas une chose étrange, leur dit-il, que l'on conçoit bien que les particuliers d'une Compagnie, comme Pierre, Jean et Jacques, doivent fuir l'honneur, et aimer le mépris; mais la Compagnie, dit-on, et la Communauté doit acquérir et conserver de l'estime et de l'honneur dans le monde? Car, je vous prie, comment se pourra-t-il faire que Pierre, Jean et Jacques puissent vraiment et sincèrement aimer et chercher le mépris, et que néanmoins la Compagnie, qui n'est composée que de Pierre, Jean et Jacques, et autres particuliers, doive aimer et rechercher l'honneur? Il faut certainement reconnaître et confesser que ces deux choses sont incompatibles; et partant, tous les Missionnaires doivent être contents, non seulement quand ils se trouveront dans quelque occasion d'abjection ou de mépris pour leur particulier, mais aussi quand on méprisera leur Compagnie; car pour lors ce sera une marque qu'ils seront véritablement humbles 2, »

<sup>1.</sup> C'était M. Lambert; il avait pour compagnon le frère qui a rédigé les Mémoires sur lesquels Abelly a composé le livre des vertus de saint Vincent, et que l'on conserve encore.

<sup>2. «</sup> Je prie Dieu, disait-il souvent, qu'il donne à la Compagnie la vertu d'humilité; » et quelquefois il ajoutait : « Et que ce soit son

Au reste, son humilité était tellement sincère, qu'on la pouvait en quelque façon lire sur son front, sur ses yeux, et sur toute la posture de son corps; on pouvait reconnaître par son extérieur que ses humiliations et abaissements venaient du fond de son cœur, où cette vertu était si profondément gravée, qu'il croyait ne pas mériter l'usage d'aucune créature, non pas même de celles qui servent à conserver la vie, et encore moins des autres qui peuvent être utiles ou nécessaires pour avancer la gloire de Dieu. C'est dans ce sentiment de son indignité que non seulement il ne demandait rien pour soi, mais qu'il était toujours prêt à se dépouiller de tout ce qu'il avait en sa disposition : et l'on ne doit pas s'étonner de ce qu'on dit qu'il a refusé les plus hautes dignités ecclésiastiques qu'on lui a présentées, puisqu'il s'estimait indigne des moindres choses.

Or, quoique son humilité fût telle que nous venons de le dire, elle ne laissait pas d'être constante et généreuse, lors qu'il était question de soutenir les intérêts de Dieu ou de son Église. Car c'était en ces occasions-là qu'il faisait bien paraître que l'humilité, comme a fort bien enseigné le Docteur angélique, n'est point contraire à la magnanimité;

partage. Aux autres Compagnies, qu'il leur donne telles vertus qu'il lui plaira, s'il le trouve bon; mais pour la Mission, que ce soit l'humilité! Hélas! mes frères, qui dit humilité, dit les autres vertus. » Il rapporta un jour cet exemple: « Du temps, dit-il, du siège de la Rochelle, quelques-uns estimaient qu'il fallait prendre d'abord les autres villes confédérées; mais d'autres estimaient qu'il fallait prendre d'abord la Rochelle, pour ce que, disaient-ils, la Rochelle étant prise pour la principale et le chef, les autres se rendront bientôt; l'on trouvera, disaient-ils, les clefs des autres villes dans la Rochelle. Et en effet, cela arriva ainsi, car la Rochelle étant prise, les autres villes se rendirent. Tout de même, mes frères, nous trouverons dans l'humilité toutes les autres vertus, car qui dit l'humilité, dit la douceur, la mortification, etc.; et vouloir être traité autrement que le Fils de Dieu est un orgueil insupportable. » (Mém. mss. De l'Humilité.)

<sup>1.</sup> S. Thomas d'Aquin, Summa theol., 2, 2, q. 129, a. 3 et q. 161, a. 2.

mais plutôt que la magnanimité est perfectionnée par l'humilité, laquelle lui donne un fondement solide en faisant qu'elle s'appuie uniquement sur Dieu, et néanmoins la retient dans une juste médiocrité en empêchant qu'elle ne s'élève plus qu'il ne faut et qu'elle ne donne aucun lieu à la vanité.

Parlant un jour sur ce sujet aux siens <sup>1</sup>, il leur dit que l'humilité s'accordait fort bien avec la générosité et grandeur de courage. Pour preuve, il leur rapporta l'exemple de saint Louis, qui était si humble que de servir lui-même les pauvres, et aller dans les hôpitaux rechercher ceux qui avaient les maux les plus infects et les plus horribles, pour les panser de ses propres mains. Et cependant, c'était un des plus généreux et des plus vaillants rois qui aient porté la couronne en France; il l'a bien fait voir par les signalées victoires qu'il remporta sur les Albigeois, et dans les deux voyages qu'il entreprit au Levant pour combattre contre les infidèles. D'où il concluait qu'il fallait demander à Dieu la générosité fondée sur l'humilité<sup>2</sup>.

# SECTION PREMIÈRE

QUELQUES AUTRES ACTIONS PLUS PARTICULIÈRES D'HUMILITÉ
PRATIQUÉES PAR M. VINCENT

C'est avec grande raison qu'un très vertueux ecclésiastique qui a connu fort particulièrement M. Vincent a dit,

<sup>1.</sup> Le 25 août 1655; Confér. aux Missionnaires, p. 168.

<sup>2. «</sup> Son zèle lui fit dire un jour qu'il fallait demander à Dieu les choses grandes aussi bien que les petites, et qu'en ce cas il ne faut pas se regarder soi-même parce qu'on s'en trouverait fort indigne, mais fonder son espoir sur Dieu seul, d'autant qu'il ne coûte pas plus à Dieu de donner beaucoup que peu. S'il ne voit rien en l'homme qui le rende digne de la grâce demandée, il se regarde lui-même, et alors il accorde. Partant, mes frères, ne disons pas que nous n'osons pas demander à Dieu de grandes grâces, pour ce que nous n'en sommes pas dignes. » (Mém. mss., Charité.)

parlant de lui, qu'il ne s'est jamais trouvé aucun ambitieux sur la terre qui ait eu plus de passion de s'élever, de se faire estimer, et de parvenir au comble des honneurs, que cet humble serviteur de Dieu avait d'affection de s'abaisser, de se rendre abject et méprisable, et d'embrasser les dernières humiliations et confusions. Car il est vrai qu'il semblait avoir fait son trésor de cette vertu, ménageant soigneusement toutes les occasions qui se présentaient pour la pratiquer, et prenant sujet de s'humilier en toutes sortes de rencontres <sup>1</sup>.

Outre ce que nous en avons déjà dit en ce chapitre, nous en rapporterons encore dans cette section d'autres pratiques plus particulières.

Il était bien éloigné de faire parade des dons et des talents qu'il avait reçus de Dieu, puisqu'au contraire il s'étudiait, autant qu'il lui était possible, comme il a déjà été dit, à les cacher; et lorsqu'il était obligé de les faire paraître pour les employer au service de Dieu et du prochain, il ne produisait que les moindres. Voici sa maxime sur ce sujet, qui est d'autant plus digne d'être estimée qu'elle est plus rare parmi les hommes; et quoique nous l'ayons déjà rapportée ailleurs, nous ne laisserons pas de la répéter ici, parce qu'elle mérite d'être connue, et plus encore d'être suivie et pratiquée d'un chacun:

« Si je fais une action publique, disait-il <sup>2</sup>, et que je la puisse pousser bien avant, je ne le ferai pas; mais j'en retrancherai telle et telle chose qui pourrait lui donner quelque lustre, et à moi quelque réputation. De deux pensées qui me viennent en l'esprit pour parler sur quelque sujet,

<sup>1. «</sup> Si l'humilité était exilée de la terre, on la retrouverait au cœur de Vincent de Paul »; c'était le mot du cardinal de La Rochefoucault.

<sup>2.</sup> Le 2 mai 1659; Confér. aux Missionnaires, p. 436.

quand la charité ne m'obligera point de faire autrement, je produirai la moindre au dehors, afin de m'humilier, et retiendrai la plus belle pour la sacrifier à Dieu dans le secret de mon cœur. Car Notre-Seigneur ne se met et ne se plaît que dans l'humilité de cœur, et dans la simplicité des paroles et des actions. »

Quand il était obligé de parler des œuvres que Dieu avait faites par lui, ou des bénédictions qu'il avait versées sur sa conduite, il le faisait toujours au nom de sa Congrégation, et non pas au sien, disant que « Dieu s'était servi de la Compagnie pour telle ou telle chose; que son infinie bonté avait fait ou confié à la Compagnie telle ou telle grâce. » Et ordinairement dans les choses qu'il se proposait de faire pour quelque bonne fin, il parlait en pluriel, disant, par exemple: « Nous tâcherons de remédier à un tel besoin, ou de procurer un tel bien; nous vous enverrons un tel secours. » Il parlait de la sorte par esprit d'humilité, comme ne voulant agir par soi·même, ni dire, par exemple : « Je remédierai, je procurerai, j'enverrai; » ou user de semblables termes dont se servent ordinairement ceux qui ont quelque pouvoir et autorité. Il disait bien : « Je vous prie, je vous remercie, je vous demande pardon, je suis cause que ces choses ne vont pas comme elles devraient, ou qu'un tel désordre est arrivé; » parce que ces sortes d'expressions sont en quelque façon humiliantes, et qu'il voulait toujours réserver pour lui tout ce qui pouvait porter quelque abaissement ou quelque abjection.

Outre cela il avait une adresse merveilleuse pour attribuer aux autres le bien qu'il faisait, et détourner la louange qu'on lui voulait donner pour la porter sur quelque autre; et comme s'il n'y eût eu aucune part, il renvoyait toujours toute l'estime et tout l'honneur du bien qu'il avait fait, à Dieu et au prochain. Que s'il y avait de l'excès en lui, c'était de s'étendre trop dans les louanges des autres, et dans le mépris de soi-même : car en effet, lorsqu'il parlait de luimême, c'était en des termes si humiliants, qu'on avait quelquefois peine à les entendre.

Répondant à une personne de grande piété qui s'était recommandée à ses prières <sup>1</sup>: « Je vous offrirai à Dieu, lui dit-il, puisque vous me l'ordonnez; mais j'ai besoin du secours des bonnes âmes, plus qu'aucune personne du monde, pour les grandes misères qui accablent la mienne, et qui me font regarder l'opinion qu'on a de moi, comme un châtiment de mon hypocrisie, laquelle me fait passer pour autre que je ne suis. »

Un très digne prélat, voyant M. Vincent s'humilier en toutes choses, ne put s'empêcher de lui dire qu'il était un parfait chrétien : sur quoi cet humble serviteur de Dieu s'écria : « O Monseigneur! que dites-vous? moi un parfait chrétien! On me doit plutôt tenir pour un damné, et pour pour le plus grand pécheur de l'univers. »

Quelqu'un nouvellement entré en la Congrégation de la Mission, parlant un jour dans une conférence en présence de M. Vincent, dit qu'il avait une grande confusion de profiter si peu des bons exemples qu'il lui donnait, et des merveilles qu'il voyait en lui. M. Vincent laissa passer ces paroles, pour ne pas l'interrompre; mais après la conférence il lui fit cet avertissement en public : « Monsieur, nous avons cette pratique parmi nous de ne louer jamais personne en sa présence. Il est vrai que je suis une merveille, mais une merveille de malice, plus méchant que le démon, lequel n'a pas tant mérité d'être en enfer que moi : ce que je ne dis pas par exagération, mais selon les véritables sentiments que j'en ai. »

Un personnage fort attaché au Jansénisme 2 l'ayant une

<sup>1.</sup> A Marie-Henriette de Rochechouart, supérieure d'une des maisons de la Visitation, à Paris.

<sup>2.</sup> C'était l'abbé de Saint-Cyran. Voy. Collet, t. ler, p. 203.

fois entretenu de ses erreurs pour les lui persuader, et n'ayant pu en venir à bout, se mit à lui faire des reproches, et, tout ému de colère, lui dit qu'il était un vrai ignorant, et qu'il s'étonnait que sa Congrégation le pût souffrir pour supérieur général. A quoi M. Vincent répondit, en s'humiliant, qu'il s'en étonnait encore plus que lui, « parce, dit-il, que je suis encore plus ignorant que vous ne pensez. »

Ayant un jour consolé et fortifié un étudiant de sa Congrégation qui était tenté de désespoir, et ayant répondu à quelque difficulté qui lui venait souvent en l'esprit contre l'espérance, qu'il l'exhortait d'avoir en Dieu, il ajouta: « Si le diable vous remet en l'esprit cette mauvaise pensée, servez-vous de cette réponse que je vous viens de faire, et dites à ce malheureux tentateur que ç'a été Vincent, un ignorant, un quatrième, qui vous a dit cela. »

Un prêtre de la Congrégation ayant écrit à M. Vincent que le supérieur qu'il avait envoyé en la maison où il demeurait n'était pas assez civilisé pour ce lieu-là, M. Vincent lui faisant réponse, après avoir dit beaucoup de bien de ce supérieur, qui était un homme vertueux, ajoute ces mots: « Et moi, comment suis-je fait? et comment est-ce qu'on m'a souffert jusqu'à cette heure dans l'emploi que j'ai, moi qui suis le plus rustique, le plus ridicule et le plus sot de tous les hommes parmi les gens de condition, avec lesquels je ne saurais dire six paroles de suite qu'il ne paraisse que je n'ai point d'esprit ni de jugement? Mais ce qui pis est, c'est que je n'ai aucune vertu qui approche de la personne dont est il question. »

C'était sa coutume en toutes rencontres, et devant toutes sortes de personnes, même de la plus haute qualité, surtout quand on témoignait quelque estime de lui, et qu'on lui voulait rendre quelque honneur, de dire et publier qu'il n'était que le fils d'un paysan, et qu'il avait gardé les troupeaux : ce qu'il prenait aussi plaisir de déclarer aux pauvres, afin qu'ils le considérassent comme ayant été de leur

condition. Sur ce sujet, il arriva un jour qu'un homme de village étant venu à Saint-Lazare demander M. Vincent, et le portier lui ayant dit qu'il était empêché pour lors avec quelques seigneurs, ce bonhomme répliqua : « Ce n'est donc plus M. Vincent, parce que lui-même m'a dit qu'il n'était que le fils d'un paysan comme moi? »

Un jour qu'il accompagnait un ecclésiastique à la porte de Saint-Lazare, une pauvre femme se mit à crier, lui disant: « Monseigneur, donnez-moi l'aumône. » A quoi M. Vincent lui répondit : « O ma pauvre femme! vous me connaissez bien mal, car je ne suis qu'un porcher, et le fils d'un pauvre villageois. » Une autre l'ayant rencontré à la porte, comme il conduisait quelques personnes de condition, et lui ayant dit pour le convier à lui donner l'aumône plus volontiers, qu'elle avait été servante de madame sa mère, il lui répondit aussitôt devant tous ceux qui étaient présents : « Ma bonne femme, vous me prenez pour un autre; ma mère n'a jamais eu de servante, ayant elle-même servi, et étant la femme, et moi le fils d'un paysan.»

Un jeune homme, parent d'un prêtre de sa Compagnie, faisant par respect difficulté de s'asseoir auprès de lui et de se couvrir, il lui dit: « Pourquoi, Monsieur, faites-vous tant de difficulté et de cérémonie à l'endroit d'un porcher et du fils d'un pauvre paysan tel que je suis! » De quoi le jeune homme fut fort surpris.

Ayant rendu visite à un homme de condition, lequel par honneur le voulait conduire à la porte, il fit ce qu'il put pour l'en détourner, et entre autres choses lui dit : « Savezvous bien, Monsieur, que je ne suis que le fils d'un pauvre villageois, et que pendant ma jeunesse j'ai gardé les troupeaux dans les champs?» A quoi ce seigneur, qui était homme d'esprit, répondit qu'un des grands rois du monde, qui était David, avait aussi été tiré de la conduite des troupeaux qu'il gardait; et M. Vincent parut comme tout confus et tout abattu de cette réponse.

Dans les assemblées de piété où il se trouvait, son humilité le portait toujours à déférer aux sentiments des autres, et à les préférer aux siens, quoique meilleurs. Un jour, dans l'assemblée des Dames de la Charité de Paris, où il présidait, comme on délibérait sur quelques affaires assez importantes pour l'assistance des pauvres, l'une des dames de la Compagnie s'étant aperçue que M. Vincent, selon son humilité ordinaire, suivait plutôt les sentiments de celles qui opinaient que les siens propres, elle en eut de la peine, et ne put s'empêcher de lui reprocher doucement qu'il ne tenait pas assez ferme pour faire valoir ses avis, bien qu'ils fussent les meilleurs. A quoi il fit cette réponse digne de son humilité: « A Dieu ne plaise, Madame, que mes chétives pensées prévalent sur celles des autres : je suis bien aise que le bon Dieu fasse ses affaires sans moi, qui ne suis qu'un misérable. »

L'affection qu'il avait pour cette vertu d'humilité, et les trésors de grâces qu'il trouvait dans sa pratique, le portaient à faire part à sa Compagnie de tous ces abaissements qu'il recherchait : c'est pourquoi il en parlait ordinairement avec des termes humiliants. Dans cet esprit, répondant un jour à un prêtre qui demandait d'être reçu dans sa Compagnie, et lui témoignait la préférer à toutes les autres, reconnaissant que c'était le meilleur chemin pour aller au ciel : « C'est la bonté que vous avez pour nous, lui dit-il, qui vous fait penser de la sorte; mais il est vrai que les autres Communautés sont toutes saintes, et que nous sommes des misérables, et plus misérables que les misérables. »

Il dit à un autre, qui demandait la même chose : « Quoi, Monsieur, vous voulez être Missionnaire? Et comment avez-vous jeté les yeux sur notre petite Compagnie? car nous ne sommes que de pauvres gens. » Celui-ci a depuis avoué qu'il fut grandement édifié de cette humilité de M. Vincent, lequel rabaissait ainsi l'estime de sa Compa-

gnie devant ceux même qui la recherchaient et qui en demandaient l'entrée.

Et non content de parler de la sorte, il a toujours tâché par ses exemples d'insinuer cet esprit d'humilité dans sa Compagnie, dès ses premiers commencements. Lorsqu'il demeurait encore au collège des Bons-Enfants, il s'est mis plusieurs fois à genoux devant sept ou huit prêtres qui la composaient, déclarant en leur présence les péchés les plus griefs de sa vie passée; de quoi ils furent grandement touchés, admirant en leur supérieur la force de la grâce, par laquelle il renonçait si courageusement à cette inclination naturelle que tous les hommes ont de cacher leurs infirmités, et tâchait, en leur découvrant les siennes, de détruire en eux tous les sentiments d'estime qu'ils pouvaient avoir pour lui. Il avait encore cette coutume, tous les ans au jour de son baptême, de se mettre à genoux devant sa Communauté, et de demander pardon à Dieu de tous les péchés qu'il avait commis depuis tant d'années que sa bonté le souffrait sur la terre, priant la Compagnie de lui pardonner tous les sujets de scandale qu'il pouvait avoir donnés, et de demander à Dieu qu'il lui fît miséricorde.

Outre cela, quand il pensait lui être arrivé quelque chose qui ne fût pas tout à fait de bon exemple à la même Compagnie, il ne manquait pas à chaque fois de s'en humilier, et de lui en demander pardon; ce qu'il faisait même pour des choses secrètes, comme pour des mouvements d'impatience qui n'avaient point paru au dehors, pour quelques paroles moins douces dites à quelque particulier, et pour les moindres manquements faits par inadvertance.

Ayant un jour recommandé à un des frères de la maison de donner le gîte à un pauvre passant, et ce frère s'en excusant avec beaucoup de répliques et d'oppositions, M. Vincent crut lui devoir parler avec fermeté, pour l'obliger à se soumettre. Mais après, son humilité lui en donnant quelque remords intérieur, il alla se mettre à genoux au milieu

d'une allée du jardin, où étaient quelques anciens prêtres de sa Communauté, et leur dit qu'il demandait pardon à la Compagnie du scandale qu'il donnait tous les jours, et qu'il venait encore tout récemment de donner en parlant avec rudesse à un frère de la basse-cour. Un des prêtres qui fut présent à cette action d'humilité, après en avoir rendu témoignage, ajoute : « Cela peut avoir été connu d'un chacun, mais ce que j'ai vu tout seul est que le même soir, entrant selon mon ordinaire dans la chambre de M. Vincent, après l'examen général, je le trouvai qui baisait les pieds de ce frère. »

Ce n'est pas seulement en cette occasion, mais en une infinité d'autres, qu'on l'a vu se jeter aux pieds de ses inférieurs, même des moindres de la maison. Nous en rapporterons seulement quelques exemples.

Croyant avoir donné une fois sujet de peine à un frère, pour lui avoir dit, peut-être d'un ton un peu ferme, qu'il se fallait donner patience pour résoudre ce qu'il lui avait proposé, il ne voulut point célébrer la Messe qu'il ne se fût humilié devant ce frère; et ne l'ayant point trouvé à la cuisine, il l'alla chercher à la cave, où il lui demanda pardon de l'avoir contristé.

Se trouvant un jour de jeûne dans une pauvre hôtellerie, en quelque voyage qu'il faisait, et ayant demandé un peu d'huile pour manger de la morue sèche qu'on lui avait présentée pour son dîner, son humilité lui fit craindre que cela n'eût causé quelque mauvaise édification à celui qui l'accompagnait: c'est pourquoi il se mit à genoux devant lui, pour lui en demander pardon.

Un autre jour faisant voyage avec trois de ses prêtres, il les entretint pour les divertir de quelque chose qui lui était autrefois arrivée. Mais comme ils l'écoutaient avec attention, ils furent bien étonnés lorsqu'au milieu de son discours il frappa sa poitrine, disant qu'il était un misérable, tout rempli de superbe et d'orgueil, et qu'il ne faisait que

parler de soi-même; de sorte qu'aussitôt il fallut changer de sujet d'entretien. Et dès qu'ils furent arrivés au lieu où ils devaient s'arrêter, il ne manqua pas de leur demander pardon à genoux du scandale qu'il leur avait donné en parlant de lui-même.

Étant malade à Richelieu, en l'année 1649, on lui envoya de Paris le frère infirmier de Saint-Lazare, pour en avoir plus de soin, parce qu'il connaissait mieux de quelle façon il le fallait traiter. Il lui fit un très bon accueil, et lui témoigna beaucoup d'affection à son ordinaire. Néanmoins lui ayant dit qu'il était marri qu'on lui eût donné tant de peine de venir de si loin pour une carcasse, il crut depuis qu'il ne l'avait pas reçu avec assez de cordialité; il lui en demanda pardon à genoux, non seulement à Richelieu, mais encore étant de retour à Saint-Lazare, en présence de son assistant, auquel parlant sur ce sujet: « Savez-vous bien, Monsieur, lui dit-il, que ce bon frère étant venu à Richelieu pour moi, je ne lui épanchai point mon cœur, comme j'avais accoutumé? et c'est de quoi je lui demande très humblement pardon en votre présence, et je vous prie de prier Dieu pour moi, afin qu'il me fasse la grâce de ne plus commettre de semblables fautes. »

Il fut une fois visité par son neveu, lequel était venu exprès pour cela de la ville de Dax à Paris; le portier du collège des Bons-Enfants, où il demeurait pour lors, l'ayant averti que son neveu demandait de le voir, il ressentit le premier mouvement de quelque peine pour son arrivée, et dit qu'on le lui amenât en sa chambre. Néanmoins son humilité lui fit aussitôt changer de sentiment, et prendre résolution d'aller lui-même le recevoir en bas. Voici en quels termes M. de Saint-Martin, chanoine de la ville de Dax, qui demeurait pour lors en ce collège, en rendit témoignage:

« Je ne puis passer sous silence, dit-il, un acte de vertu de M. Vincent, dont je fus témoin, à l'occasion d'un sien neveu. C'est qu'ayant donné charge à l'un des siens de l'aller prendre dans la rue où il était, habillé à la mode des paysans de ce pays, pour le mener à sa chambre, ce bon serviteur de Dieu eut un mouvement extraordinaire de se surmonter, comme il fit. Car descendant de sa chambre il alla lui-même jusqu'à la rue, où ayant trouvé son neveu, il l'embrassa, le baisa, et le prit par la main, et l'ayant conduit dans la cour, fit descendre tous les messieurs de sa Compagnie, auxquels il dit que c'était là le plus honnête homme de sa famille, et les lui fit saluer tous. Il lui fit faire la même civilité aux autres personnes de condition qui le venaient visiter. Et aux premiers exercices spirituels qu'il fit après, il s'accusa publiquement en pleine assemblée d'avoir eu quelque honte à l'arrivée de son neveu, et de l'avoir voulu faire monter secrètement en sa chambre, parce qu'il était paysan et mal habillé. »

Il passa encore plus avant dans cette pratique d'humiliation aux premiers exercices des ordinands qui se firent à Saint-Lazare; car entretenant ceux qui devaient recevoir les ordres sur la vocation à l'état ecclésiastique, il mêla parmi son discours plusieurs choses humiliantes de sa vie passée; et pour se confondre davantage, il ajouta qu'un de ses parents avait été condamné aux galères : ce qu'il a répété en plusieurs autres occasions, quoique cet homme ne fût son parent que de fort loin, et tout au plus au quatrième degré.

Que s'il était si affectionné à se procurer lui-même des humiliations, il ne l'était pas moins à les recevoir lors-qu'elles lui venaient de la part du prochain. Un des principaux magistrats du parlement ayant dit un jour dans la grand'chambre, que les Missionnaires de Saint-Lazare ne faisaient plus guère de missions, cela fut rapporté à M. Vincent, qui fut étonné de ce discours. L'ayant dit à quelqu'un des siens, celui-ci lui répondit que ce magistrat parlait sans

savoir, et qu'il y avait longtemps que leur Compagnie n'avait travaillé à tant de missions qu'elle faisait en ce même temps, et qu'elle avait fait l'année précédente; ajoutant qu'il serait à propos de le faire savoir à ce magistrat, lequel autrement, étant ainsi mal informé, pourrait continuer à décrier la Compagnie. A quoi M. Vincent répliqua : « Il le faut laisser faire, je ne me justifierai jamais que par les œuvres. »

Étant arrivé une autre fois qu'une des maisons de la Congrégation reçut une humiliation très notable, sans qu'il y eût pourtant aucun péché, M. Vincent, au lieu de s'en affliger, en témoigna de la joie et exhorta sa Communauté à en remercier Dieu de bon cœur, et à lui demander la grâce de faire un bon usage de cette abjection. « Car, disait-il, c'est un bonheur d'être traité en la manière que Notre-Seigneur l'a été. » Et pour établir de plus en plus l'esprit d'humilité dans sa Compagnie, il proposa pour sujet d'oraison à sa Communauté, une fois tous les mois pendant plusieurs années, la méditation de l'orgueil, pour lui en faire concevoir plus d'horreur. Il disait que « la Compagnie ne subsisterait jamais sans la vertu d'humilité; que lorsque cette vertu manquait en quelque Compagnie, chacun pensait à son établissement particulier, et que de là provenaient les partialités, le schisme et la rupture; que si les Missionnaires avaient à demander quelque chose à Dieu, c'était l'humiliation, et qu'ils devaient s'attrister et pleurer lorsqu'ils recevaient des applaudissements, puisque Notre-Seigneur avait dit 1 : Vœ cum benedixerint vobis homines; malheur à vous quand les hommes vous applaudiront. »

Mais c'est principalement dans les emplois de la cour que l'humilité de M. Vincent a paru avec d'autant plus de force qu'elle était plus opposée aux honneurs qui lui étaient ren-

<sup>1.</sup> Luc., VI, 26.

dus par quelques-uns, et que sa vertu et bonne conduite méritait de tous. Au commencement qu'il fut appelé au Conseil, avec feu M. le prince de Condé et quelques autres seigneurs, comme ce bon prince le voulut obliger de s'asseoir auprès d'eux, il lui dit : « Monseigneur, ce m'est trop d'honneur que votre Altesse me souffre en sa présence, moi qui ne suis que le fils d'un pauvre porcher. » Sur quoi M. le prince lui répondit par le vers du poète : Moribus et vitá nobilitatur homo; ajoutant: « Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous connaissons votre mérite. » Il lui proposa ensuite dans l'entretien quelques points de controverse, auxquels M. Vincent répondit sur-le-champ avec telle satisfaction de ce prince, qu'il lui dit : « Hé quoi! M. Vincent, vous dites à un chacun et vous prêchez partout que vous êtes un ignorant, et cependant vous résolvez en deux mots l'une des plus grandes difficultés que nous ayons avec les religionnaires. » Il lui proposa encore quelques autres difficultés sur le droit canonique, auxquelles M. Vincent ayant répondu avec pareille satisfaction de ce prince, il lui dit qu'il reconnaissait bien que c'était avec grande raison qu'il avait été choisi de Sa Majesté pour l'aider de son conseil en ce qui regardait les bénéfices et autres affaires ecclésiastiques.

Or, quoique cet emploi si important et si honorable, et l'accès qu'il avait auprès de la reine-mère pendant sa régence, le rendissent fort considérable, on a pourtant remarqué qu'il n'a jamais porté de soutane neuve allant au Louvre, et qu'il n'a point paru autrement habillé devant les grands de la cour que lorsqu'il allait instruire et prêcher les paysans de la campagne, se tenant également partout dans une très simple et humble bienséance.

<sup>1. «</sup> J'étais bien jeune encore, déposa au procès de canonisation le ministre Le Pelletier (Summar., p. 324), quand je vis au Louvre le serviteur de Dieu, et je l'y ai vu bien des fois. Il y paraissait avec

Parlant un jour de l'emploi qu'il avait à la cour, il dit1: « Je demande à Dieu que je sois tenu pour un insensé, comme je le suis, afin qu'on ne m'emploie plus dans cette sorte de commission, et que j'aie plus de loisir de faire pénitence, et que je donne moins de mauvais exemple que je fais à notre petite Compagnie. » Aussi est-il vrai que cet emploi lui pesait extrêmement, non pas faute d'affection envers Sa Majesté, pour le service de laquelle il eût très volontiers exposé sa vie, mais à cause des honneurs attachés à ces emplois. Il embrassait au contraire les confusions avec amour, et souffrait avec joie les calomnies qui lui arrivaient et dont il louait Dieu, sans qu'on l'ait jamais ouï se justifier, et encore moins se plaindre; et bien loin d'en avoir aucun ressentiment, il s'humiliait même devant ceux qui l'offensaient, et il leur demandait pardon. C'est ce qu'on lui a vu faire à l'égard d'une personne de condition qui le traitait avec grand mépris, et envers un jeune gentilhomme qui lui avait dit, par un emportement de son âge, qu'il était un vieux fou; il se mit aussitôt à genoux devant lui, lui demandant pardon de l'occasion qu'il pouvait lui avoir donnée de lui dire telles paroles.

Ayant une autre fois empêché que le Roi ne donnât un évêché à une personne qu'il savait n'être pas propre pour la conduite d'un diocèse, ses parents, qui étaient puissants, en eurent un très grand ressentiment, qu'ils firent bien

une modestie et une prudence pleines de dignité. Les courtisans, les prélats, les ecclésiastiques et les autres personnes lui rendaient par estime de grands honneurs : il les recevait avec beaucoup d'humilité Sorti du Conseil, où il avait décidé du sort de ce qu'il y avait de plus grand dans le royaume, il était aussi commode, aussi familier avec le dernier des hommes que parmi les esclaves de Tunis ou sur le banc des forçats. Un vertueux évêque qui ne l'avait pas vu depuis son entrée à la cour, l'ayant trouvé ensuite aussi humble, aussi affable, aussi disposé à rendre service qu'auparavant, ne put s'empêcher de dire : « M. Vincent est toujours M. Vincent! »

<sup>1.</sup> Summar., p. 342.

paraître, inventant contre lui une calomnie à laquelle ls ajoutèrent diverses circonstances pour la rendre plus croyable, et pour la mieux débiter à la cour. Ce qui étant venu jusqu'aux oreilles de la reine, dès qu'elle vit M. Vincent, elle lui demanda en riant s'il savait bien ce qu'on disait de lui, et qu'on l'accusait d'une telle chose. A quoi il répondit sans se troubler ni altérer : « Madame, je suis un grand pécheur. » Et comme Sa Majesté lui eut reparti qu'il devait se justifier, il répliqua : « L'on en a bien dit d'autres contre Notre-Seigneur, et il ne s'est jamais justifié. »

Pendant ce même temps qu'il était employé à la cour, un de ses amis l'avertit qu'un ecclésiastique, qui mourut bientôt après, faisait courir un bruit par la ville, et même avait rapporté à une personne des plus qualifiées de Paris, que M. Vincent avait fait donner un bénéfice à quelqu'un, moyennant une bibliothèque et une somme considérable d'argent. Ce bon serviteur de Dieu fut à la vérité un peu ému d'abord de cette noire calomnie, et il prit la plume, comme il l'a depuis déclaré, à dessein d'en écrire à quelqu'un pour se justifier. Mais comme il commençait à former les premières lettres, rentrant en soi-même, et se reprenant de ce qu'il voulait faire : « O misérable! dit-il, à quoi penses-tu? Quoi! tu te veux justifier? et voilà que nous venons d'apprendre qu'un chrétien faussement accusé à Tunis a demeuré trois jours dans les tourments, et enfin est mort, sans proférer une parole de plainte, quoiqu'il fût innocent du crime qu'on lui avait imputé : et toi, tu te veux excuser! Oh! non, il n'en sera pas ainsi; » et en même temps il quitta la plume, et n'écrivit point, ni ne se mit en aucun devoir de se justifier.

Enfin son humilité prenant toujours de nouveaux accroissements, il s'avisa d'un autre moyen tout extraordinaire pour la pratiquer. Ayant fait venir à Paris, en l'année

1641, quelques-uns des plus anciens et des principaux de sa Congrégation, pour délibérer de plusieurs affaires importantes i, il leur représenta, après quelques conférences, les fautes de sa conduite, son incapacité pour le gouvernement et la nécessité qu'il y avait de donner quelque autre chef à la Compagnie. « Vous voilà assemblés, leur dit-il; je remets la charge de supérieur général entre vos mains; faites au nom de Dieu élection d'un autre d'entre vous, pour être notre supérieur. » Et là-dessus il sortit de la chambre et s'en alla dans une petite chapelle qui regarde sur l'église, où il se mit en prières devant le Saint-Sacrement. Les prêtres assemblés étant fort surpris d'une telle proposition, et ne voyant aucun lieu d'en délibérer, envoyèrent quelques-uns d'entre eux pour le prier de revenir; et après l'avoir longtemps cherché, ils le trouvèrent à genoux en cette chapelle, tourné vers le grand autel de l'église. Ils lui dirent que personne d'entre eux ne pouvait consentir à faire ce qu'il désirait, et ils le prièrent et le pressèrent de retourner, pour traiter des autres affaires qui restaient à résoudre; mais il s'en excusa, et leur fit de nouvelles instances pour cette élection, disant qu'il était déposé, et qu'ils devaient en choisir quelque autre pour remplir cette charge. Ce qui ayant été rapporté aux autres qui étaient dans la chambre, ils en sortirent tous, et vinrent en corps le conjurer de continuer dans la conduite de leur Compagnie, lui disant enfin: « C'est vous-même que nous élisons pour notre supérieur général; et tant que Dieu vous conservera sur la terre, nous n'en aurons point d'autre. » Il fit ce qu'il put pour s'en défendre, mais après toutes ses résistances, connaissant la volonté de Dieu, il

<sup>1.</sup> C'est le 13 octobre 1642 que se réunit l'Assemblée dont il est ici question, et le 22 du même mois que saint Vincent demanda aux membres de cette Assemblée d'accepter sa démission de supérieur général.

baissa la tête, et soumit ses épaules à cette charge; ce qu'il fit néanmoins en telle sorte, que, retenant pour soi tout ce qu'il y avait de pénible, il en refusait autant qu'il lui était possible tous les avantages et tous les honneurs.

C'était dans cet esprit d'humilité qu'il ne prenait jamais la qualité de supérieur général de sa Congrégation, sinon dans les actes publics ou Lettres-Patentes, lorsque cela était absolument nécessaire; partout ailleurs il se qualifiait dans ses souscriptions : Indigne prêtre de la Congrégation de la Mission, ou indigne supérieur. Il écrivit même à quelques-uns de ses prêtres, qu'au commencement des lettres qu'ils lui adresseraient, ils ne laissassent d'espace en blanc qu'autant qu'ils en voyaient en celles qu'il leur écrivait, ayant peine à recevoir plus d'honneur de ses inférieurs qu'il ne leur en rendait lui-même. A ce propos, un des anciens prêtres de sa Congrégation ayant recommandé un jour à la Communauté de Saint-Lazare que l'on rendît à M. Vincent quelque civilité particulière, ainsi que le requérait sa qualité de père commun et de supérieur général, et que lorsqu'on le rencontrerait on s'arrêtât un peu pour lui faire une inclination ou révérence pendant qu'il passerait, M. Vincent, s'en étant aperçu, s'en plaignit comme on si lui eût fait tort, et ne voulut plus qu'on en usât de la sorte. Et lui ayant été représenté qu'on le pratiquait ainsi en la plupart des Communautés : « Je le sais bien, dit-il, et il faut respecter les raisons qu'elles ont de le faire. Mais j'en ai de plus fortes pour ne le point souffrir à mon égard; je ne dois pas être comparé au moindre des hommes, puisque je suis le pire. »

La chaire où il avait coutume de se placer dans le chœur de l'église de Saint-Lazare lorsqu'il officiait, ayant été élevée au-dessus des autres, il la fit défaire, disant que ce siège était propre pour servir à nos seigneurs les évêques, et non pas à un misérable prêtre, tel qu'il était.

Il prenait toujours pour lui-même, dans ce même esprit

d'humilité, les moindres ornements de l'église; et la reinemère, par sa piété ordinaire, ayant fait présent à la sacristie de Saint-Lazare de quelques parements de toile d'argent, à la naissance du roi, Sa Majesté les envoya fort à propos pour servir aux fêtes de Noël. Mais M. Vincent, qui selon sa coutume devait officier à cette solennité, voyant qu'on lui avait préparé ces riches ornements, en demanda de communs; et quelque raison qu'on lui apportât pour lui persuader de s'en servir, on ne put vaincre son humilité, n'ayant pas le cœur, disait-il, de se revêtir le premier d'un tel ornement: de sorte qu'on fut obligé de lui en donner un de camelot, et le diacre et le sous-diacre en prirent de semblables pour garder l'uniformité.

Il souffrait avec peine qu'on lui rendît quelques petits services, et qu'on l'aidât en des choses qu'il ne pouvait faire seul, à cause de son âge, et de ses indispositions : et il en faisait des remerciements si humbles, qu'il payait bien avec usure le peu d'assistance qu'on lui rendait. Mais au contraire, il était ravi quand il pouvait servir les autres, soit au réfectoire, ou même dans la cuisine, et jusque dans les moindres offices. Son humilité même est allée quelquefois jusques à cet excès, de demander la bénédiction à ses inférieurs. Voici ce qu'il témoigna un jour sur ce sujet écrivant à l'un de ses prêtres, et lui parlant d'un autre qui était dangereusement malade : « Hélas! Monsieur, que je suis affligé de l'état de notre cher malade! Oh! quelle perte pour la Compagnie, si Dieu le retirait de cette vie! mais pourtant que sa très sainte et adorable volonté soit faite à jamais. S'il est encore en vie, je vous prie de l'embrasser de ma part, de lui dire ma douleur, de me recommander à ses prières, et de lui demander sa bénédiction pour toute la Compagnie, et pour moi qui la lui demande prosterné en esprit à ses pieds. »

Il ne faut pas s'étonner s'il agissait de la sorte, vu les bas sentiments qu'il avait de lui-même, s'estimant et se publiant en toutes rencontres indigne de la qualité de supérieur général et du caractère de prêtrise; il a dit plusieurs fois que s'il ne l'eût pas encore reçu, ayant la connaissance telle qu'il l'avait de son indignité, il ne pourrait jamais se résoudre à le recevoir, et qu'il choisirait plutôt la condition d'un frère de la Compagnie, ou bien de simple laboureur, tel qu'était son père. Quoiqu'il s'acquittât très dignement de tous les devoirs et de toutes les fonctions du sacerdoce, sa grande humilité néanmoins avait fait de si fortes impressions sur son esprit, que bien loin de présumer quelque chose de son mérite, il se considérait au contraire comme un empêchement au bien, et craignait d'être responsable devant Dieu des hérésies, des désordres et des calamités publiques, parce qu'il ne les détournait pas autant qu'il croyait être obligé de faire en qualité de prêtre; c'est ce qu'il a témoigné en plusieurs rencontres, et ce qu'il a même écrit à M. de Saint-Martin, chanoine de Dax, son ancien ami. Nous rapporterons ici sa lettre, parce qu'elle est fort considérable, tant pour les bas sentiments qu'il témoigne de lui-même, que pour la haute estime qu'il avait de l'état sacerdotal:

de mon petit-neveu, duquel je vous dirai, Monsieur, que je n'ai jamais désiré qu'il fût ecclésiastique, et encore moins ai-je eu la pensée de le faire élever pour ce dessein, cette condition étant la plus sublime qui soit sur la terre, et celle-là même que Notre-Seigneur y a voulu prendre et exercer. Pour moi, si j'avais su ce que c'était, quand j'eus la témérité d'y entrer, comme je l'ai su depuis, j'aurais mieux aimé labourer la terre que de m'engager à un état si redoutable : c'est ce que j'ai témoigné plus de cent fois aux pauvres gens de la campagne, lorsque, pour les encourager à vivre contents et en gens de bien, je leur ai dit que je les estimais heureux en leur condition. Et en effet, plus je deviens vieux, et plus je me confirme dans ce sen-

timent, parce que je découvre tous les jours l'éloignement où je suis de la perfection en laquelle je devrais être.

« Certes, Monsieur, les prêtres de ce temps ont un grand sujet de craindre les jugements de Dieu, puisque, outre leurs propres péchés, il leur fera rendre compte de ceux des peuples, parce qu'ils n'ont pas tâché de satisfaire pour eux à sa justice irritée, ainsi qu'il y sont obligés; et qui pis est, il leur imputera la cause des châtiments qu'il leur envoie, d'autant qu'ils ne s'opposent pas comme il faut aux sléaux qui afsligent l'Église, tels que sont la peste, la guerre, la famine et les hérésies qui l'attaquent de tous côtés. Disons plus, Monsieur : c'est de la mauvaise vie des ecclésiastiques que sont venus tous les désordres qui ont désolé cette sainte Épouse du Sauveur, et qui l'ont si fort défigurée, qu'à peine est-elle reconnaissable. Que diraient maintenant de nous ces anciens Pères qui l'ont vue en sa première beauté, s'ils voyaient l'impiété et les profanations que nous y voyons, eux qui ont estimé qu'il y avait fort peu de prêtres sauvés, quoique de leur temps ils fussent en leur plus grande ferveur?

« Toutes ces choses, Monsieur, me font juger qu'il est plus convenable à ce pauvre enfant de s'adonner à la profession de son père, que d'en entreprendre une si haute et si difficile qu'est la nôtre, dans laquelle la perte semble inévitable pour les personnes qui osent y entrer sans être appelées; et comme je ne vois pas qu'il le soit par aucune marque assurée, je vous supplie de lui conseiller de travailler pour gagner sa vie et de l'exhorter à la crainte de Dieu, afin qu'il se rende digne de sa miséricorde en ce monde et en l'autre. C'est le meilleur avis que je lui puisse donner. Je vous prie de vous informer de M. N. de ce que l'on dit dans une conférence qui fut faite céans, lorsqu'il y était, au sujet d'un curé de Bretagne qui a fait un livre où il a mis que les prêtres vivant comme font aujourd'hui la plupart sont les plus grands ennemis qu'ait

l'Église de Dieu. Si tous étaient comme vous et lui, cette proposition ne se trouverait pas véritable. »

## SECTION II

DES SENTIMENTS DE M. VINCENT TOUCHANT LA VERTU D'HUMILITÉ

Quoique M. Vincent prit occasion de s'humilier en toutes rencontres, comme nous avons dit dans ce chapitre, et qu'on puisse bien dire que toute sorte de choses lui servaient de matière pour pratiquer l'humilité, il avait néanmoins deux principaux motifs, qui étaient comme les deux pivots sur lesquels roulaient tous les sentiments qu'il avait de cette vertu et toutes les pratiques qu'il en faisait et conseillait aux autres.

Le premier était la grande connaissance et les vues toutes singulières qu'il avait des infinies perfections de Dieu et des défauts des créatures, qui lui donnaient sujet de tenir pour injustice de ne se pas humilier toujours et en toutes choses, attendu la condition misérable de l'homme et la grandeur et sainteté de Dieu. Voici en quels termes il en parla un jour aux siens : « En vérité, Messieurs et mes Frères, si un chacun de nous veut s'étudier à se bien connaître, il trouvera qu'il est très juste et très raisonnable de se mépriser soi-même. Car si d'un côté nous considérons sérieusement la corruption de notre nature, la légèreté de notre esprit, les ténèbres de notre entendement, le dérèglement de notre volonté et l'impureté de nos affections; et d'ailleurs si nous pesons bien au poids du sanctuaire nos œuvres et nos productions, nous trouverons que le tout est très digne de mépris. Mais quoi? me direz-vous, mettez-vous de ce nombre les prédications que nous avons faites, les confessions que nous avons entendues, les soins et les peines que nous avons pris pour le prochain, et pour le service de Notre-Seigneur? Oui, Messieurs, si l'on repasse sur les meilleures actions, on trouvera qu'en la plupart on s'y est

mal conduit quant à la manière et souvent quant à la fin, et que de quelque façon qu'on les regarde, il y peut avoir du mal autant que du bien : car, dites-moi, je vous prie, que peut-on attendre de la faiblesse de l'homme? qu'est-ce que peut produire le néant? et peut faire le péché? et qu'avonsnous de nous-mêmes autre chose, sinon le néant et le péché? Tenons donc pour certain qu'en tout et partout nous sommes dignes de rebut, et toujours très méprisables à cause de l'opposition que nous avons par nous-mêmes à la sainteté et aux autres perfections de Dieu, à la vie de Jésus-Christ et aux opérations de sa grâce; et ce qui nous persuade davantage cette vérité est la pente naturelle et continuelle que nous avons au mal, notre impuissance au bien, et l'expérience que nous avons tous que, lors même que nous pensons avoir bien réussi en quelque action, ou bien rencontré en nos avis, il arrive tout le contraire, et Dieu permet souvent que nous sommes méprisés. Si donc nous nous étudions à nous bien connaître, nous trouverons qu'en tout ce que nous pensons, disons et faisons, soit en la substance, soit dans les circonstances, nous sommes pleins et environnés de sujets de confusion et de mépris; et si nous ne voulons point nous flatter, nous nous verrons non seulement plus méchants que les autres hommes, mais pires en quelque façon que les démons de l'enfer; car si ces malheureux esprits avaient en leur disposition les grâces et les moyens qui nous sont donnés pour devenir meilleurs, ils en feraient mille et mille fois plus d'usage que nous n'en faisons pas. »

Le second motif était l'exemple et les paroles de Jésus-Christ qu'il avait toujours en vue, et qu'il exposait aux yeux d'un chacun. Rapportant un jour sur ce sujet, dans un discours qu'il fit aux siens, ces paroles de Jésus-Christ : « Apprenez de moi que je suis humble de cœur 1; » et ces

<sup>1.</sup> Mat., x1, 29.

autres: « Celui qui s'humiliera sera exalté, et celui qui s'élèvera sera abaissé 1; » il ajouta ce qui suit : « Qu'est-ce que la vie de ce divin Sauveur, sinon une humiliation continuelle, active et passive? Il l'a tellement aimée, qu'il ne l'a jamais quittée sur la terre pendant sa vie; et même après sa mort, il a voulu que l'Église nous ait représenté sa personne divine par la figure d'un crucifix, afin ae paraître à nos yeux dans un état d'ignominie, comme ayant été pendu pour nous ainsi qu'un criminel, et comme ayant souffert la mort la plus honteuse et la plus infâme qu'on ait pu s'imaginer. Pourquoi cela? C'est parce qu'il connaissait l'excellence des humiliations, et la malice du péché contraire, qui non seulement aggrave les autres péchés, mais qui rend vicieuses les œuvres qui de soi ne sont pas mauvaises, et qui peut infecter et corrompre celles qui sont bonnes, même les plus saintes. »

M. Vincent ayant l'esprit et le cœur rempli de ces deux grands et puissants motifs de l'humilité, il ne faut pas s'étonner si en toutes rencontres il témoignait tant d'estime pour cette vertu, et s'il s'efforçait de la planter bien avant dans les cœurs de toutes sortes de personnes, particulièrement de ses chers enfants, afin qu'elle y pût jeter de profondes racines. Voici en quels termes il leur en parla un jour:

« L'humilité est une vertu si ample, si difficile et si nécessaire, que nous n'y saurions assez penser : c'est la vertu de Jésus-Christ, la vertu de sa sainte Mère, la vertu des plus grands saints, et enfin c'est la vertu des Missionnaires. Mais que dis-je? je me reprends, je souhaiterais que nous l'eussions; et quand j'ai dit que c'était la vertu des Missionnaires, j'entends que c'est la vertu dont ils ont plus de besoin, et dont ils doivent avoir un très ardent désir : car

<sup>1.</sup> Mat., xxIII, 12.

cette chétive Compagnie, qui est la dernière de toutes, ne doit être fondée que sur l'humilité, comme sur sa vertu propre; autrement nous ne ferons jamais rien qui vaille, ni au dedans ni au dehors; et sans l'humilité nous ne devons attendre aucun avancement pour nous, ni aucun profit envers le prochain. O Sauveur! donnez-nous donc cette sainte vertu, qui nous est propre, que vous avez apportée au monde, et que vous chérissez avec tant d'affection; et vous, Messieurs, sachez que celui qui veut être un véritable Missionnaire doit travailler sans cesse à acquérir cette vertu, et à s'y perfectionner; et surtout se donner de garde de toutes les pensées d'orgueil, d'ambition et de vanité, comme des plus grands ennemis qu'il puisse avoir; leur courir sus aussitôt qu'ils paraissent, pour les exterminer, et veiller soigneusement pour ne leur donner aucune entrée. Oui, je le dis derechef, que si nous sommes véritables Missionnaires, chacun de nous en son particulier doit être bien aise qu'on nous tienne pour des esprits pauvres et chétifs, pour des géns sans vertu, qu'on nous traite comme des ignorants, qu'on nous injurie et méprise, qu'on nous reproche nos défauts, et qu'on nous publie comme insupportables pour nos misères et imperfections.

« Je passe encore plus avant, et je dis que nous devons être bien aïses qu'on dise de notre Congrégation en général qu'elle est inutile à l'Église, qu'elle est composée de pauvres gens, qu'elle réussit mal en tout ce qu'elle entreprend, que ses emplois de la campagne sont sans fruit, les séminaires sans grâce, les ordinations sans ordre. Oui, si nous avons le véritable esprit de Jésus-Christ, nous devons agréer d'être réputés tels que je viens de dire. Mais, répliquera quelqu'un, Monsieur, qu'est-ce que vous nous dites? Durus est hic sermo. Il est vrai, je vous l'avoue, que cela est dur à la nature, et qu'il lui est bien difficile de se persuader qu'elle a mal fait, et encore plus de souffrir qu'on le croie, et qu'on le lui reproche; mais aussi cela est bien facile à comprendre

à une âme qui possède la vraie humilité, et qui se connaît telle qu'elle est; et tant s'en faut qu'elle s'en attriste, qu'au contraire elle s'en réjouit, et est très contente de voir que, par ses humiliations et par sa petitesse, Dieu soit exalté et glorifié.

« Je sais bien que Notre-Seigneur fait la grâce à plusieurs de la Compagnie d'aller à tire d'ailes à cette vertu, et d'animer leurs actions du désir de leur propre anéantissement et de l'affection de se cacher et de se confondre : mais il faut demander à Dieu qu'il fasse la même grâce à tous les autres, afin que nous n'ayons point d'autres prétentions que de nous abaisser et anéantir pour l'amour et pour la gloire de Dieu, et qu'enfin la vertu propre de la Mission soit l'humilité. Pour vous y affectionner davantage, remarquez ce que je vais vous dire, qui est que si jamais vous avez ouï raconter par des personnes du dehors quelque bien qui ait été fait par la Compagnie, vous trouverez que c'est parce qu'il leur a paru en elle quelque petite image d'humilité, et qu'elles lui ont vu pratiquer quelques actions basses et abjectes, comme d'instruire les paysans et de servir les pauvres : de même, si vous voyez les ordinands sortir de leurs exercices édifiés de la maison, si vous y prenez bien garde, vous reconnaîtrez que c'est parce qu'ils y ont remarqué une manière d'agir humble et simple, qui est une nouveauté pour eux, et un charme et attrait pour tout le monde. Je sais qu'en la dernière ordination, un ecclésiastique qui était céans aux exercices a exprimé dans un écrit qu'il a laissé par mégarde les grands sentiments de piété qu'il remportait de céans, pour quelque teinture d'humilité qu'il y avait aperçue. »

Une autre fois parlant de cette même vertu aux siens : « Faites attention, leur dit-il, à la recommandation que Notre-Seigneur nous en a faite par ces paroles : « Apprenez « de moi que je suis humble de cœur <sup>1</sup>; » et le suppliez de

<sup>1.</sup> Mat., XI, 29.

vous en donner l'intelligence. Que si tant est qu'il nous enflamme seulement du désir des humiliations, ce sera bien assez, quoique nous n'ayons pas la connaissance de cette vertu telle que Notre-Seigneur, qui savait le rapport qu'elle a aux perfections de Dieu son Père, et à la vileté de l'homme pécheur. Il est vrai que nous ne verrons jamais cela que fort obscurément pendant cette vie; mais nous devons néanmoins avoir confiance parmi ces ténèbres, que si notre cœur s'affectionne aux humiliations, Dieu nous donnera l'humilité, nous la conservera, et l'accroîtra en nous, par les actes qu'il nous en fera faire : car un acte de vertu bien fait dispose pour en produire un autre; et le premier degré d'humilité sert pour monter au second, et le second au troisième, et ainsi des autres.

« Souvenez-vous, Messieurs et mes Frères, que Jésus-Christ parlant du publicain humilié a dit que sa prière avait été exaucée. Que s'il a rendu ce témoignage d'un homme qui avait été méchant toute sa vie, que ne devonsnous pas espérer, si nous sommes vraiment humbles? Au contraire, qu'est-il arrivé du pharisien? C'était un homme séparé du reste du peuple par sa condition, qui était comme une espèce de religion parmi les Juifs, dans laquelle il priait, il jeûnait et faisait beaucoup d'autres bonnes œuvres, nonobstant lesquelles il ne laisse pas d'être réprouvé de Dieu; et pourquoi cela? Parce qu'il regardait ses bonnes œuvres avec complaisance, et qu'il s'en donnait de la vanité comme s'il les eût faites par sa propre vertu. Voilà donc un juste et un pécheur devant le trône de Dieu; et parce que ce juste est sans humilité, il est rejeté et réprouvé avec ses bonnes œuvres, et ce qui paraissait de vertueux en lui devient vice. Au contraire, voilà un pécheur lequel, reconnaissant sa misère et touché d'un vrai ressentiment d'humilité, se tient à la porte du temple, frappe sa poitrine, et n'ose lever les yeux au ciel; et par cette humble disposition de son cœur, quoiqu'il fût entré dans ce temple coupable

de plusieurs péchés, il en sort néanmoins justifié, et une seule humiliation lui a été un moyen de salut. En quoi nous pouvons reconnaître que l'humilité, quand elle est véritable, introduit en l'âme les autres vertus, et qu'en s'humiliant profondément et sincèrement, de pécheur qu'on était, on devient juste. Oui, quand bien nous serions des scélérats, si nous recourons à l'humilité, elle nous fera devenir justes: et au contraire, quoique nous fussions comme des anges, et que nous excellassions dans les plus grandes vertus, si toutefois nous sommes dépourvus d'humilité, ces vertus n'ayant point de fondement ne peuvent subsister; et étant ainsi détruites, faute d'humilité, nous devenons semblables aux damnés qui n'en ont aucune. Retenons donc bien cette vérité, Messieurs, et qu'un chacun de nous la grave bien avant dans son cœur, et qu'il dise parlant à soi-même : Quoique j'eusse toutes les vertus, si toutefois je n'ai pas l'humilité, je me trompe; et pensant être vertueux, je ne suis qu'un superbe pharisien, et un Missionnaire abominable.

divines lumières dont votre sainte âme était remplie, et qui vous ont fait préférer la contumélie à la louange! Embrasez nos cœurs de ces affections saintes qui brûlaient et consumaient le vôtre, et qui vous ont fait chercher la gloire de votre Père céleste dans votre propre confusion. Faites par votre grâce que nous commencions dès maintenant à rejeter tout ce qui ne va pas à votre honneur et à notre mépris, tout ce qui ressent la vanité, l'ostentation et la propre estime. Que nous renoncions une bonne fois pour toutes à l'applaudissement des hommes abusés et trompeurs, et à la vaine imagination du bon succès de nos œuvres; enfin, mon Sauveur, que nous apprenions à être véritablement humbles de cœur par votre grâce et par votre exemple. »

Un matin, au sortir de la méditation, M. Vincent de-

manda à l'un des siens, en présence de la Communauté assemblée, quelles pensées il avait eues en sa méditation; celui-ci ayant répondu qu'il en avait passé une partie en quelque peine d'esprit, alors prenant sujet de parler à toute la Compagnie, il lui dit : « C'est une bonne pratique de venir au détail des choses humiliantes, quand la prudence permet qu'on les déclare tout haut, à cause du profit qu'on en tire, se surmontant soi-même dans la répugnance qu'on ressent à découvrir et à manifester ce que la superbe voudrait tenir caché. Saint Augustin a lui-même publié les péchés secrets de sa jeunesse, en ayant composé un livre 1, afin que toute la terre sût toutes les impertinences de ses erreurs et les excès de ses débauches. Et ce vaisseau d'élection, saint Paul, ce grand apôtre qui a été ravi jusqu'au ciel, n'a-t-il pas avoué qu'il avait persécuté l'Église? Il l'a même couché par écrit, afin que jusqu'à la consommation des siècles on sût qu'il avait été un persécuteur<sup>2</sup>. Certes, si on n'est bien attentif sur soi-même, et si on ne se fait quelque violence pour déclarer ses misères et ses défauts, on ne dira que les choses qui peuvent faire estimer, et on cachera celles qui donnent de la confusion; c'est ce que nous avons hérité de notre premier père, Adam, lequel, après avoir offensé Dieu, s'alla cacher 3.

« J'ai fait diverses fois la visite en quelques maisons de religieuses, et j'ai souvent demandé à plusieurs d'entre elles pour quelle vertu elles avaient plus d'estime et d'attrait; je le demandais même à celles que je savais avoir plus d'éloignement des humiliations; mais à peine, entre vingt, en ai-je trouvé une qui ne me dît que c'était pour l'humilité, tant il est vrai que chacun trouve cette vertu belle et aimable. D'où vient donc qu'il y en a si peu qui

<sup>1.</sup> Confession., libri XII.

<sup>2.</sup> Tim., 1, 13.

<sup>3.</sup> Gen., 111, 8.

l'embrassent, et encore moins qui la possèdent? C'est qu'on se contente de la considérer, et on ne prend pas la peine de l'acquérir : elle est ravissante dans la spéculation, mais dans la pratique elle a un visage désagréable à la nature; et ses exercices nous déplaisent, parce qu'ils nous portent à choisir toujours le plus bas lieu, à nous mettre au-dessous des autres et même des moindres, à souffrir les calomnies, chercher le mépris, aimer l'abjection, qui sont choses pour lesquelles naturellement nous avons de l'aversion. Et partant il est nécessaire que nous passions pardessus cette répugnance, et que chacun fasse quelque effort pour venir à l'exercice actuel de cette vertu, autrement nous ne l'acquerrons jamais. Je sais bien que, par la grâce de Dieu, il y en a parmi nous qui pratiquent cette divine vertu, et qui non seulement n'ont aucune bonne opinion, ni de leurs talents, ni de leur science, ni de leur vertu; mais qui s'estiment très misérables, et qui veulent être reconnus pour tels, et qui se placent au-dessous de toutes les créatures : et il faut que je confesse que je ne vois jamais ces personnes qu'elles ne me jettent de la confusion dans l'âme; car elles me font un reproche secret de l'orgueil qui est en moi, abominable que je suis! Pour ces âmes, elles sont toujours contentes, et leur joie rejaillit jusque sur leur face, parce que le Saint-Esprit, qui réside en elles, les comble de paix, en sorte qu'il n'y a rien qui soit capable de les troubler. Si on les contredit, elles acquiescent; si on les calomnie, elles le souffrent; si on les oublie, elles pensent qu'on a raison; si on les surcharge d'occupations, elles travaillent volontiers; et pour difficile que soit une chose commandée, elles s'y appliquent de bon cœur, se confiant en la vertu de la sainte obéissance; les tentations qui leur arrivent ne servent qu'à les affermir davantage dans l'humilité, à les faire recourir à Dieu, et à les rendre ainsi victorieuses du diable : de sorte qu'elles n'ont aucun ennemi à combattre que le seul orgueil, qui ne nous donne jamais de trève pendant cette vie, mais qui attaque même les plus grands saints qui sont sur la terre, en diverses manières, portant les uns à se complaire vainement dans le bien qu'ils ont fait, et les autres dans la science qu'ils ont acquise; ceux-ci à présumer qu'ils sont les plus éclairés, et ceux-là à se croire les meilleurs et les plus fermes.

« C'est pourquoi nous avons grand sujet de prier Dieu qu'il lui plaise nous garantir et préserver de ce pernicieux vice, qui est d'autant plus à craindre que nous y avons tous une inclination naturelle. Et puis, nous devons nous tenir sur nos gardes, et faire le contraire de ce à quoi la nature corrompue nous veut porter : si elle nous élève, abaissons-nous; si elle nous excite aux désirs de l'estime de nous-mêmes, pensons à notre faiblesse; si au désir de paraître, cachons ce qui nous peut faire remarquer, et préférons les actions basses et viles à celles qui ont de l'éclat et qui sont honorables. Enfin, recourons souvent à l'amour de notre abjection, qui est un refuge assuré pour nous mettre à couvert de semblables agitations, que cette pente malheureuse que nous avons à l'orgueil nous suscite incessamment. Prions Notre-Seigneur qu'il ait agréable de nous attirer après lui par le mérite des humiliations adorables de sa vie et de sa mort. Offrons-lui, chacun pour soi, et solidairement les uns pour les autres, toutes celles que nous pourrons pratiquer, et portons-nous à cet exercice par le seul motif de l'honorer et de nous confondre. »

Une autre fois, parlant aux mêmes sur le sujet de ce qui s'était dit dans une conférence : « Ces Messieurs les ecclésiastiques qui s'assemblent ici, leur dit-il, prirent pour sujet de leur entretien, mardi dernier, ce que chacun d'eux avait remarqué des vertus de feu M. l'abbé Olier, qui était de leur Compagnie; et entre autres choses que l'on dit, une des plus considérables fut que ce grand serviteur de Dieu tendait ordinairement à s'avilir par ses paroles, et

qu'entre toutes les vertus il s'étudiait particulièrement à pratiquer l'humilité. Or, pendant qu'on parlait, je considérais les tableaux de ces saints personnages qui sont en notre salle, et je disais en moi-même : Seigneur, mon Dieu, si nous pouvions bien pénétrer les vérités chrétiennes comme ils ont fait, et nous conformer à cette connaissance, oh! que nous agirions bien d'une autre manière que nous ne faisons pas! Par exemple, m'étant arrêté sur le portrait du bienheureux évêque de Genève, je pensais que si nous regardions les choses du monde du même œil qu'il les regardait, si nous en parlions avec le sentiment qu'il en parlait, et si nos oreilles n'étaient ouvertes qu'aux vérités éternelles non plus que les siennes, la vanité n'aurait garde d'occuper nos sens et nos esprits.

« Mais surtout, Messieurs, si nous considérons bien ce beau tableau que nous avons devant les yeux, cet admirable original de l'humilité, Notre-Seigneur Jésus-Christ, se pourrait-il faire que nous donnassions entrée en nos esprits à aucune bonne opinion de nous-mêmes, nous voyant si fort éloignés de ses prodigieux abaissements? Serions-nous si téméraires que de nous préférer aux autres, voyant qu'il a été postposé 1 à un meurtrier? Aurions-nous quelque crainte d'être reconnus pour misérables, voyant l'innocent traité comme un malfaiteur, et mourir entre deux criminels comme le plus coupable? Prions Dieu, Messieurs, qu'il nous préserve de cet aveuglement; demandons-lui la grâce de tendre toujours en bas; confessons devant lui et devant les hommes que nous ne sommes de nous-mêmes que péché, qu'ignorance et que malice: souhaitons qu'on le croie, qu'on le dise et qu'on nous en méprise. Enfin ne perdons aucune occasion de nous anéantir par cette sainte vertu. Mais ce n'est pas encore assez de s'y affectionner et de s'y résoudre, comme plusieurs le font; il

<sup>1.</sup> Postposer, c'est-à-dire mettre après.

faut se faire violence pour venir à la pratique des actes; et c'est ce qu'on ne fait pas assez. »

Un prêtre de la Mission travaillant dans l'Artois, d'où il était originaire, fit imprimer de son propre mouvement un petit abrégé de l'Institut de la Congrégation de la Mission; ce qui ayant été su par M. Vincent, il en fut fort touché, voyant que cela était fort opposé à cet esprit d'humilité qu'il s'étudiait et s'efforçait en toutes manières d'inspirer à tous les sujets de sa Compagnie. C'est pourquoi il lui écrivit en ces termes 1 : « Si je suis consolé d'un côté, apprenant que vous êtes de retour à Arras, je suis fort affligé de l'autre, voyant l'impression qui a été faite en ces quartiers-là de l'abrégé de notre Institut : j'en ai une douleur si sensible que je ne puis vous l'exprimer, parce que c'est une chose fort opposée à l'humilité de publier ce que nous sommes et ce que nous faisons; c'est aller contre l'exemple de Notre-Seigneur, qui n'a pas voulu que, pendant le temps qu'il a été sur la terre, on ait écrit ses paroles ni ses œuvres. S'il y a quelque bien en nous et en notre manière de vivre, il est de Dieu, et c'est à lui de le manifester s'il le juge expédient. Mais quant à nous, qui sommes de pauvres gens ignorants et pécheurs, nous devons nous cacher comme inutiles à tout bien, et comme indignes qu'on pense à nous. C'est pour cela, Monsieur, que Dieu m'a fait la grâce de tenir ferme jusqu'à présent pour ne point consentir qu'on fît imprimer aucune chose qui fît connaître et estimer la Compagnie, quoique j'en aie été fort pressé, particulièrement au sujet de quelque relation venue de Madagascar, de Barbarie, et des îles Hébrides; et encore moins aurais-je permis l'impression d'une chose qui regarde l'essence et l'esprit, la naissance et le progrès, les fonctions et la fin de notre Institut. Et plût à Dieu,

<sup>1.</sup> Lettre à Delville, à Arras, 7 février 1657.

Monsieur, qu'elle fût encore à faire : mais puisqu'il n'y a plus de remède, j'en demeure là. Je vous prie seulement de ne plus jamais rien faire qui regarde la Compagnie sans m'en avertir auparavant. »

Ce serviteur de Dieu vraiment humble ne se pouvait lasser de répéter et d'inculquer à sa Compagnie ces belles leçons de l'humilité. Voici comme il leur parla dans une autre rencontre : « Dieu ne nous a pas envoyés pour avoir des charges et des emplois honorables, ni pour agir ou parler avec pompe et avec autorité; mais pour servir et évangéliser les pauvres, et faire les autres exercices de notre Institut d'une façon humble, douce et familière. C'est pourquoi nous pouvons nous appliquer ce que saint Jean Chrysostome a dit en une de ses homélies, que tant que nous demeurerons brebis par une véritable et sincère humilité, non seulement nous ne serons pas dévorés des loups, mais nous les convertirons même en brebis; au contraire, dès le moment que nous sortirons de cette humilité et simplicité qui est le propre de notre Institut, nous perdrons la grâce qui y est attachée, et nous n'en trouverons aucune dans les actions éclatantes. Et certes, n'est-il pas juste qu'un Missionnaire qui s'est rendu digne dans sa petite profession de la bénédiction du Ciel, et de l'approbation et estime des hommes, soit privé de l'une et de l'autre, lorsqu'il se laisse aller aux œuvres qui se ressentent de l'esprit du monde, par l'éclat qu'on y recherche, et qui sont opposées à l'esprit de sa condition? N'y a-t-il pas sujet de craindre qu'il ne s'évanouisse dans le grand jour, et qu'il ne tombe dans le déréglement, conformément à ce qui se dit du serviteur devenu maître, qu'il est devenu en même temps fier et insupportable? Feu Mgr le cardinal de Bérulle, ce grand serviteur de Dieu, avait coutume de dire qu'il était bon de se tenir bas, que les moindres conditions étaient les plus assurées, et qu'il y avait je ne sais quelle malignité dans les conditions hautes et relevées; que c'était

pour cela que les saints avaient toujours fui les dignités, et que Notre-Seigneur, pour nous convaincre par son exemple, aussi bien que par sa parole, avait dit, en parlant de luimême 1, qu'il était venu au monde pour servir, et non pour être servi 2. »

Il tenait pour maxime que l'humilité était la racine de la charité, et que plus une personne était humble, plus aussi se rendait-elle charitable envers le prochain. A ce sujet, parlant un jour aux siens, il leur dit 3: « Depuis soixante-sept ans que Dieu me souffre sur la terre, j'ai pensé et repensé plusieurs fois aux moyens les plus propres pour acquérir et conserver l'union et la charité avec Dieu et avec le prochain; mais je n'en ai point trouvé de meilleur ni de plus efficace que la sainte humilité, de s'abaisser toujours au-dessous de tous les autres, ne juger mal de personne, et s'estimer le moindre et le pire de tous. Car c'est l'amour-propre et l'orgueil qui nous aveugle, et qui nous porte à soutenir nos sentiments contre ceux de notre prochain. »

Il disait une autre fois: « Que nous ne devions jamais jeter les yeux ni les arrêter sur ce qu'il y a de bien en nous, mais nous étudier à connaître ce qu'il y a de mal et de défectueux; et que c'était là un grand moyen pour conserver l'humilité. » Il ajoutait « que ni le don de convertir les âmes, ni tous les autres talents extérieurs, qui étaient en nous, n'étaient point pour nous, que nous n'en étions que les portefaix, et qu'avec tout cela on pouvait bien se damner; et partant, que personne ne devait se flatter, ni se complaire en soi-même, ni en concevoir aucune propre estime, voyant que Dieu opère de grandes choses par son moyen;

<sup>1.</sup> Mat., xx, 28.

<sup>2. «</sup> Il n'y a que l'orgueil et la sensualité, disait-il, qui feront quitter la vocation à un Missionnaire. » (Mém. ms., Actions et paroles d'humilité de M. Vincent.)

<sup>3.</sup> Mém. ms., ibid.

mais qu'il devait d'autant plus s'humilier, et se reconnaître pour un chétif instrument dont Dieu daigne se servir, ainsi qu'il fit de la verge de Moïse, laquelle faisait des prodiges et des miracles, et n'était pourtant qu'une chétive verge et une frêle baguette. »

## CHAPITRE XIV

## Son obéissance

Nous ne saurions mieux commencer ce chapitre de l'obéissance de M. Vincent qu'en rapportant les sentiments qu'il avait de cette vertu. Il les a déclarés en plusieurs rencontres, mais particulièrement dans les avis salutaires qu'il a donnés sur ce sujet à ses chères filles les religieuses du premier monastère de la Visitation de cette ville de Paris.

« Elles ont témoigné que ce grand serviteur de Dieu, qui a été leur premier père spirituel, entre toutes les vertus, leur recommandait souvent celle de l'obéissance, et de l'exactitude à la régularité, jusques aux moindres observances, et qu'il avait une affection toute particulière pour bien établir ces vertus d'obéissance et d'exactitude dans leur Communauté. Il leur disait que ces deux vertus-là sont celles qui, étant pratiquées avec persévérance, font la religion; que pour s'y exciter, il est utile d'en conférer familièrement ensemble, et de s'entretenir sur leur excellence et leur beauté; qu'il est nécessaire de s'y affectionner, dans la vue du plaisir que Dieu prend dans les âmes religieuses qui s'y rendent fidèles, et parce que celui qui est leur divin Époux aime tellement ces vertus, que le moindre retardement à l'obéissance lui est désagréable; qu'une âme vraiment religieuse ayant voué cette vertu en face de l'Église, doit se rendre soigneuse d'accomplir ce qu'elle a promis, et que si on se relâche en une petite chose, on se relâchera bientôt en une plus grande. Il disait encore que tout le bien de la

créature consiste en l'accomplissement de la volonté de Dieu, et que cette volonté se trouve particulièrement en la fidèle pratique de l'obéissance, et en l'exacte observance des règles de l'Institut; qu'on ne peut rendre un service plus véritable à Dieu qu'en pratiquant l'obéissance par laquelle il accomplit ses desseins sur nous; que sa pure gloire s'y trouve avec l'anéantissement de l'amour-propre et de tous ses intérêts, qui est ce à quoi nous devons principalement prétendre, et que cette pratique met l'âme dans la vraie et parfaite liberté des enfants de Dieu.

« Il recommandait fort de renoncer à son propre jugement, et de le mortifier, pour le soumettre à celui des supé: rieurs, et disait que l'obéissance ne consiste pas seulement à faire présentement ce qu'on nous ordonne, mais à se tenir dans une entière disposition de faire tout ce qu'on nous pourrait commander en toutes sortes d'occasions. Il ajoutait qu'il faut regarder ses supérieurs comme tenant la place de Jésus-Christ sur la terre, et leur rendre en cette considération un très grand respect; que murmurer contre eux est une espèce d'apostasie intérieure : car comme l'apostasie extérieure se commet en quittant l'habit et la religion et se désunissant de son corps, aussi l'apostasie intérieure se fait quand on se désunit des supérieurs, leur conredisant en son esprit, et s'attachant à des sentiments particuliers et contraires aux leurs; ce qui est le plus grand de tous les maux qui arrivent dans les Communautés, et que l'âme religieuse évite ce malheur quand elle se tient dans une sainte indifférence, et se laisse conduire par ses supérieurs.

« Il disait aussi, sur ce sujet de l'obéissance, qu'il faut, pour fondement de la vraie soumission qu'on doit avoir dans une Communauté, considérer attentivement les choses suivantes :

« 1° La qualité des supérieurs, qui tiennent sur la terre la place de Jésus-Christ à notre égard;

- « 2° La peine qu'ils ont, et la sollicitude qu'ils prennent pour nous conduire à la perfection : ils passent quelquefois les nuits entières en veilles, et ont souvent le cœur plein d'angoisses, pendant que les inférieurs jouissent à leur aise de la paix et de la tranquillité que leur apporte le soin et le travail de ceux qui les conduisent; leur peine est d'autant plus grande qu'ils ont plus de sujet d'appréhender le compte qu'ils sont obligés d'en rendre à Dieu;
- « 3º La récompense promise aux âmes vraiment obéissantes, même dès cette vie; car outre les grâces que mérite cette vertu, Dieu se plaît à faire la volonté de ceux qui pour l'amour de lui soumettent leur volonté à leurs supérieurs;
- « 4º La punition que doivent appréhender ceux qui ne veulent pas obéir. Dieu en a fait voir un exemple bien terrible dans le châtiment que sa justice a exercé sur Coré, Dathan et Abiron, pour avoir méprisé Moïse leur supérieur, et pour avoir par ce mépris offensé grièvement Dieu, qui a dit, parlant aux supérieurs que sa Providence a établis dans son Église : « Celui qui vous écoute m'écoute, et celui « qui vous méprise me méprise. »
- « 5° L'exemple de l'obéissance que Jésus-Christ est venu donner aux hommes, ayant mieux aimé mourir que de manquer à obéir : et certes ce serait une dureté de cœur bien grande de voir un Dieu obéissant jusqu'à la mort pour notre salut, et nous, chétives et misérables créatures, refuser de nous assujettir pour l'amour de lui.
- « Il ajoutait que, pour pratiquer parfaitement cette vertu, il fallait obéir :
- « 1° Volontairement, faisant ployer notre volonté sous la volonté des supérieurs ;
- « 2º Simplement, pour l'amour de Dieu, et sans jamais permettre à notre entendement de rechercher ou examiner pourquoi nos supérieurs ordonnent telle ou telle chose;
- « 3º Promptement, sans user d'aucun retardement, quand il est question d'exécuter ce qui est commandé;

- « 4° Humblement, sans prétendre ni désirer tirer aucune louange ou estime de l'obéissance qu'on rend;
- « 5° Courageusement, ne désistant pas, et ne s'arrêtant pour les difficultés, mais les surmontant avec force et générosité;
- « 6° Gaiement, exécutant ce qui est commandé avec agrément, et sans témoigner aucune répugnance;
- « 7° Avec persévérance, à l'imitation de Jésus-Christ, qui s'est rendu obéissant jusques à la mort. »

Or il ne faut pas considérer ce que M. Vincent disait ou enseignait comme des leçons d'un maître ou des exhortations d'un prédicateur, qui ne fait pas quelquefois ce qu'il enseigne aux autres; mais comme de pures expressions des sentiments les plus sincères de son cœur, et comme de véritables témoignages de ce qu'il pratiquait lui-même touchant cette vertu, laquelle il persuadait aux autres aussi bien par ses exemples que par ses paroles.

Et premièrement, la grande vertu de M. Vincent était de se tenir continuellement dans une entière et absolue dépendance de Dieu, et de se soumettre fidèlement et parfaitement à tout ce qu'il voyait lui être agréable; de sorte que l'on peut véritablement dire que Dieu a trouvé en lui un homme selon son cœur, toujours prêt et disposé à faire toutes ses volontés, comme nous avons vu amplement dans les chapitres précédents.

Dans cette sainte disposition, lorsqu'il vint de Rome à Paris, une des premières choses qu'il y fit fut de prendre un directeur spirituel, afin qu'en suivant ses avis et conseils, il pût obéir à Dieu, et répondre à ses desseins. Ce directeur fut le R. P. de Bérulle, qui depuis a été cardinal de la sainte Église. Par la soumission qu'il rendait à sa conduite, il accepta quelque temps après la cure de Clichy; il entra ensuite dans la maison de Gondy, pour être aumônier de Monsieur le Général des galères et de Madame sa

femme, et précepteur de Messieurs ses enfants; enfin, Madame désirant le prendre pour son confesseur et pour directeur de son âme, il n'y voulut consentir que par obéissance; et il fallut que cette vertueuse dame eût recours à Monsieur de Bérulle pour le lui ordonner. C'est ainsi que, ne voulant rien faire par soi-même, il se tenait toujours soumis aux ordres de Dieu.

Mais non content d'obéir à Dieu, il s'est encore assujetti, suivant la parole du saint Apôtre <sup>1</sup>, à toute créature humaine pour l'amour de Dieu, principalement aux puissances spirituelles et temporelles, aussi bien dans les choses fâcheuses et humiliantes qu'en celles qui étaient faciles et honorables.

Il obéissait surtout à Notre Saint-Père le Pape, gaiement et sans réplique; car le considérant comme le vicaire de Jésus-Christ et le souverain pasteur de son Église, il lui était soumis de tout son jugement et de toute son affection.

Ce fut par le seul motif d'obéissance qu'il accepta la charge de supérieur général de sa Congrégation, le pape Urbain VIII la lui ayant imposée par la même bulle par laquelle Sa Sainteté avait approuvé l'Institut de la Mission.

Il portait tous les Missionnaires soumis à sa conduite à rendre comme lui une parfaite obéissance au Saint-Siège, les mettant dans la pratique de cette règle qu'il leur a laissée par écrit en ces termes 2: « Nous obéirons exactement à tous nos supérieurs, et à chacun d'iceux, les regardant en Notre-Seigneur, et Notre-Seigneur en eux; principalement à Notre Saint-Père le Pape, auquel nous obéirons avec tout le respect, la fidélité et la sincérité possible. »

Nous avons fait voir ailleurs la plénitude d'estime et de

<sup>1.</sup> I Petr., 11, 13.

<sup>2.</sup> Reg. comm., cap. v.

vénération que M. Vincent a eue pour les évêques : maintenant nous dirons un mot de la parfaite soumission qu'il a toujours eue pour eux, et de l'obéissance entière qu'il a voulu que ceux de sa Congrégation leur rendissent, en ce qui concerne les fonctions de leur Institut. Le Saint-Siège, sans doute, a jugé nécessaire d'ordonner, en approuvant la Congrégation de la Mission, que le supérieur général prît le soin et la direction des sujets qui la composent, tant pour l'intérieur, c'est-à-dire pour la conduite de leurs âmes et leur avancement en la pratique des vertus conformes à leur vocation, que pour l'extérieur, qui regarde l'observance des règles de la Congrégation, les ordres domestiques, l'administration du temporel, et la disposition des personnes pour les lieux et pour les emplois. Membres d'un même corps, ils peuvent par ce moyen conserver dans la diversité des diocèses où ils se trouvent le même esprit et la même conduite que Dieu a inspirés à leur instituteur; outre qu'il est très expédient que le Supérieur général, qui a une connaissance plus particulière des talents et des dispositions de ses inférieurs, puisse les envoyer en chaque maison, ou les en rappeler, et les appliquer aux emplois de l'Institut et aux autres choses qui touchent le bon ordre de la Congrégation. Néanmoins, quant aux mêmes fonctions qui regardent l'assistance du prochain, M. Vincent a désiré et procuré que le Saint-Siège ait tellement soumis sa Congrégation aux évêques, que les Missionnaires n'en pussent faire aucune de leur Institut, telles que sont les missions, les exercices de l'ordination, les conférences des ecclésiastiques, les retraites spirituelles, et la conduite des séminaires, que sous l'autorité et avec l'agrément et la permission des Ordinaires. C'est ce qu'il a toujours observé lui-même, et fait observer aux siens, à la satisfaction des évêques, dans les diocèses desquels ils

<sup>1.</sup> Ci-dessus, ch. 1x, sect. III.

ont travaillé et travaillent encore avec la même soumission et obéissance, de laquelle ils sont bien résolus de ne se départir jamais, avec la grâce de Dieu.

Il accepta, environ l'an 1622, longtemps avant l'érection de sa Congrégation, la direction des religieuses de la Visitation de Sainte-Marie de la ville de Paris, tant pour obéir au bienheureux François de Sales, leur fondateur et instituteur, qui l'en pria, qu'à Monseigneur de Paris, qui le lui ordonna. En quoi il a bien fait voir sa fidélité à l'obéissance. Car, ayant été chargé de soins et de travaux extraordinaires depuis l'établissement de sa Compagnie et ses divers engagements dans les grandes affaires de piété, et le nombre de ces bonnes religieuses, qui remplissaient trois monastères dans Paris, et un dehors, s'étant fort accru, et demandant par conséquent beaucoup de temps et d'application, il tâcha plusieurs fois de se décharger de leur conduite, et la quitta entièrement une fois; quelque instance qu'on lui fît par lettres, et par l'entremise de personnes de grande condition, il ne put jamais se résoudre à la reprendre; il n'y acquiesça enfin que pour obéir à Mgr l'archevêque de Paris, qui l'y engagea derechef. Néanmoins, pour donner moyen à ceux de sa Compagnie de s'employer entièrement aux fonctions qui leur sont propres, il jugea qu'il était nécessaire de les éloigner de la conduite et fréquentation des religieuses; et, à cet effet, il leur a laissé pour règle de s'abstenir entièrement de les diriger, ayant reconnu par sa propre expérience combien cet emploi était incompatible avec leurs fonctions, et peu convenable à leur état.

Il voulait, outre cela, que tous les siens rendissent obéissance aux curés lorsqu'ils faisaient mission dans leurs paroisses, et leur recommandait expressément de n'y rien faire et, comme il disait, « ne pas même remuer une paille, qu'avec leur agrément. » Sur quoi, écrivant à une personne de dehors, il lui dit entre autres choses : « Nous avons pour maxime de travailler au service du public, sous le bon plaisir de MM. les curés et de n'aller jamais contre leurs sentiments; et à l'entrée et sortie de chaque mission, nous prenons leur bénédiction en esprit de dépendance. »

C'est ce qu'il pratiquait lui-même avec une merveilleuse humilité: et quoiqu'il fût envoyé avec les siens par les évêques, avec plein pouvoir pour travailler dans les paroisses de leurs diocèses, il ne voulait toutefois rien faire qu'avec le consentement, et sous le bon plaisir des curés: ce qu'il observait inviolablement, aussi bien dans le plus petit village, que dans les autres lieux plus considérables. C'est ce qu'il a toujours fait pratiquer aux siens, et c'est aussi ce qu'ils continuent de faire.

Quant à l'obéissance qui est due aux rois et aux princes souverains, il déclara un jour aux siens les sentiments qu'il en avait : après leur avoir représenté de quelle façon les premiers chrétiens se soumettaient aux empereurs, et révéraient leur puissance temporelle, il ajouta les paroles suivantes : « Nous devons, mes Frères, à leur exemple, rendre toujours une fidèle et simple obéissance aux rois, sans jamais nous plaindre d'eux, ni murmurer pour quelque sujet que ce puisse être. Et quand bien il serait question de perdre nos biens et nos vies, donnons-les dans cet esprit d'obéissance, plutôt que de contrevenir à leurs volontés, quand la volonté de Dieu ne s'y oppose pas : car les rois nous représentent sur la terre la puissance souveraine de Dieu. »

Et pour faire voir quelle était l'exactitude de M. Vincent à obéir au roi, même dans les choses les plus petites, nous en rapporterons ici un exemple, qui est d'autant plus considérable, que le sujet en est moins important, et qu'il se trouve peu de personnes qui voulussent s'assujettir jusqu'à un tel point. Un frère de la maison de Saint-Lazare, ayant trouvé dans l'enclos de cette maison des œufs de perdrix, les prit et les fit couver à une poule; et les perdreaux étant éclos et devenus plus grands, il les porta dans

une cage à M. Vincent, pensant lui donner quelque sujet de divertissement. Mais lui, faisant quelque réflexion sur les ordonnances du roi qui défendaient la chasse, dit à ce bon frère, sans lui déclarer son intention : « Allons voir si ces petits oiseaux savent bien marcher. » Étant sorti de la chambre, et ayant traversé avec ce frère la basse-cour, il entra dans le clos où sont les terres de labour; là, il fit ouvrir la cage, et mit en liberté ces petits perdreaux, prenant plaisir de les voir courir pour se sauver. Puis, ayant remarqué que le frère était un peu mortifié d'avoir perdu toute sa peine, il lui dit : « Sachez, mon frère, que nous devons obéir au roi, lequel ayant défendu la chasse, n'entend pas qu'on prenne les œufs non plus que le gibier; et nous ne saurions désobéir au prince en ces choses temporelles sans déplaire à Dieu. »

Mais ce n'était pas assez à M. Vincent de pratiquer l'obéissance envers ceux qui lui étaient supérieurs, il l'étendait encore envers toutes sortes de personnes, et portait les siens à faire le semblable : « Notre obéissance, leur disaitil, ne doit pas se borner seulement à ceux qui ont droit de nous commander, mais elle doit passer plus avant; car nous nous garderons bien de manquer à l'obéissance qui est d'obligation, si, comme saint Pierre le recommande, nous nous soumettons à toute créature humaine pour l'amour de Dieu. Faisons-le donc, et considérons tous les autres comme nos supérieurs, et pour cela mettons-nous au-dessous d'eux, et plus bas même que les plus petits, et les prévenons par déférence, par condescendance, et par toutes sortes de services. Oh! que ce serait une belle chose, s'il plaisait à Dieu nous bien établir dans cette pratique!»

Il exhortait les siens à la pratique de cette condescendance mutuelle, qui est une espèce d'obéissance, par la comparaison des membres d'un corps, qui s'accommodent

et condescendent les uns aux autres pour leur bien et conservation commune, en sorte que ce que l'un fait, l'autre l'approuve et y coopère autant qu'il peut. « Ainsi, disait-il, dans une communauté il faut que tous ceux qui la composent et qui en sont comme les membres usent de condescendance les uns envers les autres; et dans cette disposition, les savants doivent condescendre à l'infirmité des ignorants, aux choses où il n'y a point d'erreur et de péché; les prudents et les sages doivent condescendre aux humbles et aux simples : Non alta sapientes, sed humilibus consentientes 1. Et par cette même condescendance nous devons non seulement approuver les sentiments des autres dans les choses bonnes et indifférentes, mais même les préférer aux nôtres, croyant que les autres ont des lumières et qualités naturelles ou surnaturelles plus grandes et plus excellentes que nous. Mais il faut se donner bien de garde d'user de condescendance dans les choses mauvaises, parce que ce ne serait pas une vertu, mais un grand défaut, qui proviendrait, ou du libertinage d'esprit, ou bien de quelque lâcheté et pusillanimité. »

Il pratiquait en effet ce qu'il disait, car on a remarqué qu'il se rendait fort condescendant aux volontés d'un chacun dans les choses indifférentes, et même à ceux qui avaient quelque faiblesse d'esprit. Il tenait pour maxime qu'il était plus expédient de s'accommoder à la volonté des autres que de suivre ses propres sentiments; et il en était venu jusque-là, comme témoigne un vertueux ecclésiastique qui l'a connu et observé pendant plusieurs années, que de condescendre aux désirs de toutes sortes de personnes, et suivre les avis des moindres dans les choses indifférentes. Ce n'est pas qu'il ne sût connaître les affaires beaucoup mieux qu'un autre, sa longue expérience en toutes choses, jointe aux lumières qu'il recevait de Dieu, lui donnant moyen

<sup>1.</sup> Rom., x11, 16.

de pénétrer et de discerner en toutes sortes de rencontres ce qui était le plus expédient de faire; mais il en usait ainsi pour ne pas perdre le mérite de la soumission et de l'obéissance lorsqu'il se présentait occasion de la pratiquer.

Il exerçait encore cette même vertu en cédant volontiers aux opinions des autres, lorsqu'il le pouvait faire sans préjudice de la vérité et de la charité. On n'a jamais remarqué qu'il ait contredit ou contesté, bien que souvent on traitât avec lui des questions difficiles, et sur lesquelles il y avait matière de dispute; mais il déférait aux avis des autres, ou bien il se taisait après avoir humblement allégué ses raisons. Il est bien vrai que lorsqu'il y allait de l'intérêt du service ou de la gloire de Dieu, il était ferme et inébranlable jusqu'à un tel point, qu'on l'a vu persister des années entières à refuser certaines choses qu'on lui demandait, parce qu'il ne jugeait pas les pouvoir accorder selon Dieu; et sa grande maxime sur ce sujet était celle-ci : « Tant de condescendance que vous voudrez, pourvu que Dieu n'y soit point offensé. » Mais quand l'intérêt de la gloire de Dieu, ou de la charité du prochain, ou de la prudence chrétienne, l'obligeait à refuser quelque chose, il le faisait de si bonne grâce, et avec tant de douceur et d'humilité, qu'un de ses refus était mieux reçu que n'eût été quelquefois la faveur ou le bienfait qu'on eût obtenu d'un

Dans cet esprit d'obéissance et de condescendance, il écrivit un jour sur le sujet de quelque difficulté arrivée dans une mission, à celui qui en était le directeur, de suivre plutôt l'avis d'un autre que le sien propre, l'exhortant d'acquiescer toujours volontiers aux avis d'autrui : sur quoi il lui allégua saint Vincent Ferrier, qui met cette pratique comme un moyen de perfection et de sainteté.

Ce fut dans ce même esprit de condescendance qu'il consentit à traiter d'une ferme qu'on offrit à la Communauté

de Saint-Lazare, mais sous une pension viagère si grosse, qu'il ne jugeait pas devoir accepter cette offre, ni s'y engager; et en effet il y résista deux ans durant. Ceux néanmoins à qui cette ferme appartenait, ayant un grand désir d'être assurés pour toute leur vie de cette grosse pension, firent en sorte qu'ils gagnèrent l'esprit de feu M. le prieur de Saint-Lazare, pour lequel M. Vincent avait une condescendance merveilleuse; et ce bon prieur, pensant bien faire, le pria et pressa tellement, que, par pure condescendance à sa volonté, il souscrivit au contrat, de l'avis néanmoins de son conseil, qui l'assura qu'il le pouvait faire sans aucun risque. S'étant obligé à cette pension, il la paya fidèlement à ces personnes jusqu'à leur mort; après laquelle on intenta procès, et l'on fit perdre cette ferme aux prêtres de la Mission, et presque tout l'argent qu'ils avaient avancé. M. Vincent ne voulut point se servir des moyens qu'on lui fournissait pour se pourvoir contre l'arrêt, de peur de manquer tant soit peu à la soumission qu'il estimait devoir rendre à ses juges, aimant mieux perdre la ferme et l'argent que le mérite de l'obéissance 1.

Il fit encore paraître une autre fois son exactitude et son zèle pour cette même vertu, dans une occasion en laquelle il semblait pouvoir facilement s'en dispenser. Ayant reçu commandement de la reine-mère de faire la mission à Fontainebleau, il y envoya des prêtres de sa Communauté, lesquels contre leur attente y trouvèrent un religieux qui y prêchait en ce même temps. Ils ne laissèrent pas pour cela

<sup>1.</sup> Il s'agit de la ferme d'Orsigny (1658). Des motifs étrangers à la cause dictèrent la sentence, et l'on voulut se venger des coups que Vincent avait portés au jansénisme. «Tous les jansénistes de la cour, dit à Vincent un juge orthodoxe, sont contre Saint-Lazare. » Et un autre ajouta, après le jugement : « C'est un arrêt à la païenne. »

Vincent ne permit pas à son avocat de répliquer: « Notre-Seigneur en a bien souffert d'autres!» telle fut sa seule réponse. Cette patience et ce silence forcèrent l'admiration des juges et de ses adversaires eux-mêmes. — Voyez Maynard, Saint Vincent, etc.. liv. ÍX, ch. II.

de commencer la mission, pour obéir à Sa Majesté, cessant néanmoins leurs exercices aux heures que ce bon religieux devait prêcher, afin que le peuple eût toute liberté de se trouver à ses sermons. Mais les habitants de ce lieu ayant ouï les instructions familières de la mission, et y prenant plus de goût qu'aux prédications de ce bon Père, cela fut cause qu'il n'avait qu'un fort petit nombre d'auditeurs à ses prédications; l'église au contraire se trouvait toute remplie de peuple, lorsque les Missionnaires faisaient les prédications et les instructions du catéchisme; de quoi ce prédicateur eut quelque jalousie, en sorte qu'il ne put s'empêcher d'en témoigner sa peine. Cela mit les prêtres de la Mission en doute de ce qu'ils devaient faire, considérant d'un côté la maxime de M. Vincent, qui était de condescendre et de céder en telles occasions, et craignant aussi, d'un autre, de manquer aux ordres que la reine avait donnés de faire la mission. C'est pourquoi ils en écrivirent à M. Vincent pour savoir ce qu'ils devaient faire. Mais lui, voyant qu'il s'agissait d'un point d'obéissance, il le jugea d'une telle conséquence, qu'il envoya en diligence un homme exprès vers Sa Majesté, qui était pour lors allée par dévotion à Notre-Dame de Chartres, avec une lettre par laquelle il lui exposait la rencontre du prédicateur stationnaire, et l'usage des prêtres de la Mission en tel cas, qui était de se retirer. Il suppliait très humblement Sa Majesté d'agréer qu'il les rappelât; ce que la reine lui ayant accordé, il envoya les Missionnaires travailler en d'autres lieux, pour ne pas interrompre ce bon religieux et pour lui condescendre.

Or, comme M. Vincent était exact à la pratique de l'obéissance, il exigeait aussi une semblable exactitude de la part es siens, et ne pouvait supporter en eux le moindre défaut contre cette vertu. Il voulait qu'elle fût en vigueur dans toute sa Compagnie, comme une des plus importantes pour son bien; et quand quelqu'un y manquait, il savait fort

bien l'en relever. Voici ce qu'il fit un jour sur ce sujet à l'égard d'un des plus anciens et des plus réguliers de ses prêtres 1. Il lui avait recommandé un soir de reposer le lendemain, parce qu'il l'avait fait veiller fort tard, et croyait qu'il avait besoin de ce soulagement. Ce bon Missionnaire néanmoins, qui était fort exact à faire tous les jours son oraison à l'heure ordinaire de la Communauté, se leva pour se trouver avec les autres à cet exercice, ne s'étant point persuadé que la recommandation qui lui avait été faite par M. Vincent le dût engager si étroitement qu'il ne lui fût pas permis de se lever à son ordinaire. Mais M. Vincent, qui faisait grand cas de l'obéissance, lui en fit la correction dans l'église en présence de tous les autres, au sortir de l'oraison. Il le fit tenir fort longtemps à genoux, quoiqu'il fût des plus anciens, et même celui qui tenait sa place dans la maison en son absence, et bien que M. Vincent eût avoué que c'était la première faute contre l'obéissance en laquelle il le surprenait. Il loua à la vérité son zèle et son exactitude d'un côté, mais il blâma de l'autre sa ferveur inconsidérée en ce qu'il avait fait. Il dit ensuite de très belles choses de la vertu d'obéissance, et rapporta, outre l'exemple de Saul et de Jonathas, quelque point remarquable de l'histoire de France qui venait fort à propos, pour faire mieux voir aux siens l'importance de cette vertu.

## CHAPITRE XV

### Sa simplicité

La simplicité est d'autant plus estimable entre ceux qui font profession de suivre les maximes de Jésus-Christ, qu'elle est moins estimée parmi les sectateurs de la vaine et

<sup>1.</sup> Lambert. - Voyez sa notice, Notices, 1re série, t. II, p. 20.

fausse sagesse du monde. C'est cette vertu qui nous découvre les sentiers de la vraie justice, et nous fait marcher par des voies droites qui conduisent au royaume de Dieu, ou, pour parler encore mieux avec saint Grégoire : « La simplicité est pour l'âme chrétienne comme un jour serein, qui n'est troublé ni obscurci par les nuages de la fraude, du mensonge et de l'envie, ni par les déguisements et les artifices; mais qui emprunte sa lumière de la vérité même, et qui est éclairé des splendeurs de la présence de Dieu 1. »

Or, cette vertu a été tant estimée par les plus grands saints de l'Église, que saint Ambroise, dans l'oraison funèbre qu'il fit à la louange de saint Satyre son frère, la met au rang des principales vertus, et dit que ce grand personnage, quoique d'ailleurs d'une condition fort illustre dans le monde, avait néanmoins un tel amour pour cette vertu, qu'il semblait être devenu comme un enfant en simplicité, la faisant paraître en ses mœurs et en ses actions, et toute sa vie étant un parfait miroir d'innocence 2.

Nous pouvons donner la même louange à Vincent de Paul, avec d'autant plus de raison, qu'ayant vécu dans un siècle très corrompu, et s'étant trouvé engagé fort avant dans le commerce du monde, et même parmi les grands de la cour, il a néanmoins toujours conservé une parfaite innocence, droiture et simplicité de vie, en sorte que son cœur a été comme une mère perle, laquelle, quoique environnée et couverte des eaux de la mer, n'en reçoit pourtant aucune goutte, et ne se nourrit que de la rosée du ciel.

Saint Bernard avait grand sujet de dire que c'est une

<sup>1.</sup> Cordis simplicitas velut dies est, quam fraus non obnubilat, non obtenebrat mendacium, non obscurat invidia, non obfuscat dolus, quam lux veritatis illuminat, et præsentiæ divinæ claritas illustrat. (Greg., In Psal. iv Pænitent.)

<sup>2.</sup> Simplicitatem adeo coluit, ut conversus in puerum, simplicitate cetatis illius innoxiæ, perfectæ virtutis effigie et quodam innocentium morum speculo reluceret. (Ambros., Orat. de obitu Satyri fratris.»)

chose bien rare que l'humilité conservée parmi les honneurs i; nous pouvons ajouter avec raison qu'il est autant et peut-être encore plus rare de trouver une vraie simplicité de cœur, qui se maintienne en sa droiture et pureté, parmi les traces et les intrigues des affaires et du commerce du monde. C'est pourtant ce qu'on a vu et admiré en la personne de ce grand serviteur de Dieu, qui a paru comme un lis en candeur et simplicité, parmi les épines et les ronces dont le monde est tout couvert.

Il disait que « la simplicité nous fait aller droit à Dieu, et droit à la vérité, sans faste, sans biaisement ni déguise-ment, et sans aucune vue de propre intérêt et de respect humain; » et il pratiquait parfaitement ce qu'il disait, en sorte qu'il y a sujet de croire, que cette vertu de simplicité, qu'il possédait en un très excellent degré, a grandement contribué aux heureux succès de ses saintes entreprises. Elle a attiré sur lui la bénédiction de Dieu et l'approbation des hommes; car il n'y a rien qui plaise tant à Dieu, et qui gagne davantage l'affection de toutes sortes de personnes, que la droiture et simplicité dans le cœur, dans la vie et dans les paroles.

Or, comme M. Vincent avait une estime particulière pour cette vertu, il tâchait aussi de l'insinuer dans l'esprit des siens. Leur parlant un jour sur ce que Jésus-Christ recommandait à ses disciples, d'être simples comme des colombes 2, il leur dit 3: « Ce divin Sauveur, envoyant ses apôtres pour prêcher son Évangile par tout le monde, leur recommande particulièrement cette vertu de simplicité, comme une des plus importantes et nécessaires pour attirer en eux les grâces du ciel, et pour disposer les cœurs des

<sup>1.</sup> Rara virtus humilitas honorata. (Bernard, Homil., IV super Missus est.)

<sup>2.</sup> Matth., x, 16.

<sup>3. 14</sup> mars 1659; Conf. aux Missionnaires, p. 389.

habitants de la terre à les écouter et à les croire. Or, ce n'est pas seulement à ces apôtres qu'il parlait, mais généralement à tous ceux que sa Providence destinait pour travailler à la prédication de l'Évangile, et à l'instruction et conversion des âmes; et par conséquent c'est à nous que Jésus-Christ parlait, et qu'il recommandait cette vertu de simplicité, laquelle est si agréable à Dieu: cum simplicibus sermocinatio ejus. Pensez, mes Frères, quelle consolation et quel bonheur pour ceux qui sont du nombre de ces véritables simples, lesquels sont assurés par la parole de Dieu que son bon plaisir est de demeurer et de s'entretenir avec eux.

« Notre-Seigneur nous fait encore bien connaître combien la simplicité lui est agréable, par ces paroles qu'il adresse à Dieu son Père : Confiteor tibi, Pater, quia abscondisti hæc à sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis 2. « Je reconnais, mon Père, et je vous en remercie, « que la doctrine que j'ai apprise de vous et que je répands « parmiles hommes, n'est connue que des petits et des sim-« ples; vous permettez que les sages et les prudents du monde « ne l'entendent pas, et que le sens et l'esprit de cette divine « doctrine leur soit caché. » Certainement si nous faisons réflexion sur ces paroles, elles doivent nous épouvanter, nous, dis-je, qui courons après la science, comme si tout notre bonheur en dépendait. Ce n'est pas qu'un prêtre et qu'un Missionnaire ne doive avoir de la science, mais autant qu'il est requis pour satisfaire à son ministère, et non pas pour contenter son ambition et sa 'curiosité: il faut étudier et acquérir de la science, mais avec sobriété, comme dit le saint Apôtre 3. Il y en a d'autres qui affectent l'intelligence des affaires, et qui veulent passer pour gens

<sup>1.</sup> Prov., III, 32.

<sup>2.</sup> Matth., x, 25.

<sup>3.</sup> Rom., x11, 3.

de mise, pour adroits et capables en toutes choses : c'est à ceux-là encore que Dieu ôte la pénétration des vérités et des vertus chrétiennes, aussi bien qu'à tous les savants et entendus dans la science du monde. Et à qui est-ce donc qu'il donne l'intelligence de ses vérités et de sa doctrine? C'est aux simples, aux bonnes gens, et plus ordinairement même au pauvre peuple; comme il se vérifie par la différence qu'on remarque entre la foi des pauvres gens des champs, et celle des personnes dans le grand monde; car je puis dire que l'expérience depuis longtemps m'a fait connaître que la foi vive et pratique, et l'esprit de la vraie religion, se trouvent plus ordinairement parmi les pauvres et parmi les simples. Dieu se plaît à les enrichir d'une foi vive : ils croient et ils goûtent ces paroles de vie éternelle que Jésus-Christ nous a laissées dans son Évangile: on les voit ordinairement porter avec patience leurs maladies, leurs disettes et leurs autres afflictions sans murmurer, et même sans se plaindre que peu et rarement. D'où vient cela? C'est que Dieu se plaît à répandre et à faire abonder en eux le don de la foi, et les autres grâces qu'il refuse aux riches et aux sages du monde.

« Ajoutons à cela que tout le monde aime les personnes simples et candides, qui n'usent point de finesse ni de tromperie, qui vont bonnement, et qui parlent sincèrement, en sorte que leur bouche s'accorde toujours avec leur cœur. Ils sont estimés et aimés en tous lieux, et même à la Cour quand il s'y en trouve; et dans les compagnies réglées chacun leur porte affection et prend confiance en eux; mais ce qui est remarquable, est que ceux-là même qui n'ont point la candeur et la simplicité en leurs paroles, ni en leur esprit, ne laissent pas de l'aimer dans les autres. Tâchons donc, mes Frères, de nous rendre aimables aux yeux de Dieu par cette vertu, laquelle par sa miséricorde nous voyons reluire en plusieurs de la petite Compagnie, qui par leur exemple nous invitent à les estimer.

« Or, pour bien connaître l'excellence de cette vertu, il faut savoir qu'elle nous approche de Dieu; elle nous rend semblables à Dieu, dans la conformité qu'elle nous fait avoir avec lui, en tant qu'il est un être très simple, et qu'il a une essence très pure qui n'admet aucune composition: si bien que ce que Dieu est par son essence, c'est cela même que nous devons tâcher d'être par cette vertu, autant que notre faiblesse et misère en est capable. Il faut avoir un cœur simple, un esprit simple, une intention simple, une opération simple; parler simplement, agir bonnement, sans user d'aucun déguisement ni artifice, ne regardant que Dieu, auquel seul nous désirons plaire.

« La simplicité donc comprend non seulement la vérité et la pureté d'intention, mais elle a encore une certaine propriété d'éloigner de nous toute tromperie, ruse et duplicité. Et comme c'est principalement dans les paroles que cette vertu se fait paraître, elle nous oblige de déclarer les choses par notre langue comme nous les avons dans le cœur, parlant et déclarant simplement ce que nous avons à dire, et avec une pure intention de plaire à Dieu. Ce n'est pas toutefois que la simplicité nous oblige de découvrir toutes nos pensées; car cette vertu est discrète, et n'est jamais contraire à la prudence, qui nous fait discerner ce qui est bon à dire d'avec ce qui ne l'est pas, et nous fait connaître quand il se faut taire, aussi bien que quand il faut parler. Si j'avance, par exemple, un propos qui soit bon en sa substance et en toutes ses circonstances, je le dois exprimer tout simplement: mais si parmi les choses bonnes que j'ai à dire, il se rencontre quelque circonstance vicieuse ou inutile, alors il la faut retrancher, et généralement l'on ne doit jamais dire les choses que l'on sait, lorsqu'elles vont contre Dieu ou contre le prochain, ou qu'elles tendent à notre propre recommandation, ou à quelque propre commodité sensuelle ou temporelle; car ce serait en même temps pécher contre plusieurs autres vertus.

« Pour ce qui est de la simplicité qui regarde les actions, elle a cela de propre qu'elle fait agir bonnement, droitement, et toujours en la vue de Dieu, soit dans les affaires, soit dans les emplois et exercices de piété, à l'exclusion de toute sorte d'hypocrisie, d'artifice et de vaine prétention. Une personne, par exemple, fait un présent à quelque autre, feignant que c'est par affection, et néanmoins elle fait ce présent afin que l'autre lui donne autre chose de plus grande valeur : quoique selon le monde cela semble permis, c'est toutefois contre la vertu de simplicité, qui ne peut souffrir qu'on témoigne une chose et qu'on en regarde une autre. Car comme cette vertu nous fait parler selon nos sentiments intérieurs, elle nous fait aussi agir de même dans une franchise et droiture chrétienne, et le tout pour Dieu, qui est l'unique fin qu'elle prétend. D'où il faut inférer que cette vertu de simplicité n'est pas dans les personnes qui par respect humain veulent paraître autres qu'elles ne sont, qui font des actions bonnes extérieurement pour être estimées vertueuses, qui ont quantité de livres superflus pour paraître savants, qui s'étudient à bien prêcher, pour avoir des applaudissements et des louanges, et enfin qui ont d'autres vues dans leurs exercices et pratiques de piété. Or, je vous demande, mes Frères, si cette vertu de simplicité n'est pas belle et désirable, et s'il n'est pas juste et raisonnable de se garder avec grand soin de tous ces déguisements et artifices de paroles et d'actions? Mais pour l'acquérir il la faut pratiquer, et ce sera par les fréquents actes de la vertu de simplicité, que nous deviendrons vraiment simples, avec le secours de la grâce de Dieu, que nous devons souvent lui demander. »

Nous avons rapporté un peu au long ce discours que M. Vincent a fait aux siens sur le sujet de cette vertu, parce que nous avons cru ne pouvoir mieux représenter sa simplicité que par ses propres paroles; car il était lui-même tel qu'il voulait persuader aux autres de devenir; et celui qui

entendait ses paroles pouvait connaître son cœur, qu'il portait toujours sur ses lèvres. De sorte que l'on peut dire avec vérité qu'il possédait cette vertu en un tel degré, par le secours de la grâce de Notre-Seigneur, que les puissances de son âme en étaient toutes remplies; tout ce qu'il disait et faisait provenait de cette source, et il conformait toujours son extérieur à son intérieur, et ses actions à ses intentions, qui tendaient toutes à ce qui était de plus parfait. A ce propos il disait que « faire paraître des choses bonnes au dehors, et être tout autre au dedans, c'est faire comme les Pharisiens hypocrites, et imiter le démon qui se transforme en ange de lumière. » Et c'était une de ses maximes que « comme la prudence de la chair et l'hypocrisie régnent particulièrement en ce siècle corrompu, au grand préjudice de l'esprit du christianisme, l'on ne peut aussi les combattre et les surmonter que par une véritable et sincère simplicité. »

Sa fidélité à la pratique de cette vertu s'est fait voir en toutes rencontres, jusqu'aux moindres choses. Entre plusieurs exemples, l'on a souvent remarqué que la grande quantité et diversité d'affaires auxquelles il était continuellement appliqué, lui en faisant oublier de fois à autre quelques petites, comme de parler à quelqu'un, de répondre à quelque lettre, ou de faire quelque autre chose qu'on lui avait recommandée, il aimait mieux franchement avouer ses défauts, quoiqu'il lui en dût arriver de la confusion, que de les couvrir par quelque excuse ou artifice d'esprit; et il disait qu'il s'était toujours bien trouvé de déclarer les choses comme elles étaient, parce que Dieu y donne sa bénédiction. Sur quoi il dit encore une fois ces paroles remarquables : « Dieu est très simple, ou plutôt il est la simplicité même; et partant, où est la simplicité, là aussi

<sup>1.</sup> Conf. aux Missionnaires, p. 628.

Dieu se rencontre; et comme a dit le Sage, celui qui marche simplement marche avec assurance; comme au contraire ceux qui usent de cautèles et de duplicités sont dans une appréhension continuelle que leur finesse ne soit découverte, et qu'étant surpris dans leurs déguisements on ne veuille plus se fier à eux. »

Envoyant un jour un de ses prêtres dans une certaine province, où selon le bruit commun on usait de finesse, il lui donna cet excellent avis : « Vous allez dans un pays où l'on dit que les habitants sont pour la plupart fins et rusés : or si cela est, le meilleur moyen de leur profiter est d'agir avec eux dans une grande simplicité; car les maximes de l'Évangile sont entièrement opposées aux façons de faire du monde : et comme vous allez pour le service de Notre-Seigneur, vous devez aussi vous comporter selon son esprit, qui est un esprit de droiture et de simplicité. » Ce fut dans ce même esprit que quelque temps après, comme on eut fait en cette province l'établissement d'une maison de sa Congrégation, il y envoya pour premier supérieur un prêtre en qui reluisait une grande simplicité.

Or, comme il portait les siens, autant qu'il était en lui, à cette vertu de simplicité, il ne pouvait aussi souffrir en eux, soit en leurs paroles ou en leurs actions, aucune chose qui lui fût contraire, ou même qui semblât s'éloigner tant soit peu de la seule vue de Dieu, qu'il voulait qu'ils regardassent en toutes choses, sans arrêter leur pensée ni leur affection aux créatures. Voici ce qu'il répondit sur ce sujet à l'un de ses prêtres qui lui mandait par une lettre qu'il lui avait donné son cœur : « Je vous remercie de votre lettre et de votre cher présent. Votre cœur est trop bon pour être mis en si mauvaises mains que les miennes; et je sais bien aussi que vous ne me le donnez que pour le remettre à Notre-Seigneur, auquel il appartient, et à l'amour duquel vous voulez qu'il tende incessamment. Que cet aimable cœur donc soit uniquement dès cette heure à Jésus-

Christ, et qu'il y soit pleinement, et toujours, dans le temps et dans l'éternité: demandez-lui, je vous prie, qu'il me donne part à la candeur et à la simplicité de votre cœur, qui sont des vertus dont j'ai un très grand besoin, et dont l'excellence est incompréhensible. »

En écrivant à un autre des siens qui témoignait agir par quelque vue d'intérêt ou de respect humain 1 : « Vous avez sagement fait, lui dit-il, de vous mettre bien avec les personnes que vous me nommez; mais de dire que c'est afin qu'ils nous soutiennent, et qu'ils nous défendent, c'est un motif bien bas et bien éloigné de l'esprit de Jésus-Christ, selon lequel nous devons regarder Dieu purement, et faire servir toutes choses à l'amour que nous lui devons : et vous au contraire ayant en vue nos intérêts, vous voulez employer l'amitié de ces personnes pour conserver notre réputation, qui est une chose vaine si elle n'est fondée sur la vertu, et si elle n'est établie sur un tel fondement. Pourquoi craignez-vous? Vous m'écrivez encore une autre chose qui ne ressent pas moins son respect humain, c'est à savoir, que quand dans vos lettres vous me dites du bien de quelques personnes, je fasse en sorte que leurs amis le sachent, afin qu'ils leur en donnent connaissance. Hélas! Monsieur, à quoi vous amusez-vous? où est la simplicité d'un Missionnaire, qui doit aller droit à Dieu? Si vous ne reconnaissez pas du bien en ces personnes, n'en dites point; mais si vous en trouvez, parlez-en pour honorer Dieu en elles, parce que tout bien procède de lui. Notre-Seigneur reprit un homme qui l'appelait bon, parce qu'il ne le faisait pas à bonne intention : mais combien plus aurait-il sujet de vous reprendre, si vous louez les hommes pécheurs par complaisance, pour vous mettre bien auprès d'eux, ou pour quelque autre fin grossière et imparfaite, quoique cette fin en ait une autre qui soit bonne? car je suis assuré que vous

<sup>1.</sup> Lettre à Coglée, à Sedan, 25 septembre 1652.

ne cherchez à vous procurer l'estime et l'affection d'aucun que pour avancer la gloire de Dieu : mais souvenez-vous que la duplicité ne plaît point à Dieu, et que pour être véritablement simple, nous ne devons considérer que lui. »

Mais si M. Vincent portait ainsi les siens à pratiquer la vertu de simplicité en toutes sortes d'occasions, il les exhortait plus particulièrement à la faire paraître dans les prédications et instructions qu'ils faisaient aux peuples. A ce sujet, leur parlant un jour de ce désir de louange et d'estime qui se mêle si souvent dans l'esprit de plusieurs prédicateurs, il leur dit :

« L'on veut éclater et faire parler de soi; l'on aime d'être loué et d'entendre que l'on dise que nous réussissons bien, et que nous faisons merveilles : voilà ce monstre, et ce serpent infernal, qui se cache sous de beaux prétextes, et qui infecte de son venin mortel le cœur de ceux qui lui donnent entrée. O maudit orgueil! que tu détruis et corromps de biens, et que tu causes de maux! Tu fais qu'on se prêche soi-même, et non pas Jésus-Christ, et qu'au lieu d'édifier, on détruit et on ruine.

« J'ai aujourd'hui été présent à l'entretien qu'un prélat² a fait aux ordinands; après lequel étant allé dans sa chambre, je lui ai dit : Monseigneur, vous m'avez aujourd'hui converti. A quoi m'ayant répondu : Comment cela? C'est, lui ai-je répliqué, que vous avez déclaré tout ce que vous avez dit si bonnement et si simplement, que cela m'a semblé fort touchant, et je n'ai pu que je n'en aie loué et béni Dieu.

— Ah! Monsieur, m'a-t-il dit, je dois vous confesser avec la même simplicité que j'aurais bien pu dire quelque autre chose de plus poli et de plus relevé; mais j'aurais offensé

<sup>1. 8</sup> juin 1658, Conf. aux Missionnaires, p. 275.

<sup>2.</sup> Mgr l'évêque de Sarlat, Nicolas Sevin. — Voy. aussi lettre du 17 mars 1656.

Dieu, si je l'avais fait. Voilà, Messieurs, quels ont été les sentiments de ce prélat, dans lesquels doivent entrer tous ceux qui cherchent vraiment Dieu, et qui désirent procurer le salut des âmes : et faisant ainsi, je vous puis assurer que Dieu ne manquera point de bénir ce que vous direz, et de donner force et vertu à vos paroles. Oui, Dieu sera avec vous, et opérera par vous, car il se plaît avec les simples, il les assiste, et il bénit leurs travaux et leurs entreprises : au contraire, ce serait une impiété de croire que Dieu veuille favoriser ou assister une personne qui cherche la gloire des hommes, et qui se repaît de vanité, comme font tous ceux qui se prêchent eux-mêmes, et qui dans leurs prédications ne parlent ni avec simplicité ni avec humilité; car pourrait-on dire que Dieu veuille aider un homme à se perdre? C'est ce qui ne peut entrer dans la penséed'un chrétien. Oh! que si vous saviez combien c'est un grand mal que de s'ingérer dans l'office de prédicateur pour prêcher autrement que Jésus-Christ n'a prêché, et autrement que ses apôtres et que plusieurs grands saints et serviteurs de Dieu n'ont prêché, et ne prêchent encore à présent, vous en auriez horreur. Dieu sait que jusqu'à trois fois, pendant trois jours consécutifs, je me suis prosterné à genoux devant un prêtre qui était pour lors de la Compagnie, et qui n'en est plus, pour le prier avec toute l'instance qui m'a été possible de vouloir prêcher et parler tout simplement, et de suivre les mémoires qu'on lui avait donnés, sans avoir jamais pu gagner cela sur lui. Il faisait les entretiens de l'ordination, dont il ne remporta aucun fruit; et tout ce bel amas de pensées et de périodes choisies s'en alla en fumée; car en effet ce n'est point le faste des paroles qui profite aux âmes, mais la simplicité et l'humilité, qui attirent et qui portent dans les cœurs la grâce de Jésus-Christ.

« Et si nous voulons reconnaître et confesser la vérité, qui est-ce, je vous prie, qui attire en ce lieu ces messieurs les ordinands, ces théologiens, ces bacheliers, et licenciés de Sorbonne et de Navarre? Ce n'est pas la science ni la doctrine qu'on leur débite; car ils en ont plus que nous; mais c'est l'humilité et la simplicité avec laquelle nous nous étudions, par la miséricorde de Dieu, à agir envers eux. Ils viennent ici seulement pour apprendre la vertu, et dès lors qu'ils ne la verront plus reluire parmi nous, ils se retireront de nous. C'est pourquoi nous devons souhaiter et demander à Dieu qu'il lui plaise faire la grâce à toute la Compagnie, et à chacun de nous en particulier, d'agir simplement et bonnement, et de prêcher les vérités de l'Evangile en la manière que Notre-Seigneur les a enseignées, en sorte que tout le monde les entende, et que chacun puisse profiter de ce que nous dirons. »

Nous finirons ce chapitre par le témoignage que le supérieur d'une des maisons de la Mission a rendu touchant cette vertu de simplicité qui régnait dans le cœur de ce saint homme, et qui reluisait dans ses actions et dans ses paroles. « Comme M. Vincent, dit-il, parlait d'une manière humble et simple, quoique très forte et très efficace, aussi nous recommandait-il très particulièrement cette humilité et simplicité dans ses discours publics et particuliers, voulant qu'on en bannît entièrement le faste et tout ce qui peut ressentir l'esprit ou la vanité du monde; et pour nous le mieux persuader, entre plusieurs autres raisons qu'il en apportait, il disait que, comme les beautés naturelles ont bien plus d'attraits que les artificielles et fardées, de même les discours simples et communs sont mieux reçus et trouvent une plus favorable entrée dans les esprits, que ceux qui sont affectés et artificieusement polis. Le désir qu'il avait de mon avancement lui a fait prendre le soin de me façonner en toutes choses; et le grand nombre de mes imperfections m'a donné cet avantage, de recevoir de lui plusieurs avis et salutaires instructions. Je me souviens que pendant mes études de théologie, il faisait prêcher tous ceux de sa maison qui travaillaient à acquerir cette divine science;

et comme mon jour fut venu, et que j'eus débité en sa présence tout ce que j'avais préparé, avec beaucoup d'étude et de soin, croyant avoir fait merveille, il mit dès le soir mon discours sur le tapis, et en fit faire l'anatomie par plus de vingt personnes que j'honorais comme mes maîtres; et il en conclut ensuite, avec une charité qui me relevait le courage, qu'il fallait que je m'étudiasse à prêcher comme Jésus-Christ avait fait; que ce divin Sauveur pouvait, s'il eût voulu, dire des merveilles de nos plus relevés mystères, avec des conceptions et des termes qui leur fussent proportionnés, étant lui-même le Verbe et la sagesse du Père éternel, et que néanmoins nous savions de quelle manière il avait prêché, simplement et humblement, pour s'accommoder au peuple, et nous donner le modèle et la façon de sa sainte parole. »

#### CHAPITRE XVI

#### Sa prudence

Nous joignons ici la prudence à la simplicité, parce que Notre-Seigneur Jésus-Christ les a mises ensemble dans son Évangile, lorsqu'il instruisit ses apôtres, et en leur personne tous les fidèles, particulièrement ceux qui devaient être employés à la conduite des autres <sup>1</sup>. Ces deux vertus ont en effet une telle connexion que l'une sans l'autre, comme dit saint Augustin, est peu ou n'est point du tout profitable; car la simplicité sans prudence passe pour folie, et la prudence sans la simplicité dégénère en astuce et finesse <sup>2</sup>; et comme il est indigne d'un chrétien d'user de

<sup>1.</sup> Estote, inquit Christus, prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbæ. Hæc enim duo ita connexa sunt ad invicem, ut unum sine altero parum aut nihil omnino proficiat. (Aug., Serm. 4 ad Frat. in Eremo.)

<sup>2.</sup> Simplicitas enim sine prudentia stultitia reputatur, et prudentia sine simplicitate ad astutiam vergit. (Idem, ibid.)

tromperie, aussi il ne lui est pas convenable ni expédient de se laisser surprendre et séduire par les artifices des méchants. C'est ce que M. Vincent savait fort bien, et ce qu'il a excellemment pratiqué, ayant uni en son âme ces deux vertus dans un très haut degré de perfection.

Nous avons déjà vu au chapitre précédent quelque crayon de sa simplicité; nous considérerons en celui-ci quelques traits de sa prudence.

Entre les autres vertus de ce fidèle serviteur de Dieu, celle-ci a paru avec tant d'éclat, qu'il a passé dans l'estime commune pour l'un des plus sages et des plus avisés de son temps. C'est ce qui faisait qu'on recourait à lui de tous côtés pour le conseil, qu'on le priait de se trouver aux assemblées où il fallait délibérer des choses les plus considérables touchant la religion et la piété, et que l'on voyait presque tous les jours aborder à Saint-Lazare des personnes de toutes sortes de conditions, qui venaient exprès pour recevoir ses avis dans leurs doutes et difficultés. MM. les nonces Bagni et Piccolomini lui ont fait l'honneur de venir plusieurs fois conférer avec lui sur divers sujets importants au bien de l'Église. Quantité d'ecclésiastiques, curés, chanoines, abbés, et même divers prélats de grand mérite l'ont très souvent consulté par écrit, lorsqu'ils ne le pouvaient faire de vive voix. Plusieurs religieux aussi se sont adressés à lui pour prendre son conseil touchant les réformes et autres principales affaires de leurs Ordres. Diverses personnes séculières de condition et de vertu, qui d'ailleurs étaient estimées des plus sages et des mieux sensées de la ville de Paris, n'ont point fait difficulté de venir à Saint-Lazare rechercher ses avis. Enfin, l'on peut dire avec vé-

<sup>1.</sup> Christus Dominus valde inutile judicavit, si aut simplicitati prudentia, aut prudentiæ simplicitas desit. (Gregor., lib. I Moral., cap. 11.)

Non multum distat in vitio, vel decipere posse, vel deciper Christianum. (Hieron., Epist. xiii ad Paulin. de Instit. Mon.)

rité que de son temps il ne s'est guère traité dans Paris d'affaires de piété, qui fussent de quelque conséquence, auxquelles il n'ait eu part, et souvent même aussi en celles qui se traitaient dans les autres provinces, et sur lesquelles il était consulté par lettres.

Et certes ce n'était pas sans raison qu'on avait conçu cette estime de M. Vincent; car, outre qu'il avait un esprit fort éclairé et capable de grandes choses, comme il a été remarqué au premier livre, il avait encore reçu de Dieu diverses lumières et grâces particulières, qui donnaient un mervéilleux surcroît à sa prudence acquise, et qui attiraient la bénédiction du ciel sur les conseils qu'il donnait à ceux qui avaient recours à lui.

Mais avant que de produire des exemples plus particuliers de sa prudence, il ne sera pas hors de propos que nous l'entendions parler lui-même de cette vertu, et nous en tracer les traits, tels que le Saint-Esprit les avait formés dans son âme. C'est dans un entretien qu'il fit un jour aux siens sur ce sujet, où il leur parla de la prudence en ces termes:

« C'est le propre de cette vertu de régler et de conduire les paroles et les actions : c'est elle qui fait parler sagement et à propos, et qui fait qu'on s'entretient avec circonspection et jugement des choses bonnes en leur nature et en leurs circonstances; elle fait supprimer et retenir dans le silence celles qui vont contre Dieu, ou qui nuisent au prochain, ou qui tendent à la propre louange, ou à quelque autre mauvaise fin. Cette même vertu nous fait agir avec considération, maturité, et par un bon motif, en tout ce que nous faisons, non seulement quant à la substance de l'action, mais aussi quant aux circonstances, en sorte que le prudent agit comme il faut, quand il faut, et pour la fin qu'il faut; l'imprudent, au contraire, ne prend pas la manière, ni le temps, ni les motifs convenables, et c'est là son

défaut; au lieu que le prudent, agissant discrètement, fait toutes choses avec poids, nombre et mesure.

« La prudence et simplicité tendent à même fin, qui est de bien parler et de bien faire dans la vue de Dieu; et comme l'une ne peut être sans l'autre, Notre-Seigneur les a recommandées toutes deux ensemble 1. Je sais bien qu'on trouvera de la différence entre ces deux vertus, par distinction de raisonnement; mais en vérité elles ont une très grande liaison, et pour leur substance, et pour leur objet. Pour ce qui est de la prudence de la chair et du monde, elle a pour son but et pour sa fin la recherche des honneurs, des plaisirs et des richesses; aussi est-elle entièrement opposée à la prudence et simplicité chrétiennes, qui nous éloignent de ces biens trompeurs, pour nous faire embrasser les biens solides et perdurables, et qui sont comme deux bonnes sœurs inséparables, et tellement nécessaires pour notre avancement spirituel, que celui qui saurait s'en servir comme il faut amasserait sans doute de grands trésors de grâces et de mérites. Notre-Seigneur les a pratiquées toutes excellemment en diverses rencontres, et particulièrement lorsqu'on lui amena cette pauvre femme adultère pour la condamner; car ne voulant pas faire l'office de juge en cette occasion, et la voulant délivrer: « Que celui d'entre vous, dit-il aux Juifs, qui est sans péché, lui jette la première pierre<sup>2</sup> ». En quoi il a excellemment pratiqué ces deux vertus : la simplicité, dans le dessein miséricordieux qu'il avait de sauver cette pauvre créature, et de faire la volonté de son Père; et la prudence, dans le moyen qu'il employa pour faire réussir ce bon dessein. De même quand les Pharisiens le tentèrent, lui demandant s'il était licite de payer le tribut à César : car d'un côté il voulait maintenir l'honneur de son Père et ne faire aucun préjudice à son peuple,

<sup>1.</sup> Matth., x, 16.

<sup>2.</sup> Joan., viii, 7.

et de l'autre il ne voulait pas s'opposer aux droits de César, ni aussi donner sujet à ses ennemis de dire qu'il favorisait les exactions et monopoles. Qu'est-ce donc qu'il leur répondra, pour ne rien dire mal à propos, et pour éviter toute surprise? Il demande qu'on lui montre la monnaie du tribut; et apprenant de la bouche même de ceux qui la lui faisaient voir que c'était l'image de César qui était gravée dessus, il leur dit: « Rendez donc à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». La simplicité paraît en cette réponse, par le rapport qu'elle a avec l'intention que Jésus-Christ avait dans le cœur de faire rendre au Roi du ciel et à celui de la terre l'honneur qui leur convient; et la prudence s'y rencontre aussi, lui faisant éviter sagement le piège que ces méchants lui tendaient pour le surprendre.

« C'est donc le propre de la prudence de régler les paroles et les actions. Mais elle a encore outre cela un autre office, qui est de choisir les moyens propres pour parvenir à la fin qu'on se propose, laquelle n'étant autre que d'aller à Dieu, elle prend les voies les plus droites et les plus assurées pour nous y conduire. Nous ne parlons pas ici de la prudence politique et mondaine, laquelle ne tendant qu'à des succès temporels, et quelquefois injustes, ne se sert aussi que de moyens humains fort douteux et fort incertains; mais nous parlons de cette sainte prudence que Notre-Seigneur conseille dans l'Évangile, qui nous fait choisir les moyens propres pour arriver à la fin qu'il nous propose, laquelle étant toute divine, il faut que ces moyens y aient du rapport et de la proportion. Or nous pouvons choisir les moyens proportionnés à la fin que nous nous proposons, en deux manières : ou par notre seul raisonnement, qui est souvent bien faible; ou bien par les maximes de la foi que Jésus-Christ nous a enseignées, qui sont tou-

<sup>1.</sup> Matth., xxII, 21.

jours infaillibles, et que nous pouvons employer sans aucune crainte de nous tromper. C'est pourquoi la vraie prudence assujettit notre raisonnement à ces maximes, et nous donne pour cette règle inviolable de juger toujours de toutes choses comme Notre-Seigneur en a jugé; en sorte que dans les occasions nous nous demandions à nous-mêmes : Comment est-ce que Notre-Seigneur a jugé de telle et telle chose? Comment s'est-il comporté en telle ou telle rencontre? Qu'a-t-il dit, et qu'a-t-il fait sur tels et tels sujets? Et qu'ainsi nous ajustions toute notre conduite selon ses maximes et ses exemples. Prenons donc cette résolution, Messieurs, et marchons en assurance dans ce chemin royal dans lequel Jésus-Christ sera notre guide et notre conducteur; et souvenons-nous de ce qu'il a dit, que « le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles et ses vérités ne passeront jamais 1 », Bénissons Notre-Seigneur, mes Frères, et tâchons de penser et de juger comme lui, et de faire ce qu'il a recommandé par ses paroles et par ses exemples. Entrons en son esprit pour entrer en ses opérations; car ce n'est pas tout de faire le bien, mais il le faut bien faire, à l'imitation de Notre-Seigneur, duquel il est dit : Bene omnia fecit<sup>2</sup>, qu'il a bien fait toutes choses. Non, ce n'est pas assez de jeûner, d'observer les règles, de s'occuper aux fonctions de la Mission; mais il le faut faire dans l'esprit de Jésus-Christ, c'est-à-dire avec perfection, pour les fins et avec les circonstances que lui-même les a faites. La prudence chrétienne donc consiste à juger, parler et opérer, comme la sagesse éternelle de Dieu revêtue de notre faible chair a jugé, parlé et opéré. »

Voilà quels étaient les sentiments de M. Vincent touchant la vertu de prudence, et voici quel a été l'usage qu'il en a fait.

<sup>1.</sup> Matth., xxiv, 35.

<sup>2.</sup> Marc., vii, 37.

Premièrement, lorsqu'il était question de délibérer de quelque affaire, ou de donner quelque conseil ou résolution, avant d'ouvrir la bouche pour parler, et même avant de s'appliquer à penser aux choses qu'on lui proposait, il élevait toujours son esprit à Dieu, pour implorer sa lumière et sa grâce : on lui voyait ordinairement alors élever les yeux au ciel, et puis les tenir quelque temps fermés, comme consultant Dieu en lui-même avant que de répondre. S'il s'agissait de quelque affaire de conséquence, il voulait toujours qu'on prît du temps pour la recommander à Dieu, et pour invoquer le secours du Saint-Esprit : et comme il s'appuyait uniquement sur la Sagesse divine, et non sur sa prudence particulière, aussi recevait-il du ciel des grâces et des lumières qui lui faisaient quelquefois découvrir des choses que le seul esprit humain n'eût jamais su pénétrer. Il disait à ce propos que « là où la prudence humaine déchéait et ne voyait goutte, là commençait à prendre la lumière de la Sagesse divine. »

Un certain personnage lui demandant conseil s'il devait se retirer d'un emploi, afin qu'il pût vaquer avec plus de soin à son salut, il lui répondit qu'il ne devait point écouter cette pensée, et que ce n'était qu'une tentation. Ayant été encore importuné, par trois diverses fois, de la même personne, pour sortir de son emploi, il lui repartit toujours que c'était une tentation, et que s'il voulait se donner un peu de patience, et y résister avec un peu de courage, il en serait victorieux. Et en effet, ayant suivi son conseil, il a reconnu et avoué depuis que c'était l'esprit malin qui le tentait; auquel ayant résisté, et s'étant soumis au sentiment de M. Vincent, toutes ses peines s'étaient évanouies.

Une dame de condition, ayant embrassé un état de vie contre le sentiment de M. Vincent, fut obligée quelques mois après de l'abandonner, et reconnut bien qu'elle eût beaucoup mieux fait de s'arrêter aux avis d'un homme si sage et si éclairé.

Sa prudence allait jusqu'à une prévoyance toute singulière des choses qui devaient arriver : de sorte que lorsqu'on lui proposait quelque affaire qui paraissait bonne, utile, et même en quelque façon nécessaire, son esprit perçait dans l'avenir, et en prévoyait les suites et les inconvénients. C'est ce qui a paru en plusieurs occasions, dans lesquelles il a fait connaître la force de son esprit et les lumières dont il était éclairé; et là où les autres ne voyaient aucune difficulté, sa prudence lui en faisait prévoir plusieurs, et juger par avance ce qui était le plus expédient de faire ou de ne pas faire.

# SECTION UNIQUE CONTINUATION DU MÊME SUJET

Nous avons déjà remarqué que M. Vincent tenait cette maxime, lorsqu'on lui demandait conseil sur quelque affaire, de ne rien précipiter, pesant mûrement toutes les circonstances de la chose sur laquelle il fallait délibérer. Pour cet effet, quand il n'y avait rien qui pressât, il prenait ordinairement du temps, afin d'y penser devant Dieu plus à loisir, et pour y apporter une plus attentive considération; en voici quelques exemples, entre plusieurs autres.

Une personne de sa connaissance, souhaitant fort qu'un jeune avocat eût entrée dans une grande maison , pour en avoir l'intendance et pour en négocier les affaires, pria M. Vincent, qui y pouvait beaucoup, de s'employer pour cela; à quoi il répondit : « Nous y penserons, mais avant que d'y travailler nous garderons le silence un mois entier sur cette affaire, pour écouter Dieu, et pour honorer le silence que Notre-Seigneur a gardé si souvent sur la terre. » Il voulait ainsi réprimer l'ardeur qui paraissait en cette per-

<sup>1.</sup> Martin Husson, alors avocat au Parlement de Paris. Il devait entrer chez le duc de Retz (1650).

sonne, et l'empressement qu'elle témoignait avoir sur cette affaire, et consulter la volonté de Dieu. Mais après avoir différé quatre ou cinq mois, il fit en sorte que cet avocat fût reçu dans cet emploi. En quoi sa manière d'agir était fort opposée à la procédure ordinaire du monde, qui veut promptement et sans aucun délai employer toutes sortes de moyens, et remuer ciel et terre, comme l'on dit, pour faire réussir ses desseins.

Lorsqu'il fut question de donner à sa Congrégation des règles sans lesquelles il savait bien qu'elle ne pouvait subsister, son cœur était grandement pressé de mettre la dernière main à un ouvrage qui lui était si cher; comme la chose néanmoins était d'une extrême conséquence, il attendit trente-trois ans avant que de les donner, les faisant cependant pratiquer par ceux de sa Compagnie. Il avait jugé, par une maxime de très haute prudence, que pour rendre ces règles non seulement parfaites, autant que cela dépendait de lui, mais encore stables et de durée, il fallait commencer à les pratiquer avant que de les écrire, et faire en sorte qu'elles fussent gravées dans les cœurs de tous les siens, avant même qu'elles fussent tracées sur le papier 2.

Il était extrêmement retenu et circonspect en ses paroles, non seulement pour ne rien dire ni répondre qui pût causer aucun ombrage ou défiance, ou qui donnât sujet de peine à personne, mais même pour ne rien avancer qui ne fût mûrement considéré et digéré en son esprit; et il y a sujet de croire que c'est pour cela qu'il parlait peu, et fort posément.

« Il disait que c'était un effet de prudence et de sagesse, non seulement de parler bien et de dire de bonnes choses, mais aussi de les dire à propos, en sorte qu'elles fussent bien reçues, et qu'elles profitassent à ceux à qui l'on par-

<sup>1.</sup> Pendant ce temps.

<sup>2.</sup> Reg. comm., Epist. prævia.

lait : que Notre-Seigneur en avait donné l'exemple en plusieurs rencontres, et particulièrement lorsque, parlant à la Samaritaine, il prit occasion de l'eau qu'elle venait puiser, pour lui parler de la grâce, et lui inspirer le désir d'une parfaite conversion. »

Allant par la campagne, et rencontrant un jeune prêtre de village qui lui était inconnu, et qui tenait un livre à la main, sa prudence et sa charité lui firent prononcer ces paroles en le saluant : « O Monsieur! que voilà qui est bien de vous entretenir ainsi avec Notre-Seigneur par cette bonne lecture! vous m'édifiez beaucoup, et votre exemple montre bien comme il se faut entretenir de bonnes pensées. » M. Vincent ne savait pas si ce livre que tenait cet ecclésiastique était bon ou mauvais; néanmoins, par un trait de prudence et de charité tout ensemble, supposant qu'il fût bon, il voulut employer ces paroles en le congratulant, pour lui persuader par cette gracieuse approbation de faire quelque bonne lecture.

Un curé célèbre de Paris, ayant dessein de prendre pour vicaire un ecclésiastique, lequel, après avoir demeuré quelque temps dans la Congrégation de la Mission, en était sorti, écrivit à M. Vincent, le priant de lui faire savoir pour quel sujet il était sorti de sa Compagnie, comment il s'y était comporté, et s'il jugeait qu'il fût propre pour l'emploi auquel il le destinait. M. Vincent se trouva en peine touchant ce qu'il devait répondre; car il ne voulait pas nuire à cet ecclésiastique, dont néanmoins il savait les défauts, pour lesquels il ne jugeait pas qu'il pût réussir dans la condition de vicaire; il ne voulait pas non plus tromper le curé, ni lui faire croire les choses autrement qu'elles étaient. C'est pourquoi, pour ne tomber ni en l'un ni en l'autre de ces inconvénients, sa prudence lui suggéra un moyen, qui fut de faire la réponse suivante au curé : « Je ne connais pas assez, Monsieur, l'ecclésiastique duquel vous m'écrivez, pour vous en pouvoir rendre aucun témoignage, quoiqu'il ait demeuré assez longtemps parmi nous. » Un prêtre ancien de la Compagnie était présent lorsque M. Vincent dictait cette réponse; et comme il n'en pénétrait pas le secret, il l'interrompit pour lui dire que ce curé aurait sujet de s'étonner, s'il lui mandait qu'il ne connaissait pas assez un prêtre qui avait demeuré un temps notable dans sa Compagnie, et sous sa conduite. A quoi il repartit : « Je vois bien cela; mais puis-je mieux faire que Notre-Seigneur, qui dit des réprouvés qui ont prophétisé en son nom qu'il ne les connaît pas? ce qui s'entend d'une connaissance d'approbation. Trouvez donc bon que je suive son exemple et sa façon de parler. »

Comme il n'avait point d'autre vue en la distribution des bénéfices, pendant le temps qu'il fut employé dans les conseils de Sa Majesté, sinon de procurer le plus grand bien de l'Église, il n'usait point aussi d'autres artifices pour les faire donner à ceux qu'il en jugeait les plus dignes, que de représenter leur vertu et leur mérite, avec les avantages qui en arriveraient au service de Dieu et au bien du public, sans jamais diminuer la bonne opinion qu'on pouvait avoir des autres prétendants, pour ne leur faire aucun tort. En quoi il était obligé d'user d'une très grande prudence et circonspection en ses paroles, pour soutenir l'intérêt de l'Église, et ne blesser ni la vérité ni la charité.

Mais surtout il faisait paraître une merveilleuse prudence, quand il était obligé d'avertir ou de reprendre quelqu'un, en telle sorte qu'il n'en fût point contristé ni aigri, et qu'il fît un bon usage de l'avertissement ou de la correction qui lui était faite. Voici comme il se comporta sur ce sujet en quelques rencontres, d'où l'on pourra juger des autres.

Ayant un jour appris de bonne part qu'un ecclésiastique savant et grand prédicateur, qui le venait souvent voir pour quelque dessein, n'avait pas de bons sentiments de la foi, et en ayant d'ailleurs quelque conjecture plus que probable, il usa d'une adresse non moins prudente que chari-

table, dans la correction fraternelle qu'il lui fit, en la manière suivante, selon le récit qu'il en a lui-même rédigé par écrit sous un nom emprunté :

« Considérant devant Dieu, dit-il, ce que je devais faire en cette rencontre, je pensai que, selon la règle de l'Évangile, je devais dire la chose à Damasus en secret, et par manière de parabole. Traitant donc un jour familièrement avec lui, je lui dis: Monsieur, comme vous êtes un grand prédicateur, j'ai un conseil à vous demander touchant une chose qui nous arrive à nous autres Missionnaires, quand nous allons travailler à la campagne, où nous trouvons quelquefois des personnes qui ne croient pas aux vérités de notre religion; et nous sommes en peine de quelle façon nous devons agir pour les leur persuader. C'est pourquoi je vous prie de me dire ce que vous jugez que nous puissions faire en ces rencontres pour les porter à croire les choses de la foi. A quoi Damasus me répondit avec quelque émotion: Pourquoi me demandez-vous cela? Je lui répliquai : C'est, Monsieur, que les pauvres s'adressent aux riches pour quelque assistance et charité; et comme nous sommes de pauvres ignorants, nous ne savons pas de quelle façon il faut traiter les choses divines, et nous nous adressons à vous pour vous prier de nous instruire sur cela. Damasus, s'étant remis tout aussitôt, me répondit qu'il voudrait enseigner les vérités chrétiennes : premièrement par la Sainte Écriture; secondement, par les Pères; troisièmement, par quelque raisonnement; quatrièmement, par le commun consentement des peuples catholiques des siècles passés; cinquièmement, par tant de martyrs qui avaient répandu leur sang pour la confession de ces mêmes vérités; sixièmement, par tous les miracles que Dieu avait faits en leur confirmation. Après qu'il eut achevé, je lui dis que cela était fort bien, et je le priai de mettre toutes ces choses par écrit tout simplement et sans façon, et de me les envoyer; ce qu'il fit deux ou trois jours après, me les

ayant apportées lui-même. De quoi je le remerciai, lui disant : Je vous suis bien obligé, et je reçois une joie particulière de vous voir dans ces bons sentiments, et de les apprendre de vous-même; car outre le profit que j'en tirerai pour mon usage particulier, cela me servira même pour votre justification. Vous aurez peut-être peine de croire ce que je vais vous dire, qui est néanmoins très véritable; c'est qu'il y a des personnes qui sont persuadées, et qui disent que vous n'avez point de bons sentiments touchant les choses de la foi. Voyez donc, Monsieur, d'achever ce que vous avez si bien commencé; et après avoir si dignement soutenu votre foi par votre écrit, donnez-vous à Dieu pour vivre d'une manière non seulement éloignée de l'apparence de ce qu'on dit de vous, mais aussi qui puisse être à édification au public. Je lui ajoutai que, d'autant plus qu'une personne était de grande condition, comme lui, elle était aussi plus obligée de s'adonner à la vertu; que c'était pour cette raison que ceux qui ont écrit la vie de saint Charles Borromée disaient que la vertu était d'autant plus vertu qu'elle se trouvait dans une personne de plus grande qualité; et qu'il en était comme d'une pierre précieuse, laquelle avait un éclat bien plus brillant étant enchâssée dans quelque bague d'or que si cette bague n'était que de plomb. Ce que Damasus ayant approuvé, et témoigné que dorénavant il voulait en user de la sorte, il se retira, et me laissa fort satisfait de le voir dans une si bonne résolution. »

Étant un jour en la compagnie de plusieurs personnes de grande condition, il arriva qu'un d'entre eux, par une vicieuse habitude qu'il avait contractée depuis longtemps, s'échappa de dire « que le diable l'emportât », et quelques autres semblables imprécations : ce que M. Vincent ayant entendu, il s'approcha aussitôt de lui, et l'embrassant de bonne grâce, lui dit en souriant : « Et moi, Monsieur, je vous retiens pour Dieu. » Ce qui édifia beaucoup toute la

Compagnie, et servit d'une correction douce et efficace à celui qui se laissait emporter à proférer ces paroles; en sorte que, confessant qu'il avait tort, il promit de s'abstenir de semblables façons de parler.

Un vertueux ecclésiastique a témoigné qu'il lui vit faire un jour une semblable action, quoiqu'en un sujet fort différent, à l'égard d'un grand prélat qu'il rencontra dans la rue, auquel, après quelque civilité, il dit fort gracieusement : « Monseigneur, je vous prie de vous ressouvenir de la bague. » A quoi ce prélat répondit en riant : « Ah! Monsieur, vous m'y prenez. » Cet ecclésiastique, qui était présent, lui ayant demandé l'explication de cette bague, il lui dit « que ce bon prélat, qui lui témoignait beaucoupd'amitié, lui avait plusieurs fois protesté que jamais il ne changerait son épouse, c'est-à-dire son église, pour une autre, quelque belle et riche qu'elle pût être; » lui montrant à cet effet la bague qu'il portait à la main droite, et ajoutant ces paroles du Psalmiste: Oblivioni detur dextera mea, si non meminero tui i; et il est à remarquer que pour lors l'on parlait d'un riche archevêché pour ce même prélat. Il se trouve dans le cours de la vie de M. Vincent un nombre presque innombrable d'autres actions semblables à celle-ci, lesquelles, bien qu'il les fît comme en riant, partaient néanmoins d'une très grande prudence, et produisaient ordinairement de très bons effets.

C'était encore un effet de sa prudence d'user d'une telle circonspection en ses paroles, qu'il ne contristait jamais personne, et ne renvoyait jamais aucun mécontent d'auprès de lui. « Pour mon particulier, dit le supérieur d'une de ses maisons, je n'ai jamais eu l'honneur de l'approcher, que je n'en aie retiré toute la satisfaction que je pouvais prétendre, soit qu'il m'accordât, soit qu'il me refusât ce que je lui demandais; et même la veille du jour que je partis

<sup>1.</sup> Ps. cxxxvi, 5.

de Paris pour aller où il m'envoyait, je demeurai avec lui un temps assez long, pendant lequel plusieurs personnes vinrent lui parler; et j'admirai, comme j'avais toujours fait, de quelle manière il renvoyait un chacun content. On lui vint demander deux choses entre plusieurs autres : la première fut la délivrance d'un criminel qui avait fait un meurtre sur le grand chemin de Saint-Denis dans le détroit de la juridiction de Saint-Lazare. Il reçut fort cordialement un ecclésiastique qui lui en vint parler, et lui témoigna toute la bienveillance possible : mais comme la chose ne dépendait pas absolument de lui, il lui fit connaître qu'elle était la conduite de Dieu dans les effets de sa justice, aussi bien que dans ceux de sa miséricorde, et qu'il fallait respecter les uns aussi bien que les autres; il lui parla ensuite des circonstances du meurtre qui avait été commis, et de la justice des châtiments que Dieu avait établis pour de semblables crimes; ce qu'il fit avec tant de grâce, que cet honnête ecclésiastique se retira content, n'ayant rien à répliquer à ce qu'il venuit d'entendre. La seconde chose fut qu'un séculier vint lui demander de l'argent à emprunter; sur quoi M. Vincent lui fit mille excuses de ce que la maison n'était pas en état d'en pouvoir prêter, et qu'il était bien marri de ne pouvoir le servir en cette occasion, et lui parla enfin avec tant de douceur et de prudence, que son refus n'eut aucun mauvais effet dans l'esprit de ce séculier, lequel se retira fort content. »

Dans le voyage qu'il fit en l'année 1649, il visita plusieurs de ses maisons, et entre les autres un séminaire qui avait été établi dans une ville épiscopale dont le siège était vacant: il est vrai qu'il y avait un évêque nouvellement nommé qui n'avait pas encore ses bulles; M. Vincent lui avait été contraire en sa promotion à cet évêché, de quoi ce prélat avait fait de grandes plaintes. Or il se trouvait pour

<sup>1.</sup> C'était Lavardin de Beaumanoir, évêque du Mans.

lors en cette ville-là, contre l'attente de M. Vincent, qui se mit à penser de quelle façon il se comporterait envers lui : « Car, disait-il, si je le vais saluer, vraisemblablement il en sera surpris, et peut-être ému et touché; de lui envoyer demander s'il aura ma visite agréable, je ne sais pas comment il recevra ce compliment; de n'y aller et de n'y envoyer pas, ce bon seigneur aurait raison de s'indigner davantage contre moi, et c'est ce qu'il faut éviter. Que ferai-je donc?» Voici ce que la prudente humilité de ce sage prêtre lui suggéra dans cette rencontre. Il envoya vers ce prélat le supérieur de la maison avec un autre prêtre, pour lui dire qu'il venait d'arriver en son diocèse, qu'il n'osait y faire aucun séjour sans sa permission, et qu'il le suppliait très humblement d'agréer qu'il demeurât sept ou huit jours chez les prêtres de la Mission. Cet humble compliment fut fort bien reçu de ce prélat, et il en eut une telle satisfaction, qu'il lui manda qu'il consentait très volontiers qu'il y demeurât autant de temps qu'il voudrait, et que s'il n'eût eu une maison en cette ville-là il lui eût offert la sienne. M. Vincent voulut prendre sujet d'une réponse si obligeante d'aller remercier ce prélat, et lui rendre ses respects, pour tâcher de l'adoucir entièrement; mais il ne lui en donna pas le loisir, étant parti le même jour inopinément pour s'en aller en quelque autre lieu.

Or M. Vincent tenait cette grande maxime en toutes ses délibérations, conseils et résolutions, de consulter toujours et avant toute autre chose l'oracle de la divine vérité, c'est-à-dire, de voir et considérer ce que Notre-Seigneur avait dit et avait fait qui eût quelque rapport à la chose dont il était question, pour se conformer à ses exemples et se soumettre à ses enseignements. C'était comme la fontaine d'où il puisait tous les plus sages conseils qu'il donnait aux autres, et toutes les plus saintes résolutions qu'il prenait pour lui-même. Après quoi il ne faut pas s'étonner s'il agis-

sait avec une si grande prudence, et s'il réussissait avec tant de bénédiction, puisqu'il allait à la source de la sagesse même, qui est la parole divine incarnée, et que l'on pouvait bien dire que, selon le souhait du Sage, cette divine sagesse l'assistait, le conduisait, et opérait avec lui en toutes ses entreprises <sup>1</sup>. A ce propos, demandant un jour avis à un de ses prêtres sur un doute où il se trouva, et ce prêtre lui ayant dit qu'il fallait faire la chose, à cause des suites fâcheuses qui lui arriveraient s'il ne la faisait pas; M. Vincent le reprit, lui disant qu'il ne fallait pas tant prendre garde aux suites comme à la substance de la chose et au rapport qu'elle pouvait avoir avec les paroles et les exemples de Jésus-Christ.

Dans la même vue de se conformer à ce divin exemplaire, il tenait cette autre maxime, de faire toute chose à petit bruit, sans faste et sans éclat, choisissant les œuvres et les voies les plus humbles, aussi bien que les plus charitables, pour ne pas exciter l'envie, ni la contradiction des hommes; et quand le démon en a suscité quelques-unes, il n'a point employé d'autres armes pour les surmonter que l'humilité, la patience, la pénitence et la prière; il ne s'est jamais voulu défendre ni justifier pour repousser la médisance et la calomnie, ni se servir d'aucune force ni autorité temporelle pour réussir dans ses bons desseins : jugeant prudemment que par ce moyen il triompherait de cet ennemi, comme il a fait.

Enfin, M. Vincent a fait paraître la pureté et la solidité de sa prudence et de sa sagesse en ce qu'il a toujours cherché de suivre et d'accomplir en toutes choses la très sainte volonté de Dieu, par préférence à tout le reste, et Lans avoir aucun égard aux intérêts temporels, qu'il méprisait et fou-

<sup>1.</sup> Mitte (Domine, sapientiam) de cœlis sanctis tuis et a sede magnitudinis tuæ, ut mecum sit et mecum laboret, ut sciam quid acceptum sit apud te, et deducet me in operibus meis. (Sap., 1x, 10.)

lait aux pieds quand il s'agissait des intérêts du service et de la gloire de Jésus-Christ. C'était le grand et l'unique principe sur lequel il fondait ses résolutions, et par lequel il exécutait fidèlement et constamment ce qu'il avait résolu, préférant souverainement et incomparablement la volonté de Dieu et ce qui regardait sa gloire et son service à toute autre chose, sans en excepter aucune.

Pour conclusion de ce chapitre, nous rapporterons ici le témoignage qu'un très vertueux ecclésiastique a donné par écrit touchant la prudente et sage conduite de M. Vincent, principalement dans ses réponses à ceux qui le consultaient et qui lui demandaient ses avis. Car voici l'ordre qu'il tenait, selon ce que cet ecclésiastique a dit l'avoir souvent remarqué:

« Premièrement et avant toute autre chose, il élevait son esprit à Dieu pour implorer son assistance, conviant ordinairement ceux qui venaient lui demander conseil de faire de même; et par une courte et fervente prière qu'il faisait avec eux, il demandait lumière et grâce pour connaître la volonté de Dieu dans les choses dont il fallait délibérer. Secondement, il écoutait fort attentivement ce qu'on lui proposait, le considérant et pesant à loisir; et, s'il le jugeait nécessaire, il en demandait de plus grands éclaircissements. pour en connaître mieux toutes les circonstances. Troisièmement, il ne précipitait jamais son avis; et même, si le mérite de la chose le requérait, il demandait du temps pour y penser, exhortant de la recommander cependant à Dieu. Quatrièmement, il était bien aise qu'on prît conseil des autres, et lui-même le demandait bien volontiers, et déférait toujours, autant que la justice et la charité le lui pouvaient permettre, aux avis d'autrui, qu'il suivait plus volontiers que les siens propres. Cinquièmement enfin, lorsqu'il était obligé de proposer ses sentiments, il le faisait d'une manière si judicieuse, et néanmoins si humble, qu'en faisant

voir ce qu'il estimait de plus expédient, il laissait à la personne à se déterminer elle-même, disant par exemple : Il y a telle et telle raison qui semblent convier à prendre une telle résolution. Ou bien, si on le pressait absolument de déterminer et dire son avis, il le proposait d'un même style, disant: Il me semble qu'il serait bon, ou qu'il serait plus expédient de faire une telle chose, ou de se comporter d'une telle façon. Après quoi il observait deux choses : l'une, de tenir sous le sceau du secret les affaires sur lesquelles on le consultait, sans en parler jamais, sinon avec l'agrément de la personne qui l'avait consulté, et pour quelque évidente nécessité ou utilité; l'autre, de demeurer constant dans les résolutions qu'il avait prises. Car après qu'il avait une fois connu la volonté de Dieu, il ne variait plus; mais il tenait pour maxime qu'il en fallait venir à l'exécution, et se garder du vice de l'inconstance, qui est fort opposé à la véritable prudence, et qui ruine les plus saintes et les plus solides résolutions. »

## CHAPITRE XVII

## Sa justice et sa gratitude

Nous ne prenons pas ici le mot de justice au sens que les saintes Écritures l'emploient quelquefois, pour signifier la grâce qui justifie et sanctifie les âmes, ou l'état de justice et de sainteté; mais nous entendons une vertu particulière, et l'une des plus excellentes entre les vertus morales. Comme l'enseigne saint Ambroise, elle rend à chacun ce qui lui appartient, et non seulement ne s'attribue pas le bien d'autrui, mais même abandonne ses plus légitimes intérêts, quand l'équité commune le requiert pour conserver ceux de son prochain <sup>1</sup>. C'est en ce sens que nous pouvons vrai-

<sup>1.</sup> Justitia, quæ jus suum cuique tribuit, alienum non vindicat, utilitatem propriam negligit, ut communem æquitatem custodiat. (Ambr., De Offic., lib. I, cap. xxiv.)

ment dire que M. Vincent a possédé cette vertu en un degré très excellent, et qu'il a su la réduire parfaitement en pratique dans toutes les occasions qui se sont présentées.

Il avait souvent dans la pensée et dans la bouche cette parole de Jésus-Christ : « Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu, et à César ce qui appartient à César. » Et selon cette divine règle, il a soignement rendu à Dieu tous les devoirs de religion auxquels il était obligé en qualité d'homme raisonnable, de chrétien, de prêtre et de missionnaire. Il a semblablement rendu à son prochain en général, et à chacun en particulier, selon son rang et sa condition, tout ce que la justice pouvait désirer de lui, sans se détourner jamais, en aucune façon, du droit sentier de cette vertu. Sur ce sujet il disait souvent aux siens, particulièrement dans les consultations qu'il faisait avec eux : « Messieurs, ayons égard aux intérêts d'autrui comme aux nôtres; allons droit, agissons loyalement et équitablement. » Et il avait une telle affection de s'acquitter des moindres obligations de la justice, qu'il croyait les devoir préférer à toutes les autres. Ce fut dans ce sentiment qu'écrivant à une personne de confiance il lui dit : « Souvenezvous particulièrement de prier Dieu pour moi, qui, me trouvant hier obligé en même temps d'accomplir une promesse que j'avais faite, ou d'exercer une action de charité à l'égard d'une personne qui nous peut faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal, et ne pouvant satisfaire à l'un et à l'autre, j'ai laissé l'acte de charité pour accomplir ma promesse, dont cette personne est restée fort mal contente: mais je n'en suis pas tant fâché comme de ce que j'ai, ce me semble, trop suivi mon inclination en faisant cette action de justice.»

Il prenait un grand soin que la Communauté satisfît promptement à ce qu'elle devait, et avait peine que ceux à qui l'on devait quelque chose fussent obligés de venir plusieurs fois le demander; et quand ces personnes s'adressaient à lui, il les priait de ne se point donner la peine de
revenir, promettant de leur envoyer en leur maison l'argent qui leur était dû. L'on a vu aussi diverses fois que
lorsqu'on lui apportait des lettres de change qu'il devait
acquitter, il prenait un mémoire de la demeure de ceux
auxquels il fallait faire le payement; et aussitôt que le
temps était expiré, il envoyait exprès quelqu'un de la
maison pour leur porter l'argent. Comme on lui représentait qu'il fallait attendre qu'ils vinssent, ou envoyassent
quérir leur argent, sans se mettre en peine de le leur faire
porter, il témoignait n'approuver pas un tel procédé, estimant qu'il n'était pas juste de leur donner la peine de
revenir pour demander une chose qui leur était légitimement due.

Un jour le cocher, reculant son carrosse près la porte Saint-Denis, renversa quelques pains de la boutique d'un boulanger, dont un ou deux furent un peu salis de la boue; aussitôt M. Vincent se montra si juste, que, craignant que ces pains en fussent peut-être moins vendus, il les fit payer au boulanger au prix qu'il voulut, et les fit apporter à Saint-Lazare.

Une autre fois, le même cocher reculant contre une grande porte cochère, qui était fermée par dedans avec une vieille barre de bois demi-pourrie, cette barre se rompit fort facilement. Or, personne ne demeurait pour lors en cette maison, qu'un homme pour la garder, qui pouvait fermer cette porte d'une autre manière; néanmoins M. Vincent, de son mouvement, envoya le frère qui l'accompagnait quérir le menuisier pour faire une barre toute neuve, qu'il paya, et qui coûta trois ou quatre fois plus que l'autre ne valait.

S'il croyait avoir contristé quelqu'un par quelque parole ou action qu'il n'estimât pas tout à fait juste, il ne manquait pas non plus de lui en faire satisfaction. Le gouverneur d'une ville considérable le pria un jour de lui rendre un bon office à la cour, et l'assura qu'il soutiendrait les Missionnaires de la même ville contre plusieurs personnes puissantes, qui s'opposaient à leur établissement et qui faisaient contre eux leurs efforts au parlement. M. Vincent lui fit réponse que s'il pouvait le servir, il le ferait; mais qu'il le suppliait de laisser l'affaire des prêtres de la Mission entre les mains de Dieu et de la justice pour en juger, ne désirant point être en aucun lieu par la faveur, ni par l'autorité des hommes.

Dans les procès un peu considérables que sa Compagnie était obligée d'avoir, il allait ou envoyait quelquefois voir les juges, non tant pour leur recommander la cause de sa Compagnie que pour les prier de n'avoir égard qu'à la justice. Et l'on pouvait bien dire de lui, qu'il était le solliciteur de la justice, et non pas de ses intérêts. Il n'était ni pour, ni contre personne; mais il sollicitait également pour le demandeur et pour le défendeur, parce qu'il ne demandait autre chose, sinon qu'il fût rendu à chacun ce qui se trouverait lui appartenir; il avait même peine de s'en mêler. Et comme un jour un frère de la maison de Saint-Lazare, qui en faisait les affaires, lui représenta, au sujet d'un procès qui était prêt à juger, qu'il était à propos qu'il allât voir ses juges pour leur recommander le droit de la Compagnie, il témoigna répugnance à cela, disant qu'il fallait laisser faire la Providence de Dieu et la justice, et qu'il ne croyait pas que les recommandations fissent beaucoup, surtout à l'égard de certaines personnes; que luimême, lorsqu'il était employé à pourvoir aux bénéfices, n'avait aucun égard aux recommandations qu'on lui faisait, mais qu'il regardait si la chose demandée était juste et à la plus grande gloire de Dieu, et qu'en cette vue il l'appuyait sans s'arrêter aux sollicitations.

Une autre fois il dit au même frère qu'il fallait avoir pour maxime, lorsque l'on consultait une affaire, d'alléguer toujours tout ce qui faisait pour la partie adverse, sans en rien omettre, de même que si elle était présente pour déduire ses raisons et se défendre, et que c'était ainsi qu'il fallait faire en matière de consultation.

Les Missionnaires, qui ont quelque bien dans les provinces où ils sont établis, ont beaucoup à souffrir de la part des fermiers, et autres personnes qui leur doivent, lesquels, sachant qu'ils ne sont pas pour les maltraiter, abusent de leur patience, et étant faits à la chicane du pays, ne se soucient pas beaucoup de plaider devant leurs juges naturels. Pour cela les supérieurs de quelques maisons de la Congrégation ont souvent importuné M. Vincent de leur obtenir un committimus 1, afin d'intimider ces personnes qui ne veulent se réduire à la raison; mais cet homme de Dieu les a ordinairement divertis de cette pensée, leur disant qu'ils fissent comme ils pourraient. Il avait même peine que la maison de Saint-Lazare, qui a ses causes commises aux requêtes de l'Hôtel, et aux requêtes du Palais à Paris, fît assigner ceux qui étaient éloignés, particulièrement s'ils étaient pauvres, à cause que cela leur coûterait davantage de venir plaider à Paris. « Cela est-il juste, disait-il, de faire venir ces pauvres gens-là plaider si loin? »

Étant le chef de la seigneurie de Saint-Lazare, où il y a justice haute, moyenne et basse, il donnait les offices gratis<sup>2</sup>. Et pour cela il choisissait des hommes capables

<sup>1.</sup> Committimus. «Lettres, par lesquelles les causes qu'une personne avait, étaient commises en première instance aux requêtes du Palais.»

<sup>2.</sup> Les rois de France avaient une singulière affection pour la maison de Saint-Lazare. Ils y possédaient un bâtiment où ils séjournaient avant leur avènement, et où ils recevaient le serment de fidélité de tous les ordres de la ville de Paris. Après la mort, leur corps y était déposé, et on y faisait l'absoute avant de le descendre dans les caveaux de Saint-Denis. Ils s'étaient plu à enrichir cette maison de plusieurs droits et privilèges; elle jouissait de toutes les exemptions accordées aux hôpitaux; elle était aussi la première

et gens de bien qui n'y pensaient pas, les préférant à d'au tres qui briguaient ces charges et qui étaient puissamment recommandés : aussi a-t-il laissé cette justice très bien administrée à la gloire de Dieu, et au contentement et satisfaction des justiciables.

Nous joindrons ici la vertu de gratitude à celle de justice; selon la doctrine de saint Thomas <sup>1</sup>, elle lui est particulièrement annexée, et ce serait manquer à l'un des plus justes devoirs du chrétien que de se rendre ingrat ou méconnaissant des bienfaits reçus, soit à l'égard de Dieu, qui en est la première et principale source, soit à l'égard du prochain, dont la divine bonté se sert quelquefois comme d'un canal pour faire découler sur nous diverses sortes de biens. Or, M. Vincent était autant éloigné de ce vice que son cœur se sentait porté par son inclination naturelle, et encore plus par le mouvement de la grâce, à la vertu de gratitude et de reconnaissance, tant envers Dieu qu'envers le prochain.

Il disait sur ce sujet qu'il n'y a rien qui ait tant d'efficace pour gagner le cœur de Dieu, que de lui offrir un cœur reconnaissant de ses dons et de ses bienfaits. Dans ce sentiment, il avait coutume de remercier Dieu souvent de tous les biens que sa bonté infinie communique incessamment à toutes sortes de créatures, et qu'il a communiqués dès le commencement du monde, comme aussi de toutes les bonnes œuvres et actions de vertu qui ont été pratiquées par le mouvement de sa grâce; et il conviait les autres à faire de même. Et descendant plus au particulier, il invitait souvent les siens à rendre à Dieu de très fréquentes

seigneurie du royaume, avec droit de haute, moyenne et basse justice. Le prieur était donc seigneur de Saint-Lazare, ayant le droit et l'office de juger et de punir lui-même les délits commis dans le ressort de cette vaste seigneurie et de distribuer toutes les charges.

<sup>1.</sup> S. Thom., Summa theol., 2ª 2<sup>w</sup>, quæst. cvi, a. 1.

actions de grâces pour la protection et pour le progrès que Dieu donnait à son Église et aux principales parties dont elle est composée, surtout aux prélats, pasteurs et autres ouvriers ecclésiastiques qui travaillent pour sa conservation et son avancement. Il avait aussi grand soin de remercier Dieu de tous les fruits que faisaient dans l'Église les Compagnies et Congrégations bien réglées. Et pour ce qui regardait la sienne, on ne saurait assez expliquer avec quels sentiments de reconnaissance il remerciait la divine bonté pour toutes les bénédictions qu'elle versait sur chacune des fonctions auxquelles les siens s'appliquent, comme sur les missions, les exercices des ordinands, les retraites, les conférences, les séminaires, et autres services qu'ils rendent à l'Église. Il remerciait encore souvent la divine bonté pour les assistances qu'on rendait aux pauvres, pour la promotion des bons ecclésiastiques aux charges et dignités de l'Église, pour les heureux succès que Dieu donnait aux bons desseins du roi, pour les victoires remportées, soit par Sa Majesté, soit par les autres princes et États chrétiens sur les infidèles, hérétiques et schismatiques, et généralement pour tous les événements avantageux à la gloire de Dieu et au bien de la religion catholique. C'étaient là les plus ordinaires sujets de ses reconnaissances envers Dieu, lesquelles lui semblant trop chétives, il invitait toutes les personnes de piété et les Communautés entières, et principalement la sienne, à en louer et glorifier Dieu avec lui, et à offrir leurs sacrifices et prières à cette intention.

On lui a souvent ouï dire « qu'il fallait employer autant de temps à remercier Dieu de ses bienfaits que l'on en employait pour les lui demander. » Il se plaignait avec un très grand ressentiment de l'ingratitude extrême des hommes envers Dieu, rapportant sur ce sujet la plainte que Jésus. Christ même en a faite dans l'Évangile, lorsqu'ayant guéri dix lépreux, il n'y en eut qu'un qui se rendit reconnaissant de

ce bienfait : et pour cela il exhortait incessamment les siens à la pratique de cette vertu de gratitude et reconnaissance, dont le défaut, comme il disait, nous rend indignes de recevoir aucune faveur de Dieu et des hommes.

On ne sait pas de quelle grâce particulière à son égard il remerciait Dieu, parce qu'il n'en parlait jamais, son humilité lui faisant tenir les dons qu'il recevait de Dieu sous le sceau du silence; mais il avait cette coutume, tous les ans, au jour de son baptême, de prier ceux de sa Communauté de l'aider à remercier Dieu de ce qu'il y avait tant d'années que sa bonté le supportait sur la terre. Nous pouvons juger par la reconnaissance vraiment inconcevable qu'il avait pour les hommes, quelle pouvait être celle qu'il avait pour Dieu; et cela d'autant plus que, recevant les bienfaits des hommes comme lui étant départis de la main libérale de Dieu, il avait l'intention de lui rapporter les remerciements qu'il rendait aux hommes.

Pour ce qui est de sa gratitude envers les hommes, elle était si grande, qu'il en rendait des témoignages particuliers, non seulement pour les bienfaits signalés et les services considérables qu'il recevait, mais même pour les moindres choses que l'on faisait pour lui; ce qui provenait de sa profonde humilité, qui lui faisait croire que rien ne lui était dû, et que chacun lui faisait plus d'honneur et de grâce qu'il ne méritait. Aussi, trouvait-il sujet de remerciement en des choses où les personnes les plus reconnaissantes n'en eussent pu apercevoir. Dans cet esprit de gratitude il disait à ceux qui l'approchaient, quoique ce ne fût que par manière de visite, ou pour lui rendre le moindre devoir, aux uns : « Je vous remercie de ce que vous ne méprisez point la vieillesse; » à d'autres : « de ce que vous l supportez un misérable pécheur; » à quelque autre : « de ce que vous m'avez enseigné une chose que je ne savais pas; » ou bien, « de la patience que avez exercée à m'entendre, » ou « de me souffrir en votre présence, » ou « de la charité que Dieu vous donne pour moi, » etc. Et il faisait ces remerciements jusqu'aux moindres des frères, et même à celui qui était plus ordinairement auprès de sa personne dans ses maladies, le remerciant des plus petits services, comme de lui allumer une lampe, lui apporter un livre, ouvrir ou fermer une porte, etc., témoignant faire état des moindres choses, et de les recevoir avec esprit de reconnaissance; ce qui faisait qu'un chacun prenait plaisir à lui rendre quelque sorte de service.

Il en usait de même dans les voyages pour les moindres assistances qu'on lui rendait, comme de l'aider à monter à cheval, ou autres semblables, dont il faisait plusieurs remerciements avec grande cordialité et d'une manière fort gracieuse, même aux enfants, ajoutant souvent aux paroles quelque rétribution; et il était si exact en cette reconnaissance, que si celui qui l'accompagnait dans ses voyages ne remerciait pas assez, ou le faisait froidement, il l'en avertissait comme d'une faute.

Ce vénérable prêtre, qui en toutes choses imitait Notre-Seigneur, l'a imité particulièrement en ceci, de tenir fait à sa personne ce qui était fait au moindre des siens; et pour cela il remerciait et récompensait ceux qui rendaient quelque bon office au frère qui avait le bonheur de l'accompagner, comme de ceux qui étaient faits à lui-même.

Nous avons dit ailleurs <sup>1</sup> que M. Vincent faisant voyage tomba dans l'eau auprès de Durtal, en allant du Mans à Angers, et qu'un prêtre de sa Congrégation, qui pour lors se rencontra avec lui, se jeta aussitôt dans l'eau pour l'en retirer. Or il arriva depuis que ce prêtre se relâcha beaucoup de sa première ferveur; n'étant plus guère à bon exemple, il quitta enfin la Mission pour s'en aller en son pays, contre l'avis de M. Vincent, qui lui avait dit que ce

<sup>1.</sup> Liv. II, ch. xxxix; t. Ier, p. 271.

dessein était une tentation du diable, pour lui faire perdre sa vocation. En effet Dieu lui retira tout à fait l'esprit qu'il avait eu au commencement, et l'abandonna au sien propre; de sorte que, bien loin d'exécuter les beaux projets qu'il avait faits, il se trouva saisi d'ennuis, environné de difficultés, et pressé des ennemis de son salut. Au bout d'un an ou environ, qu'il fut en cet état, il ouvrit les yeux pour connaître son malheur spirituel, quoique d'ailleurs il fût assez à son aise pour le temporel : il commença à reconnaître que M. Vincent avait eu raison de le détourner de ce voyage, et qu'il avait eu grand tort d'être sorti de la Compagnie, où Dieu l'avait appelé. Il fit comme l'enfant prodigue, se proposant de retourner à son père : il lui écrivit pour cet effet lettre sur lettre, lui demanda pardon de son égarement, et le pria de le recevoir en quelqu'une de ses maisons; à quoi M. Vincent ne fit point de réponse. Ce prêtre redoubla ses lettres et lui manda ouvertement qu'il était perdu s'il ne lui prêtait sa main secourable. M. Vincent, ne jugeant pas à propos pour le bien de sa Congrégation que cet homme y retournât, lui fit connaître que ses déportements passés ne donnaient pas sujet d'espérer grande satisfaction de sa conduite, et tint ferme à ne le point recevoir. Enfin ce prêtre s'avisa de gagner M. Vincent par l'endroit le plus sensible de son cœur, qui fut sa reconnaissance, sachant que c'était une de ses grandes vertus. Il vint donc frapper à cette porte avec ces paroles : « Monsieur, je vous ai une fois sauvé la vie du corps, sauvez-moi celle de l'âme. » Aussitôt ce supérieur reconnaissant, voyant sa persévérance, et espérant qu'il ferait mieux, lui écrivit qu'il s'en vînt droit à Saint-Lazare, où il serait reçu à bras ouverts. Ce prêtre ayant eu cette bonne réponse, tout joyeux d'avoir trouvé grâce dans l'esprit de M. Vincent, se disposait au départ, lorsque Dieu lui envoya une maladie de laquelle il mourut.

Après que M. Vincent fut hors de l'eau où il était tombé

comme nous venons de le dire, il entra dans une maisonnette qu'il rencontra; c'était le logis d'un homme fort pauvre, auquel il témoigna autant de reconnaissance de l'avoir reçu chez lui pour y sécher ses habits qu'il en aurait rendu à un gentilhomme qui l'aurait accueilli dans son château; et après ce remerciement il le paya fort bien, et au-delà de ce qu'il lui fallait. Mais ce ne fut pas tout. Cet homme lui ayant dit qu'il était fort incommodé d'une descente, M. Vincent lui fit espérer qu'il lui enverrait un bandage qui le soulagerait fort. En effet, quoiqu'il ne retournât à Paris que trois ou quatre mois après, il n'oublia pas pourtant de le faire acheter dès qu'il fut arrivé, et de l'envoyer à ce pauvre paysan, avec une lettre qu'il lui écrivit pour le remercier derechef de l'avoir reçu dans son logis; et ce qui est remarquable, c'est que n'ayant point de voie assurée pour lui faire tenir cela, il ne fit point de difficulté d'employer une dame de grande qualité, maréchale de France, à qui ce lieulà appartenait, lui écrivant exprès pour la supplier de faire rendre ce bandage et sa lettre à cet homme incommodé, lui marquant l'endroit de sa demeure.

Il avait même de la reconnaissance pour ceux qui n'en attendaient aucune de lui : par exemple, envers les peuples qui labourent et cultivent les terres, et qui par là donnent moyen au clergé et à la noblesse de vivre selon leur condition. Voici comme il exprima un jour son sentiment à sa Communauté sur ce sujet <sup>1</sup> : « Dieu nous sert ici de pourvoyeur, il nous fournit tous nos besoins, et plus que nos besoins; il nous donne la suffisance et au delà. Je ne sais si nous pensons assez à l'en remercier : nous vivons du patrimoine de Jésus-Christ, de la sueur des pauvres gens. Nous devrions penser quand nous allons au réfectoire : Ai-je gagné la nourriture que je m'en vais prendre? J'ai souvent cette pensée, qui me fait entrer en confusion : Misérable,

<sup>1. 2</sup> juillet 1655; Confér. aux Missionnaires, p. 99.

as-tu gagné le pain que tu vas manger, ce pain et ces commodités qui te viennent du travail des peuples! Au moins si nous ne le gagnons pas comme ils font, prions Dieu pour eux, et qu'il ne se passe jour que nous ne les offrions à Notre-Seigneur, afin qu'il lui plaise leur faire la grâce de faire un bon usage de leurs peines et de leurs souffrances, et un jour de leur donner sa gloire. »

Il était si reconnaissant, que quand il avait reçu assistance ou faveur de quelqu'un pour sa Compagnie, il ne manquait pas de le publier partout, et de l'appeler protecteur, bienfaiteur, et lui donner d'autres semblables titres obligeants, exhortant ses enfants à le recommander à Notre-Seigneur, et lui témoignant toujours aux rencontres le souvenir de ce bienfait.

Un prêtre de la Mission étant mort en Lorraine dans une maison des Révérends Pères Jésuites, qui le firent enterrer honorablement, M. Vincent fit faire pour cela une conférence à sa Communauté sur la reconnaissance, afin d'exciter ses enfants à prier Dieu pour ces bons Pères, et à lui demander la grâce et les occasions de reconnaître ce bienfait; il l'a reconnu en son particulier dans toutes les manières possibles, prenant toujours le parti de cette sainte Compagnie, lorsqu'il s'est élevédes persécutions contre elle, tâchant d'en détourner les calomnies, et publiant les vertus qu'elle pratique et les grands biens qu'elle fait.

Il a pourvu à la nourriture d'une pauvre femme depuis vingt-cinq ou trente ans, et fait payer le louage de sa chambre proche le collège des Bons-Enfants, parce qu'elle avait servi un ou deux pestiférés de la maison de Saint-Lazare au commencement que les Missionnaires y furent établis.

S'entretenant un jour en particulier avec un prêtre de sa

<sup>1.</sup> De Montevit, mort à Bar-le-Duc (1640). — Voy. ci-dessus, liv. II, ch. xI, t. II, p. 499.

Congrégation, et ayant dit quelque parole de louange d'une personne pour quelque bonne action qu'elle avait faite, il fit réflexion sur cette louange qu'il venait de donner, et dit : « J'ai deux choses en moi, la reconnaissance, et que je ne me puis m'empêcher de louer le bien. » Il est vrai aussi qu'il avait ces deux choses bien avant dans le cœur, de l'abondance duquel sa bouche parla en cette occasion contre son ordinaire, ne parlant jamais de soi à son avantage sans une très grande nécessité.

Il avait surtout une très grande reconnaissance envers les fondateurs des maisons de sa Congrégation, en sorte qu'il ne mettait point de bornes dans tous les témoignages de gratitude qu'il pouvait leur rendre. Écrivant sur ce sujet à l'un de ses prêtres : « Nous ne saurions, lui dit-il, avoir jamais assez de reconnaissance ni de gratitude pour nos fondateurs. Dieu nous a fait la grâce ces jours passés d'offrir au fondateur d'une de nos maisons le bien qu'il nous a donné, parce que je pensais qu'il en avait besoin; et il me semble que s'il l'eût accepté, j'en aurais reçu une très sensible consolation; et je crois qu'en ce cas la divine bonté se rendrait elle-même notre fondatrice, et que rien ne nous manquerait. Mais quand bien cela n'arriverait pas, quel bonheur serait-ce, Monsieur, de nous appauvrir pour accommoder celui qui nous aurait fait du bien? Dieu nous a déjà fait la grâce d'en user une fois de la sorte, ayant effectivement rendu à un bienfaiteur r ce qu'il nous avait donné; et toutes les fois que j'y pense, j'en ai une consolation que je ne puis exprimer. »

Cette lettre était du mois de septembre de l'an 1654, et l'année suivante il en écrivit une autre à un bienfaiteur de sa Compagnie, offrant de lui rendre ce qu'il lui avait donné, parce qu'il croyait qu'il en pourrait avoir besoin.

<sup>1.</sup> Le curé de Vernon. — Voy. aussi la lettre du 28 août 1646 à Louis Calon. (Maynard, liv. VI, ch. 11.)

« Je vous supplie, lui dit-il, d'user du bien de notre Compagnie comme du vôtre; nous sommes prêts à vendre tout ce que nous avons pour vous, et jusques à nos calices : en quoi nous ferons ce que les saints canons ordonnent, qui est de rendre à notre fondateur en son besoin ce qu'il nous a donné en son abondance. Et ce que je vous dis, Monsieur, n'est point par cérémonie; mais cela en la vue de Dieu, et comme je le sens au fond de mon cœur. »

M. Vincent a bien fait voir la vérité de ces paroles en plusieurs autres rencontres; car ayant été informé de quelque besoin pressant où se trouvait un bienfaiteur de sa Compagnie, il lui fit présenter pour le secourir deux cents pistoles; celui-ci néanmoins les refusa, craignant de causer trop d'incommodité à lui et aux siens.

Une autre fois il emprunta trois cents pistoles pour les offrir à un des fondateurs de sa Compagnie qui se trouvait dans le besoin; mais cette personne sachant bien qu'il ne pouvait faire cela sans incommoder beaucoup sa Communauté, ne les voulut jamais prendre, quelque instance qu'on lui en fît.

Une personne de grande piété ayant légué par testament quelque somme d'argent à sa Congrégation pour l'employer en œuvres conformes à son Institut, M. Vincent en ayant été averti fit assembler les officiers et quelques anciens de sa Communauté. L'un d'entre eux ayant dit qu'il croyait qu'il y aurait beaucoup de charges, et qu'il n'en viendrait rien dans la bourse du procureur de la maison, à cause que la même personne avait déjà fait quelque fondation fort onéreuse, M. Vincent entendant ces paroles ferma les yeux, et puis les ouvrit regardant vers le ciel, et dit : « Encore que la chose fût de la sorte que vous le dites, — posons le cas qu'elle soit ainsi, — c'est toujours beaucoup nous donner que de nous donner moyen de servir Dieu et de le faire connaître; et partant nous ne devrions pas laisser pour cela d'en être beaucoup reconnaissants,

et de prier Dieu pour lui comme pour notre bienfaiteur. Nous voyons que l'Église même a eu tant de reconnaissance envers les bienfaiteurs, qu'elle s'est relâchée pour eux, accordant aux laïques le droit de patronage, comme l'on voit en plusieurs endroits, quoique ce droit ne devrait appartenir qu'à l'Eglise. Pourquoi en a-t-elle usé ainsi, sinon par un témoignage de gratitude envers ses bienfaiteurs?»

Il avait tant de reconnaissance pour feu M. le prieur de Saint-Lazare, et pour les religieux qui avaient substitué les Missionnaires en leur place dans cette maison, qu'il priait Dieu avec instance de leur appliquer, autant qu'il se pouvait, le mérite des petits travaux de sa Compagnie, et de les faire participants du fruit des bonnes œuvres qui se feraient en conséquence de leur bienfait. Il leur témoignait d'ailleurs tant de gratitude, que jamais il ne leur refusait rien de ce qu'il pouvait en conscience leur accorder. Il leur portait un grand respect, et leur rendait une singulière déférence, non par mine ni par manière de compliment, mais par un vrai sentiment de reconnaissance, dont il rendait témoignage en tous lieux, aussi bien en leur absence qu'en leur présence.

Nous n'aurions jamais fait, si nous voulions rapporter tous les exemples qu'il a donnés de sa reconnaissance. Nous nous contenterons de ce que nous en avons dit, et nous finirons ce chapitre par le témoignage qu'un prêtre de sa Congrégation en a donné en ce peu de paroles : « La reconnaissance de M. Vincent envers nos bienfaiteurs était tout extraordinaire. J'ai été témoin des actes de cette vertu qu'il a pratiquée envers feu M. Lebon, ancien prieur de Saint-Lazare. Il le nommait notre Père; il le visitait souvent ; et lorsqu'il revenait de quelque voyage, la première chose qu'il faisait après avoir adoré le Saint-Sacrement à l'église, était d'aller saluer ce bon prieur. Je fus ravi, un jour que je m'y rencontrai, de voir les respects qu'il lui rendit, et les assu-

rances qu'il lui donna du souvenir qu'il conservait très chèrement tant de sa personne que de la charité qu'il avait eue pour la Congrégation de la Mission. Il l'assista à la mort avec une charité très particulière; et ayant fait venir toute la Communauté dans sa chambre pour recevoir sa bénédiction, il la lui demanda au nom de tous, d'une manière qui me toucha sensiblement, aussi bien que toutes les autres choses qu'il fit et dit en cette occasion, et qui témoignaient sa grande reconnaissance en son endroit. Je lui ai entendu dire, parlant de la vertu de gratitude, qu'il nous fallait réjouir quand la Providence de Dieu nous présentait les occasions de faire quelque acte signalé de cette vertu. Elle est très agréable à Dieu qui l'a fait connaître par les sacrifices d'action de grâces établis en l'ancienne loi, et dans la loi nouvelle par celui de l'Eucharistie, qui s'appelle ainsi, non seulement parce qu'il contient l'Auteur de la grâce, mais aussi parce que Notre-Seigneur en l'instituant rendit grâces à son Père, et nous obligea de l'offrir de même en action de grâces des bienfaits innombrables que nous avons reçus, et que nous recevons continuellement de sa bonté. »

## CHAPITRE XVIII

Son parfait dégagement des biens de cette vie et son amour pour la pauvreté

« Oh! que c'est une grande vertu, dit saint Ambroise, de mépriser les biens de la terre! Mais que cette vertu est rare, et qu'il y en a peu dans le monde qui la mettent en pratique 1. » En effet, il y en a très peu qui aient le courage d'arracher entièrement de leur cœur cette malheureuse

<sup>1.</sup> Quam magnum est contemnere divitias! sed quam rarum hoc ipsum est! (Ambros., Serm. viii in Psal. cxviii.)

convoitise que l'Ecriture Sainte appelle la racine de tous maux, et qui puissent véritablement dire avec le saint Apôtre: Voilà, Seigneur, que nous avons tout quitté pour vous suivre, et pour vous servir. Heureux vraiment celuilà qui, comme dit le Sage, n'a point permis à son cœur de courir après l'or ni après l'argent, et qui n'a point mis ses espérances dans les richesses ni dans les trésors de la terre: où est-ce que nous le verrons, pour lui donner les louanges qu'il a méritées, parce qu'il a fait des merveilles en sa vie!?

Il ne serait pas nécessaire d'employer ici un plus long discours pour faire remarquer cette vertueuse disposition en la personne de M. Vincent, puisque l'histoire de sa vie et le récit de ses grandes et saintes actions en fournissent des preuves très évidentes. Non, il ne faut pas s'étonner s'il a possédé les vertus en un si éminent degré, puisqu'il a si généreusement méprisé les richesses <sup>2</sup>.

Nous ne répéterons pas ici ce qui a été dit au premier livre, de la manière dont ce véritable amateur de la pauvreté de Jésus-Christ s'est comporté dans toutes les occasions où il s'agissait de son intérêt et de celui de sa Compagnie; soit lorsqu'il fut question de la fondation de Monsieur le Général des galères et de Madame sa femme : il la fit premièrement offrir à diverses Communautés, et ne l'accepta enfin que quand il vit qu'il ne la pouvait refuser sans manquer à ce que Dieu voulait de lui; soit lorsqu'on lui voulut donner la maison et le prieuré de Saint-Lazare : il les refusa absolument, et persista un an entier en ce refus, nonobstant les pressantes instances que lui en faisait Mon-

<sup>1.</sup> Beatus vir qui post aurum non abiit nec speravit in pecunia et thesauris. Quis est hic, et laudabimus eum? fecit enim mirabilia in vita sua. (Eccli., xxxi, 8.)

<sup>2.</sup> Ne mireris possessorem virtutum: antea se professus est abrenuntiatorem divitiarum. (Ambros., Serm. xxvi De verbis Apost.)

sieur le prieur, qui fut plus de trente fois le trouver au collège des Bons-Enfants pour ce sujet, sans pouvoir rien gagner sur son esprit, sinon lorsque, par l'avis des personnes sages et vertueuses, il fut convaincu que Dieu voulait qu'il lui rendît service en ce lieu-là.

Certainement ces deux actions seules suffiraient pour faire connaître combien son cœur était dégagé de l'affection des richesses et des biens de la terre, et combien grand était son amour pour la pauvreté; mais outre cela, il l'a encore fait voir en une infinité d'autres rencontres; et l'on peut dire sans exagération que jamais avaricieux n'a recherché avec tant d'ardeur les occasions de s'enrichir, que M. Vincent a fait celles de pratiquer et d'embrasser la pauvreté, ayant toujours témoigné, soit dans ses paroles, soit par ses actions, le grand amour qu'il avait pour cette vertu.

On lui a ouï dire sur ce sujet qu'encore qu'il eût eu raison de prendre quelque soin de son établissement particulier avant que Dieu l'eût appelé à la Mission, il ressentait néanmoins je ne sais quel mouvement secret dans son cœur, qui le portait au désir de n'avoir rien en propre, et de vivre en communauté; et aussitôt qu'il a commencé à vivre de la sorte, il a commencé aussi à mettre en pratique l'amour qu'il avait pour la pauvreté en toutes les manières qu'il s'est pu aviser.

Et premièrement, il n'a jamais voulu avoir pour lui de chambre où il y eût une cheminée; quelque incommodité qu'il ressentît, même dans son âge plus avancé, sinon quatre ou cinq ans avant sa mort, que toute sa Communauté, voyant ses continuelles et fâcheuses infirmités, l'y contraignit en quelque façon par les prières et instances qu'elle lui en fit : de sorte que jusqu'à l'âge de quatre-vingts ans, il n'a point voulu avoir d'autre retraite que dans une petite chambre, sans lambris, sans natte, et sans autres meubles qu'une simple table de bois sans tapis, avec deux chaises de paille, et une chétive couchette qui n'était garnie que

d'une paillasse, avec une couverture et un traversin. Comme un jour qu'il avait la fièvre on y eut mis un petit pavillon, il l'ôta lui-même depuis, et ne voulut point le souffrir; et non content de cela, il fit encore ôter de sa chambre quelques images qu'un des frères de la maison y avait mises en divers temps, et n'en voulut retenir qu'une seule, disant que c'était contre la pauvreté d'en avoir plusieurs. Lorsqu'on faisait la visite des chambres, il voulait qu'on visitât la sienne, aussi bien que les autres, pour en ôter tout ce qui serait superflu. De plus, quelqu'un ayant mis une petite pièce d'une vieille tapisserie à la porte de la chambre basse, où il demeurait pendant le jour pour y recevoir les personnes de dehors, et cela à cause d'un vent fort froid qui entrait par cette porte, aussitôt néanmoins qu'il s'en fut aperçu, il la fit ôter.

Il allait prendre ordinairement sa réfection dans ce même esprit de pauvreté, disant souvent en lui-même : « Ah! misérable! tu n'as pas gagné le pain que tu manges. » Et quand il pouvait avoir des morceaux restés aux autres, il les prenait pour les manger et pour en faire son repas.

On a remarqué, sur le sujet de cet amour qu'il avait pour la pauvreté, qu'il aimait à être nourri et vêtu pauvrement, et qu'il était ravi quand quelque chose lui manquait, soit pour le vivre, soit pour le vêtement, et les autres commodités nécessaires; pour cela il portait ordinairement ses soutanes fort usées, et même rapiécées, et ses habits de dessous fort pauvres, et quelquefois tout rompus. Un seigneur de marque, qui le visita un jour, lui voyant une soutane tout usée avec des pièces aux manches, en fut si touché, qu'étant sorti d'avec lui, et se trouvant dans une bonne compagnie, il dit que la pauvreté et la propreté de M. Vincent l'avaient grandement édifié.

Lorsqu'il allait au Louvre pour parler à la reine, ou pour assister au Conseil, c'était toujours avec ses habits ordinaires, pauvres et grossiers, sans jamais en vouloir prendre

d'autres. Et un jour M. le cardinal Mazarin, le prenant par sa ceinture qui était toute déchirée, la fit considérer à toute la compagnie, et dit en riant : « Voyez comme M. Vincent vient habillé à la cour, et la belle ceinture qu'il porte. »

Si quelqu'un de la maison lui représentait que son colleté était tout déchiré, et qu'il en devait prendre un autre, ou bien que son chapeau était trop vieux, il tournait cela en raillerie, disant : « O mon frère! c'est tout ce que le roi peut faire que d'avoir un collet qui ne soit pas rompu, et de porter un chapeau neuf. »

Quand il avait besoin de se chauffer en hiver, il ne voulait point qu'on mît sinon fort peu de bois au feu, craignant de faire le moindre dégât du bien de la maison, et disant que c'était le bien de Dieu et le bien des pauvres, dont nous n'étions que dispensateurs, et non pas seigneurs, et dont par conséquent il faudrait rendre un compte exact devant Dieu, aussi bien que de tout le reste; qu'il fallait employer le nécessaire, et jamais au delà <sup>1</sup>.

Il s'est trouvé plusieurs fois à la campagne sans argent; et pressé du besoin de manger, il était ravi d'aller chez quelque pauvre laboureur demander un morceau de pain pour l'amour de Dieu : ce qui lui est arrivé particulièrement revenant un jour fort tard à jeun de Saint-Germain à Paris.

L'amour qu'il avait pour la pauvreté lui faisait pratiquer cette vertu, même jusqu'aux ornements de l'église de Saint-Lazare 2, dans lesquels il voulait que la sainte pauvreté parût, les ayant fait faire de simple camelot, tant pour l'usage ordinaire des prêtres de sa Communauté que pour la décoration des autels, à la réserve des fêtes solennelles. Il eut même bien de la peine de ce que les menuisiers de la maison avaient fait un petit balustre pour séparer une chapelle

<sup>1.</sup> Confér. aux Missionnaires, p. 629.

<sup>2.</sup> Voy. lettre du 2 juillet 1642; Lettres, t. Ier, p. 412:

de l'église de Saint-Lazare d'avec la nef, parce qu'il y avait trop d'enjolivements; et pour ce sujet il empêcha durant plusieurs années qu'on pôsat ce balustre en son lieu, et ne le permit enfin que pour la pure nécessité.

Cela n'empêchait pas néanmoins qu'il ne fût libéral, et en quelque façon saintement prodigue, lorsqu'il s'agissait de faire quelque chose pour la gloire de Dieu et le salut des âmes : car alors il n'épargnait rien, et l'argent lui était comme du fumier, et même il ne faisait aucune difficulté de s'endetter notablement, quand il était nécessaire pour les intérêts du service de Dieu, ou pour le bien spirituel du prochain.

Or comme son cœur était rempli de l'amour de cette vertu de pauvreté, dont il connaissait la valeur et l'excellence, il tâchait aussi d'y porter les siens, et d'inspirer ce même esprit dans toute sa Compagnie. Sur quoi parlant un jour à ceux de sa Communauté, il leur dit : « Vous devez savoir, Messieurs, que cette vertu de pauvreté est le fondement de cette Congrégation de la Mission : cette langue qui vous parle n'a jamais, par la grâce de Dieu, demandé aucune chose de toutes celles que la Compagnie possède maintenant; et quand il ne tiendrait qu'à faire un pas, ou à prononcer une seule parole, pour faire que la même Compagnie s'établît dans les provinces et dans les grandes villes, et se multipliat en nombre et en emplois considérables, je ne la voudrais pas prononcer, et j'espère que Notre-Seigneur me ferait la grâce de ne la point dire. C'est la disposition en laquelle je suis, et de laisser faire la Providence de Dieu. »

Témoignant une fois la crainte qu'il avait que l'affection de la pauvreté ne vînt quelque jour à se ralentir parmi les siens, il leur dit : « Hélas! que deviendra cette Compagnie,

<sup>1. 6</sup> août 1655; Confér. aux Missionnaires, p. 118.

si l'attache aux biens du monde s'y met? que deviendrat-elle, si elle donne l'entrée à cette convoitise des biens, que l'apôtre dit être la racine de tous maux? Quelques grands saints ont dit que la pauvreté était le nœud des religions. Nous ne sommes pas à la vérité religieux, n'ayant pas été trouvé expédient que nous le fussions, et nous ne sommes pas aussi dignes de l'être, bien que nous vivions en commun; mais il n'est pas moins véritable, et nous le pouvons dire aussi, que la pauvreté est le nœud des Communautés, et particulièrement de la nôtre : c'est le nœud qui, la déliant de toutes les choses de la terre, l'attache parfaitement à Dieu. O Sauveur! donnez-nous cette vertu qui nous attache inséparablement à votre service, en sorte que nous ne veuillions et ne cherchions plus désormais que vous seul et votre pure gloire. »

Et une autre fois, pressé intérieurement de ce grand amour qu'il avait pour la pauvreté, et du désir de transmettre ce même esprit dans sa Congrégation, il invectiva fort contre l'esprit contraire, jusqu'à donner sa malédiction par trois fois à ceux de sa Compagnie qui se laisseraient aller aux sentiments du propre intérêt et au désir d'amasser des biens, leur disant : « Malheur, malheur, Messieurs et mes Frères, oui, malheur au Missionnaire qui voudra s'attacher aux biens périssables de cette vie : car il y sera pris, il demeurera piqué de ces épines et arrêté dans ces liens; et si ce malheur arrivait à la Compagnie, qu'est-ce qu'on y dirait après cela? et comment est-ce qu'on y vivrait? L'on dirait : Nous avons tant de mille livres de revenu, il nous faut demeurer en repos. Pourquoi aller courir par des villages? pourquoi tant travailler? laissons-là les pauvres gens des champs; que leurs curés en aient soin si bon leur semble; vivons doucement sans nous mettre tant en peine. Voilà comment l'oisiveté suivra l'esprit d'avarice; on ne s'occupera plus qu'à conserver et augmenter ses biens temporels, et à chercher ses propres satisfactions; et alors on pourra

dire adieu à tous les exercices de la Mission, et à la Mission même, car il n'y en aura plus. Il ne faut que lire les histoires, et on trouvera une infinité d'exemples qui feront voir que les richesses et l'abondance des biens temporels ont causé la perte, non seulement de plusieurs personnes ecclésiastiques, mais aussi des Communautés et des Ordres entiers, pour n'avoir pas été fidèles à leur premier esprit de pauvreté. »

L'un de ses prêtres lui représentant un jour la pauvreté de sa maison, il lui demanda : « Que faites-vous, Monsieur, quand vous manquez ainsi de ce qui est nécessaire pour la Communauté? Avez-vous recours à Dieu? - Oui, quelquefois, répondit le prêtre. - Eh bien! lui répliquat-il, voilà ce que fait la pauvreté, elle nous fait penser à Dieu, et élever notre cœur vers lui; au lieu que si nous étions accommodés, nous oublierions peut-être Dieu. Et c'est pour cela que j'ai une grande joie de ce que la pauvreté volontaire et réelle est en pratique en toutes nos maisons. Il y a une grâce cachée sous cette pauvreté, que nous ne connaissons pas. — Mais, lui repart ce prêtre, vous procurez du bien aux autres pauvres, et vous laissez là les vôtres? - Je prie Dieu, lui dit M. Vincent, qu'il vous pardonne ces paroles : je vois bien que vous les avez dites tout simplement; mais sachez que nous ne serons jamais plus riches que lorsque nous serons semblables à Jésus-Christ. »

Un prêtre Missionnaire ayant accepté quelque bien, qui avait été donné à la Congrégation de la Mission par un ecclésiastique de singulière piété, pour faire un nouvel établissement, M. Vincent lui écrivit en ces termes : « Ces bienfaits sont des grâces d'autant plus grandes qu'elles étaient moins attendues, et que nous les avons moins méritées. Vous avez fait selon le bon plaisir de Dieu et selon notre maxime, d'avoir laissé agir la Providence de Dieu sans y contribuer aucune autre chose que votre seul ac-

quiescement: voilà comme toutes nos maisons se sont établies, et ce que la Compagnie doit observer inviolablement. »

Ecrivant un jour sur ce même sujet au supérieur d'une de ses maisons, il lui dit : « La proposition que vous me faites de la recherche du prieuré que vous me nommez est contraire à la maxime et à l'usage qui est entre nous, de ne rechercher aucun bien ni établissement, directement ni indirectement : la Providence seule nous a appelés en tous ceux que nous avons, par les personnes mêmes qui avaient droit à la chose; et si la Compagnie m'en croit, elle se conservera inviolablement dans cette retenue. »

Un autre de ses prêtres i lui ayant écrit pour savoir s'il devait accepter deux bénéfices qu'on lui offrait en son pays, dans le dessein de les faire tomber au pouvoir de la Compagnie, il l'en remercia en ces termes : « Je vous en remercie d'autant plus, que votre intention n'est autre, sinon de faire que par ce moyen Dieu soit davantage honoré et le peuple assisté. Ce sont des effets de votre zèle que Dieu ne laissera pas sans récompense. Mais je vous dirai pour réponse, Monsieur, que nous ne devons point désirer d'autres biens ni d'autres emplois à la Compagnie, que ceux qu'il plaira à Dieu lui donner par lui-même sans nous; je veux dire sans que nous allions au devant; et je vous prie de vous en tenir à cela. »

Mais son parfait dégagement des biens de ce monde n'a jamais paru mieux que lorsqu'ayant été appelé par la reine régente au Conseil des affaires ecclésiastiques, où il avait part à la disposition de tous les bénéfices de France qui étaient à la nomination du roi, il n'en a pourtant jamais demandé ni proposé aucun pour la Compagnie, ni pour ses plus proches parents, quoique pauvres, ni pour ses amis en qualité d'amis. Au contraire, l'on sait que plu-

## LIBRARY

ST. ALPHONSUS SEMINARY WOODSTOCK, ONTARIO

<sup>1.</sup> Lettre à Louis Dupont, supérieur à Tréguier; 19 juin 1658.

sieurs l'ayant sollicité de produire quelqu'un de ses parents, et de leur procurer quelque bénéfice, il n'en a voulu rien faire, et a mieux aimé qu'ils fussent laboureurs et gagnassent leur vie à la sueur de leur corps; non par défaut d'affection envers eux, mais par un désintéressement d'autant plus admirable, qu'il s'en trouve très peu et presque point d'exemple aujourd'hui parmi les hommes. Il était libéral et officieux envers tous les autres, mais envers les siens très modéré et très retenu, jusqu'à un tel point que ses meilleurs amis en étaient étonnés. Aussi lui a-t-on ouï dire qu'en même temps qu'il fut appelé à cet emploi de la cour, il prit devant Dieu une ferme résolution de ne se jamais servir du pouvoir, ni des occasions que cet emploi lui pourrait fournir, pour favoriser aucun des siens, ni pour avancer sa Congrégation : ce qu'il a si bien et si fidèlement pratiqué i, qu'il est certain que sa Congrégation y a plus perdu que gagné selon le monde.

Un des principaux magistrats de ce royaume, homme de grande autorité, ayant demandé une abbaye au roi, pour un de ses enfants qui n'avait pas les qualités requises, pendant que M. Vincent était employé dans le Conseil des affaires ecclésiastiques, lui fit dire par un prêtre de sa Congrégation qu'il le priait de lui faire accorder cette abbaye; il lui promettait de faire en sorte, sans qu'il fût nécessaire qu'aucun des siens s'en mêlât, que la maison de Saint-Lazare rentrerait dans la possession de plusieurs beaux droits et revenus qui en avaient été aliénés et perdus, et savait bien les moyens de les faire recouvrer; au reste, ajoutait-il, M. Vincent ne devait pas perdre l'occasion d'accommoder sa Compagnie pendant qu'il était en faveur, puisque le moyen s'en présentait, et que d'autres Communautés qu'il nomma en usaient de la sorte. Cela ayant été rapporté à M. Vincent,

<sup>1.</sup> C'est le témoignage qu'en rendait le chancelier Le Tellier. — Voy. ci-dessus, liv. II, ch. XIII, t. II, p. 622.

381

il dit : « Pour tous les biens de la terre je ne ferai jamais rien contre Dieu, ni contre ma conscience. La Compagnie ne périra point par la pauvreté; mais plutôt si la pauvreté lui manque, je crains qu'elle ne vienne à périr. »

Et non seulement M. Vincent n'a rien demandé pour sa Congrégation, non plus que pour ses parents et amis; mais lorsqu'on a voulu ôter à sa Compagnie ce qu'elle possédait, il s'y est comporté avec tant d'indifférence à l'événement, que même plusieurs des juges s'en étonnaient, et ne pouvaient s'empêcher de dire qu'il fallait que M. Vincent fût un homme de l'autre monde, puisqu'il avait si peu d'attache aux choses de celui-ci. En effet lorsqu'il fut troublé en sa possession du prieuré de Saint-Lazare 1, il fut dans le doute s'il n'était pas mieux de l'abandonner à une Communauté qui la lui voulait ôter, que de soutenir son droit en plaidant; néanmoins ayant pris conseil d'un grand serviteur de Dieu, qui lui dit qu'il s'agissait en cette affaire du service de Dieu plutôt que son intérêt particulier, et que par conséquent il devait la défendre, et non pas l'abandonner, il se résolut de plaider par déférence à cet avis; mais il demeura toujours autant disposé en lui-même à quitter cette possession qu'à la retenir, si la justice en eût ainsi ordonné.

Il en usa de même, lorsque sa Compagnie fut inquiétée sur le sujet de la maison du Saint-Esprit de la ville de Toul <sup>2</sup>, ayant été plusieurs fois sur le point de tout abandonner, et de rappeler les Missionnaires qui y étaient résidents. Ce qu'il eût exécuté, s'il n'en eût été détourné par une personne de vertu et de confiance, aux avis de laquelle il crut devoir plutôt déférer qu'à ses propres sentiments.

Une autre fois il se résolut effectivement de rappeler les Missionnaires établis dans quelque diocèse, et même il

1. Voy. ci-dessus, l. Ier, ch. xx11, t. Ier, p. 151.

<sup>2.</sup> Liv. Ior, ch. xLvI, t. Ior, p. 318; et Lettres, t. Ior, p. 293, 361, 460, 484, etc.

manda au supérieur de quelle façon il se devait comporter en quittant cet établissement : « Après avoir rendu compte, lui dit-il, à Messieurs les grands-vicaires, et retiré une décharge des choses que vous avez reçues par inventaire, et que vous remettrez entre leurs mains, vous prendrez gracieusement congé d'eux, sans dire aucune parole de plainte, niaussi de témoignage d'être bien aise de sortir de ce lieu-là; et vous prierez Dieu qu'il bénisse la ville et tout le diocèse. Surtout je vous prie de ne rien dire en chaire, ni ailleurs, qui témoigne aucun mécontentement. Vous prendrez la bénédiction de ces Messieurs, et la ferez prendre par toute la petite famille; et la demanderez en même temps pour moi, qui souhaite me prosterner en esprit avec vous à leurs pieds. »

Quoique M. Vincent eût alors pris cette résolution, Dieu ne permit pas toutefois qu'elle eût son effet, parce que les affaires changèrent de face, si bien que cet établissement a subsisté.

Que s'il était tellement détaché des établissements des maisons pour sa Congrégation, il ne l'était pas moins de ceux des Filles de la Charité, de la Compagnie desquelles il était instituteur. Il a envoyé de ces Filles aux villes, bourgs et villages où on les a demandées pour servir les malades des paroisses et des hôpitaux, même avec cette condition, qu'il leur serait permis de les renvoyer quand il leur plairait, ce qui est une manière d'agir bien désintéressée, et presque sans exemple.

Et sur ce sujet, ayant eu avis que les administrateurs de l'hôpital de la ville de Nantes voulaient renvoyer les Filles de la Charité, qui y servaient les malades, pour mettre en leur place des religieuses hospitalières, il leur écrivit aussitôt qu'il avait ouï dire beaucoup de bien de ces religieuses hospitalières, et que, si c'était leur dessein de les établir à Nantes, et de congédier les Filles de la Charité, il

les priait très humblement de le faire sans aucune difficulté. Ayant écrit cette lettre, il l'envoya tout ouverte à Mademoiselle Le Gras, supérieure de ces bonnes Filles de la Charité, pour la lui faire voir, et lui manda qu'il en fallait user de la sorte, et n'avoir aucune peine de ce renvoi: « Car c'est ainsi, disait-il, que Notre-Seigneur en userait s'il était encore vivant sur la terre. L'esprit du Christianisme veut que nous entrions dans les sentiments d'autrui, et Dieu tirera sa gloire de ce changement, si nous le laissons faire. » Il dit de plus à celui qui porta cette lettre et ces paroles à cette bonne demoiselle, qu'un jour une des deux Filles de la Charité qui servaient les pauvres malades dans une des principales paroisses de Paris, qu'il nomma, se maria, du consentement même de M. le curé, sur ce qu'elle lui promit de continuer le service des malades lorsqu'elle serait mariée, comme elle avait fait étant fille; et sans autre formalité M. le curé renvoya l'autre sœur à Mademoiselle Le Gras, à laquelle M. Vincent dit alors sur ce sujet qu'il ne s'en fallait pas seulement plaindre, mais adorer Dieu et le bénir de sa conduite, l'assurant que tout irait bien. En effet, cette nouvelle mariée, ne trouvant pas en son mariage la grâce de sa première vocation, quitta bientôt le soin et le service des malades; et alors M. ie curé se vit obligé de recourir à M. Vincent, pour lui demander deux autres sœurs de la Charité, lesquelles il lui fit donner, et dit ensuite ces belles paroles : « Oh! qui pourrait ainsi tourner à toute main, qu'il ferait beaucoup! car tant que la Providence de Dieu nous trouvera souples à toutes ses conduites, les choses réussiront à sa plus grande gloire, qui est ce que nous devons uniquement prétendre. »

Mais ce dégagement des biens extérieurs et cet amour que M. Vincent avait pour la pauvreté s'est fait encore paraître d'une manière étonnante dans la rencontre de la perte

d'un procès touchant une ferme I qui avait été donnée à la Communauté de Saint-Lazare, à la charge d'une rente viagère, et qu'il n'avait même acceptée que pour contenter un bienfaiteur de la Compagnie, qui l'en avait prié et pressé, instamment de la part des possesseurs. Il arriva donc, après plusieurs avances et améliorations faites en cette ferme, que la Communauté de Saint-Lazare fut évincée de sa possession, sans qu'on lui ordonnât aucun remboursement de tout ce qu'elle avait déboursé pour mettre cette ferme en bon état : en quoi elle souffrit un très grand dommage et une perte de la valeur de près de cinquante mille livres. - M. Vincent annonça cette perte à ceux de sa Communauté, et leur rapportant qu'aussitôt après que l'arrêt fut rendu un des juges l'était venu trouver pour lui persuader de se pourvoir par requête civile, il lui dit sur ce sujet: « O mon Dieu! nous n'avons garde de le faire. »

« Vous avez vous-même, ô Seigneur! continue-il, prononcé l'arrêt; il sera, s'il vous plaît, irrévocable : et pour n'en différer l'exécution, nous faisons dès à présent un sacrifice de ce bien à votre divine Majesté. Et je vous prie, Messieurs et mes Frères, accompagnons-le d'un sacrifice de louange : bénissons ce souverain Juge des vivants et des morts de nous avoir visités au jour de la tribulation. Rendons-lui grâces infinies d'avoir non seulement retiré notre affection des biens de la terre, mais de ce qu'en effet il nous a dépouillés de ceux que nous avions, et qu'il nous fait la grâce d'aimer ce dépouillement. Je veux croire que nous avons tous de la joie de la privation de ce temporel; car puisque Notre-Seigneur dit en l'Apocalypse 2 : Ego quos amo castigo, ne faut-il pas que nous aimions les châtiments, comme des marques de son amour? Ce n'est pas encore assez de les aimer, il s'en faut réjouir. O mon

<sup>1.</sup> La ferme d'Orsigny (1658).

<sup>2. 111, 19.</sup> 

Dieu! qui nous fera cette grâce? vous êtes la source de toute joie, et hors de vous il n'y en a point de véritable : c'est donc à vous que nous la demandons. Oui, Messieurs, réjouissons-nous de ce qu'il semble que Dieu nous a trouvés dignes de souffrir. Mais comment peut-on se réjouir des souffrances, vu que naturellement elles déplaisent, et on les fuit? C'est en la manière qu'on se plaît dans les remèdes; on sait bien que les médecines sont amères, et que les plus douces font bondir le cœur même avant qu'on les prennes on ne laisse pas néanmoins de les avaler gaiement, et pourquoi? Parce qu'on aime la santé, laquelle on espère de conserver, ou de recouvrer par les purgations. Ainsi les afflictions, qui d'elles-mêmes sont désagréables, contribuent néanmoins au bon état d'une âme et d'une Compagnie: c'est par elles que Dieu la purifie, comme l'or par le feu. Notre-Seigneur, au jardin des Olives, ne sentait que des angoisses, et sur la croix que des douleurs, qui furent si excessives, qu'il semblait que, dans l'abandon où il était de tout secours humain, il fût aussi abandonné de son Père : cependant dans ces effrois de la mort, et dans ces excès de sa passion, il se réjouit de faire la volonté de son Père; et pour rigoureuse qu'elle soit, il la préfère à toutes les joies du monde, elle est sa viande et ses délices. - Mes Frères, ce doit être aussi notre allégresse que de voir accomplir en nous son bon plaisir par les humiliations, les pertes et les peines qui nous arrivent : Aspicientes, dit saint Paul, in auctorem fidei, et consummatorem Jesum, qui proposito sibi gaudio, sustinuit Crucem, confusione contemptâ 1. Les premiers chrétiens étaient dans ces sentiments, selon le témoignage du même apôtre : Rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis2. Pourquoi ne nous réjouirions-

<sup>1.</sup> Jetant les yeux sur l'auteur et le consommateur de la foi, Jésus, qui, dans la vue de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix en méprisant la honte. (Heb., XII, 2.)

<sup>2.</sup> Vous avez accepté avec joie la perte de vos biens. (Heb., x, 34.

nous pas aujourd'hui avec eux de la perte de notre bien? O mes Frères! que Dieu prend grand plaisir de nous voir ici assemblés pour cela, de nous voir entretenir de cela, et de nous voir exciter à cette joie! D'une part, nous sommes faits un spectacle au monde, dans l'opprobre et la honte de cet arrêt, qui nous publie, ce semble, comme injustes détenteurs du bien d'autrui: Spectaculum facti sumus mundo, et Angelis et hominibus. Opprobriis et tribulationibus spectaculum facti. Mais d'un autre côté: Omne gaudium existimate, Fratres mei, cùm in tentationes varias incideritis. Estimez, mes Frères, que toute joie vous est arrivée, quand vous serez tombés en diverses tentations et tribulations<sup>2</sup>.

« Estimons donc que nous avons beaucoup gagné en perdant; car Dieu nous a ôté, avec cette ferme, la satisfaction que nous avions de l'avoir, et celle que nous aurions eue d'y aller quelquefois; et cette récréation, pour être conforme aux sens, nous aurait été comme un doux venin qui tue, comme un couteau qui blesse, et comme un feu qui brûle et qui détruit. Nous voilà délivrés, par la miséricorde de Dieu, de ce danger : et étant plus exposés aux besoins temporels, sa divine bonté nous veut aussi élever à une plus grande confiance en sa Providence, et nous obliger à nous y abandonner tout à fait pour les nécessités de cette vie, aussi bien que pour les grâces du salut. Oh! s'il plaisait à Dieu que cette perte temporelle fût récompensée d'une augmentation de confiance en sa Providence, d'abandonnement à sa conduite, d'un plus grand détachement des choses de la terre, et de renoncement à nous-mêmes, ô mon Dieu! ô mes Frères! que nous serions heureux! J'ose espérer de sa bonté paternelle, qui fait tout pour le mieux, qu'elle nous fera cette grâce.

<sup>1.</sup> I Cor., iv, 9. — Heb., x, 33.

<sup>2.</sup> Jacob., 1, 2.

« Quels sont donc les fruits que nous devons tirer de tout ceci? Le premier sera d'offrir à Dieu tout ce qui nous reste de biens et de consolations, tant pour le corps que pour l'esprit; de nous offrir à lui nous-mêmes en général et en particulier, mais de la bonne sorte, afin qu'il dispose absolument de nos personnes et de tout ce que nous avons, selon sa très sainte volonté; en sorte que nous soyons toujours prêts à tout quitter pour embrasser les incommodités, les ignominies et les afflictions qui nous arrivent; et par ce moyen suivre Jésus-Christ en sa pauvreté, en son humilité et en sa patience.

« Le second est de ne jamais plaider, quelque droit que nous ayons; ou si nous y sommes forcés, que ce soit seu-lement après avoir tenté toutes les voies imaginables pour nous accorder, à moins que le bon droit soit tout clair et évident : car qui se fie au jugement des hommes est souvent trompé. Nous pratiquerons le conseil de Notre-Seigneur, qui dit <sup>1</sup> : Si on te veut ôter la robe, donne encore la tunique. Dieu fasse la grâce à la Compagnie de la mettre en cet usage; il faut espérer que si elle est fidèle pour s'y établir, et ferme pour ne s'en départir jamais, sa divine bonté la bénira; et que si on lui ôte d'un côté, il lui donnera de l'autre. »

Quantité de personnes de grande piété, et très expérimentées dans les affaires, de qui M. Vincent avait pris avis lorsqu'il traita de cette ferme, et encore depuis durant l'agitation du différend, pour ne rien faire mal à propos, voyant que le succès avait été si contraire, le pressèrent fort de s'en relever par une requête civile, l'assurant que le jugement n'en pourrait être que favorable : mais ils ne purent l'obliger de faire autre chose que de consulter seulement en secret un fameux avocat de la cour, qui s'était trouvé présent au rapport et à la discussion de ce procès.

<sup>1.</sup> Matth., v, 40.

Après cette consultation il écrivit la lettre suivante à feu Monsieur Des Bordes, auditeur en la chambre des comptes à Paris, ancien ami de sa Compagnie, très honnête homme et très intelligent, qui voulait aussi l'engager à cette requête civile. Cette lettre est du 22 décembre 1658.

« Monsieur, nous avons envoyé à M. N. 1 nos pièces. Il me mande qu'il les a vues exactement, et trouve que nous serons bien fondés à nous pourvoir par requête civile. Il veut lui-même plaider notre cause, et se promet de l'emporter : ét quoiqu'il aime l'argent, toutefois il n'en veut point pour cette affaire. Il passe plus avant, Monsieur, et dit que si nous perdons il nous dédommagera d'ailleurs pour cette perte.

« Mais nous ne pouvons nous résoudre à cette poursuite : 1° parce qu'un grand nombre d'avocats que nous avons consultés conjointement et séparément, avant l'arrêt qui nous a évincés de la ferme, nous ont toujours assuré que notre droit était infaillible, particulièrement Messieurs Défita et l'Hôte, qui l'ont examiné à fond : le premier, parce qu'il devait plaider pour nous, si le procès n'eût été appointé; et le second, pour avoir travaillé à nos écritures; et tous deux nous ont dit, aussi bien que Monsieur N.², qu'il n'y avait rien à craindre. Et cependant la Cour nous a dépouillés de cette ferme comme si nous l'avions dérobée : tant il est vrai que les opinions sont diverses, et qu'il ne se faut jamais appuyer sur le jugement des hommes.

« 2º Une de nos pratiques dans les missions étant d'accorder les différends du peuple, il est à craindre que si la Compagnie s'opiniâtrait à une nouvelle contestation par cette requête civile, qui est le refuge des plus grands chica-

2. M. Cousturier.

<sup>1. «</sup> Nous avons envoyé à M. Cousturier nos pièces contre M. Norays. » — Voir cette lettre en entier, Lett., t. IV, p. 245.

neurs, Dieu ne nous ôtât la grâce de travailler aux accommodements.

« 3º Nous ferions un grand scandale, après un arrêt si solennel, de plaider pour le détruire : on nous blâmerait de trop d'attache au bien, qui est le reproche qu'on fait aux ecclésiastiques; et nous faisant tympaniser dans le Palais, nous ferions tort aux autres Communautés, et serions cause que nos amis seraient scandalisés en nous.

« Enfin, Monsieur, pour vous dire tout, j'ai grand'peine, pour les raisons que vous pouvez penser, d'aller contre le conseil de Notre Seigneur, qui ne veut pas que ceux qui ont entrepris de le suivre plaident; et si nous l'avons déjà fait, c'est que je ne pouvais pas en conscience abandonner un bien si légitimement acquis et un bien de Communauté dont je n'avais que l'administration, sans faire mon possible pour le conserver : mais à présent que Dieu m'a déchargé de cette obligation par un arrêt souverain qui a rendu mes soins inutiles, je pense, Monsieur, que nous en devons demeurer là.

« Je vous supplie très humblement, Monsieur, vous qui avez l'esprit tout rempli des maximes chrétiennes, de considérer toutes ces raisons, et de nous permettre de nous y tenir. »

Voilà comment ce véritable serviteur de Dieu fit paraître son dégagement entier des biens de ce monde : il embrassa généreusement une si grande perte, et employa ses raisonnements pour y faire acquiescer sa Compagnie, et même ses amis; quoiqu'en effet il fût très assuré qu'il eût pu recouvrer ce bien perdu s'il eût voulu laisser agir l'avocat qui lui en donnait toute assurance, et qui était si fort persuadé qu'on était bien fondé à se pourvoir par requête civile, qu'il fit offre de la poursuivre lui seul, de la plaider, et d'en faire tous les frais, et même voulut donner assurance de payer non seulement le juge, mais aussi de donner la valeur de la ferme en question au profit de la mai-

son. L'on peut dire que cette offre était telle, qu'il n'y avait que M. Vincent qui fût capable de la refuser. Pour raison de ce refus, il disait qu'il estimait que les juges qui avaient donné l'arrêt étaient gens de bien; et que s'ils avaient mal jugé, il devait penser que la Providence de Dieu l'avait ainsi ordonné, et qu'il ne pouvait mieux faire que d'acquiescer à ses ordres.

Le procureur au parlement qui était employé aux affaires de la maison de Saint-Lazare, étant mort depuis, a laissé par écrit l'admiration où il était d'un tel désintéressement. Il ajoutait qu'il avait encore admiré la conduite de M. Vincent en toutes les autres affaires qui regardaient sa profession, et dont il avait eu connaissance, lesquelles ce saint homme n'avait jamais entreprises avec chaleur ni empressement, soit en son nom, comme supérieur, soit en celui de sa Communauté, en demandant ou en défendant, quelque évidence qu'il y eût dans son droit, et quelque apparence d'injustice qu'il y eût aux prétentions des autres; au contraire, quelque avantage qu'il y eût contre ses parties, par sentence ou arrêt, il était toujours porté et disposé d'entendre à l'accommodement. Il se souvenuit qu'en diverses rencontres M. Vincent avait fait différer l'exécution de plusieurs arrêts portant condamnation de sommes considérables, disant pour raison qu'il eût été fâché que, les exécutant, cela eût causé la ruine de quelque famille; et en effet, en ayant différé longtemps l'exécution, de peur d'incommoder notablement ceux qui étaient condamnés, ils se sont trouvés enfin inutiles.

# CHAPITRE XIX

#### Sa mortification

« Il n'y a rien de plus grand ni de plus relevé en la vie du chrétien, comme dit saint Ambroise, que d'exercer son âme dans la pratique des vertus, et pour cet effet, mortifier sa chair et la réduire en servitude, afin qu'elle apprenne à se soumettre, et qu'elle se rende docile à la conduite de la raison : en sorte que, nonobstant les travaux et les difficultés qu'elle peut ressentir dans cet exercice, elle ne laisse pas de se porter courageusement à l'exécution des bons désirs et des saintes résolutions qu'elle aura conçues dans son cœur 1. »

Et certes ce n'est pas sans raison que ce saint docteur a parlé de la sorte : car, selon le sentiment du Sage, c'est une chose bien glorieuse que de suivre le Seigneur<sup>2</sup>, et le premier pas qu'il faut faire pour marcher à sa suite, comme lui-même le déclare dans l'Évangile, c'est de renoncer à soi-même, et de porter sa croix. Il s'ensuit que le chrétien doit regarder l'abnégation et la mortification comme un titre de noblesse, et comme une marque qu'on a l'honneur d'appartenir à Jésus-Christ et d'être de sa suite. Or M. Vincent ayant toujours fait une profession particulière de suivre ce divin Sauveur, et de marcher sur les traces de ses exemples, - comme il a été dit en l'un des chapitres précédents, - il n'y a pas lieu de douter qu'il n'ait été honoré de ses plus chères livrées, et que, selon la parole de l'Apôtre 3, il n'ait porté en son corps la mortification de Jésus-Christ; en sorte que sa vie n'a été presque qu'un sacrifice continuel de son corps et de tous ses sens, de son âme et de ses puissances, et enfin de tous les désirs et mouvements de son cœur.

C'est de l'abondance de ce cœur parfaitement mortifié

<sup>1.</sup> Nihil in vita christiana excelsius aut magnificentius, quam exercere mentem, subigere carnem, et in servitutem redigere, ut obediat imperio, consiliis obtemperet, ut in adeundis laboribus impigre exequatur propositum animi ac voluntatem. (Ambr., lib. I De Offic., cap. XXXVI.)

<sup>2.</sup> Gloria magna est sequi Dominum. (Eccli., xxIII, 38.)

<sup>3.</sup> II Cor., 1v, 10.

que, s'entretenant un jour avec les siens sur ces paroles de Jésus-Christ dans l'Évangile : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, et qu'il porte sa croix 1 », « C'est là, leur dit-il2, le conseil que Notre-Seigneur donne à ceux qui se présentent à lui pour le suivre; il leur déclare que la première démarche qu'ils doivent faire est de renoncer à eux-mêmes, et ensuite de porter leur croix; et puis persévérer constamment en l'un et en l'autre jusqu'à la fin. Mais nous pouvons bien appliquer à ce sujet ce que ce divin Sauveur a dit en une autre occasion: Non omnes capiunt verbum istud 3. Et qu'il y en a peu qui se donnent à Jésus-Christ pour le suivre sous ces conditions! De là est venu que de tant de milliers de personnes qui le suivaient pour l'entendre, presque tous l'ont abandonné et se sont retirés, parce qu'ils ne le suivaient pas préparés de la sorte que Notre-Seigneur leur disait qu'il le fallait être, et qu'ils n'étaient pas dans la disposition de se mortifier et de porter leur croix.

« C'est donc une nécessité à quiconque veut être disciple de ce divin Maître, de renoncer à son propre jugement, à sa volonté, à ses sens, à ses passions, etc. Par le jugement on entend la science, l'intelligence et le raisonnement. Oh! quel avantage a un chrétien de soumettre ses lumières et sa raison pour l'amour de Dieu! Qu'est-ce que cela, sinon suivre et imiter Jésus-Christ, et lui faire un sacrifice de son propre jugement? Par exemple, on met une question en avant; chacun en dit son avis: or pour renoncer à soimême en une telle occasion, il ne faut pas refuser d'en dire ce qu'on en pense; mais il faut se tenir dans la disposition de soumettre son jugement et sa raison, en sorte que l'on suive volontiers, et même que l'on préfère le jugement d'autrui au sien propre.

<sup>1.</sup> Matth., xvi, 24.

<sup>2. 2</sup> mai 1659; Confér. aux Missionnaires, p. 426, 427, 437.

<sup>3.</sup> Matth., x1x, 11.

- « Pour ce qui est de renoncer à sa propre volonté, Notre-Seigneur nous en a donné l'exemple pendant tout le cours de sa vie et jusqu'à sa mort, s'étant continuellement étudié à faire, non sa volonté, mais celle de son Père, et à accomplir en toutes choses ce qu'il reconnaissait lui être agréable : Quæ placita sunt ei facio semper 1. Oh! que s'il plaisait à Dieu nous prévenir de tant de grâces, que nous demeurassions toujours dans l'accomplissement de sa volonté, obéissants à ses commandements, aux règles de notre état et aux ordres de l'obéissance, nous serions alors les vrais disciples de son Fils; mais tant que nous serons attachés à notre propre volonté, nous n'aurons point de disposition pour le suivre, ni de mérite à porter nos peines, ni de part avec lui.
- « Nous devons encore mortifier nos sens, et veiller continuellement sur eux pour les assujettir à Dieu. Oh! que la curiosité de voir et d'écouter est dangereuse, et qu'elle a de force pour détourner notre esprit de Dieu! Que nous devons beaucoup prier Notre-Seigneur afin qu'il nous fasse la grâce de renoncer à cette curiosité, qui a été la cause de la perte de nos premiers parents!
- « Il y a encore une certaine passion qui domine en plusieurs, à laquelle il nous faut bien renoncer : c'est ce désir immodéré de conserver sa santé et de se bien porter, et ce soin excessif de faire le possible et l'impossible pour la conservation de son individu. Car cette sollicitude immodérée et cette crainte de souffrir quelque incommodité qu'on voit en quelques-uns, qui mettent tout leur esprit et toute leur attention au soin de leur chétive vie, sont de grands empêchements au service de Dieu, qui leur ôtent la liberté de suivre Jésus-Christ. O Messieurs et mes Frères! nous sommes disciples de ce divin Sauveur, et cependant il nous trouve comme des esclaves enchaînés! A quoi? à un peu de

<sup>1.</sup> Joan., viii, 29.

santé, à un remède imaginaire, à une infirmerie où rien ne manque, à une maison qui nous plaît, à une promenade qui nous divertit, à un repos qui ressent la paresse. Mais, dira quelqu'un, le médecin m'a conseillé de ne m'appliquer pas tant, d'aller prendre l'air, de changer de séjour. O misère et faiblesse! les grands quittent-ils leur demeure ordinaire parce qu'ils sont quelquefois indisposés? un évêque abandonne-t-il son diocèse? un gouverneur, sa place? un bourgeois, sa ville? un marchand, sa maison? les rois même font-ils cela? Rarement, et quand ils sont malades, ils demeurent au lieu où ils se trouvent. Le feu roi se trouva malade à Saint-Germain-en-Laye, et il y demeura quatre ou cinq mois sans se faire porter ailleurs, jusqu'à ce qu'il y mourut d'une mort vraiment chrétienne et digne d'un roi très chrétien. »

Et dans une autre occasion parlant sur le même sujet : « La sensualité, dit-il, se trouve partout, et non seulement dans la recherche de l'estime du monde, des richesses et des plaisirs, mais aussi dans les dévotions, dans les actions les plus saintes, dans les livres, dans les images : en un mot, elle se fourre partout. O mon Sauveur! faites-nous la grâce de nous défaire de nous-mêmes ; faites, s'il vous plaît, que nous nous haïssions, afin de vous aimer plus parfaitement, vous qui êtes la source de toute vertu et perfection, et l'ennemi mortel de la sensualité; donnez-nous cet esprit de mortification, et la grâce de résister toujours à cet amour-propre, qui est la racine de toutes nos sensualités. »

Jusqu'ici ce sont les paroles de M. Vincent, que nous avons rapportées comme de fidèles expressions, non seulement des pensées de son esprit, mais encore plus des affections et dispositions de son cœur touchant cette vertu de mortification, que l'on peut dire avoir été une de celles qu'il a le plus universellement et le plus constamment pratiquées pendant tout le cours de sa vie, et jusqu'au dernier soupir.

Il est vrai qu'il ne faisait pas paraître au dehors une vic fort austère, estimant qu'une vie commune en apparence était la plus convenable pour réussir au service des peuples et des ecclésiastiques, auquel Dieu l'avait destiné. Elle est aussi celle qui se rapporte le plus à la vie de Jésus-Christ et des saints Apôtres, sur le modèle de laquelle il voulait élever les Missionnaires de sa Congrégation; et par conséquent il se croyait obligé de leur en donner l'exemple, se conformant à eux pour l'extérieur d'une vie bien réglée, qui n'est ni trop large ni trop étroite, ni trop douce ni trop rigoureuse. Mais en son particulier il se traitait fort âprement, faisant souffrir son corps en diverses manières, et mortifiant sans cesse son intérieur, pour tenir l'un et l'autre parfaitement soumis aux volontés de Dieu. Il agissait en cela d'une manière d'autant plus excellente et plus sainte qu'elle paraissait moins aux yeux des hommes : en quoi il s'est rendu semblable à ce grain de froment dont Jésus-Christ parle dans l'Évangile, qui, plus il est caché et enfoncé en terre, plus aussi il pousse ses tiges et multiplie son fruit.

Et premièrement, il a mortifié cet amour de l'honneur et de la propre estime, qui est si naturel à tous les hommes, et qui leur fait cacher avec tant de soin tout ce qui peut leur causer le moindre mépris; car ce saint prêtre réprimait cette inclination naturelle, et en parlant de sa basse naissance et de la pauvre condition de ses parents, il ne laissait passer aucune occasion de s'humilier, qu'il ne l'embrassât bien volontiers. Voici ce qu'il écrivit en l'année 1633 à l'un de ses prêtres: « O Monsieur! que nous sommes heureux de ce que nous honorons la parenté pauvre de Notre-Seigneur, par la nôtre pauvre et chétive! Je disais avec consolation ces jours passés, en prêchant en une Communauté, que je suis le fils d'un pauvre laboureur, et en une autre compagnie, que j'ai gardé les pourceaux. Croiriez-vous bien, Monsieur, que je crains d'en avoir de

la vaine satisfaction, à cause de la peine que la nature en souffre? Il est vrai que le diable est bien fin et rusé: mais certes celui-là l'est encore plus que lui qui se tient honoré de la pauvre condition de l'Enfant de Bethléem et de celle de ses saints parents. »

M. Vincent a aussi mortifié l'affection qu'il avait pour ses parents; car ayant un très bon naturel, il aimait tendrement les siens, ainsi que lui-même l'a avoué; et néanmoins il a su fort bien mortifier cette affection et en faire un sacrifice à Jésus-Christ. A ce sujet, parlant un jour à sa Communauté de l'éloignement des parents ordonné par ce divin Sauveur à ceux qui le veulent suivre, il leur dit que, « plusieurs qui sont retournés en leur pays sont entrés dans les intérêts de leur famille, et dans leurs sentiments de tristesse et de joie, et qu'ils s'y sont embarrassés comme les mouches qui tombent dans les toiles d'une araignée d'où elles ne se peuvent tirer.

« Je m'appellerai moi-même à témoin, leur dit-il, de cette vérité. Du temps que j'étais encore chez M. le Général des galères, et avant le premier établissement de notre Compagnie, il arriva que les galères étant à Bordeaux, il m'envoya là pour faire mission aux pauvres forçats. Ce que je fis par le moyen des religieux de divers Ordres de la ville, deux en chaque galère. Or avant que de partir de Paris pour ce voyage, je m'ouvris de l'ordre que j'en avais reçu à deux amis, à qui je dis : « Messieurs, je m'en vais tra-« vailler proche le lieu d'où je suis; je ne sais si je ferai bien « d'aller faire un tour chez nous.» Tous deux me le conseillèrent: « Allez-y, Monsieur, me dirent-ils; votre présence con-« solera vos proches, vous leur parlerez de Dieu, etc. » La raison que j'avais d'en douter est que j'avais vu plusieurs bons ecclésiastiques qui avaient fait merveilles quelque temps, éloignés de leur pays; et j'avais remarqué qu'étant

<sup>1. 2</sup> mai 1659; Confér. aux Missionnaires, p. 432.

allés voir leurs parents, ils en étaient revenus tout changés, et demeuraient inutiles au public : ils s'adonnaient entièrement aux affaires de leurs familles, toutes leurs pensées allaient à cela, alors qu'auparavant ils ne s'occupaient qu'aux œuvres qui regardaient le service de Dieu, et qui étaient éloignées du sang et de la nature. J'ai peur, disais-je, de m'attacher de même aux parents. Et en effet ayant passé huit ou dix jours avec eux à les informer des voies de leur salut et à les éloigner du désir d'avoir des biens, jusqu'à leur dire qu'ils n'attendissent rien de moi; que quand j'aurais des coffres d'or et d'argent, je ne leur donnerais rien, parce qu'un ecclésiastique qui a quelque chose le doit à Dieu et aux pauvres : le jour que je partis j'eus tant de douleur de quitter mes pauvres parents, que je ne fis que pleurer tout le long du chemin et pleurer quasi sans cesse. A ces larmes succéda la pensée de les aider, et de les mettre en meilleur état, de donner à tel ceci, à telle cela: mon esprit attendri leur partageait ainsi ce que j'avais et ce que je n'avais pas. Je le dis à ma confusion, et je le dis, parce que peut-être Dieu permit cela pour me faire mieux connaître l'importance du conseil évangélique dont nous parlons. Je fus trois mois dans cette passion importune d'avancer mes frères et mes sœurs : c'était le poids continuel de mon pauvre esprit. Parmi cela, quand je me trouvais un peu libre, je priais Dieu qu'il eût agréable de me délivrer de cette tentation: et je l'en priai tant, qu'enfin il eut pitié de moi; il m'ôta ces tendresses pour mes parents; et quoiqu'ils aient été depuis à l'aumône et le soient encore, il m'a fait la grâce de les commettre à sa Providence, et de les estimer plus heureux que s'ils avaient été bien accommodés.

« Je dis cela à la Compagnie, parce qu'il y a quelque chose de grand en cette pratique tant recommandée en l'Évangile, lequel exclut du nombre des disciples de Jésus-Christ tous ceux qui ne haïssent père et mère, frères et sœurs, et parce que, suivant cela, notre règle nous exhorte à renoncer à l'affection immodérée des parents. Prions Dieu pour eux; et si nous les pouvons servir en charité, faisons-le; mais tenons ferme contre la nature, qui, ayant toujours son inclination de ce côté-là, nous détournera, si elle peut, de l'école de Jésus-Christ. Tenons ferme. »

Un prêtre de la Congrégation, qui était en Gascogne, alla voir de son mouvement les parents de M. Vincent, auquel il raconta, lorsqu'il fut de retour à Paris, l'état où il les avait trouvés; entre autres choses il lui dit que « la simplicité, la piété, et la charité de ses parents était louable, mais qu'ils n'avaient pour vivre qu'à mesure qu'ils travaillaient. — Hélas! dit M. Vincent, ne sont-ils pas bien heureux? et peuvent-ils être mieux que dans un état où ils exécutent la sentence de Dieu, qui porte que l'homme doit gagner son pain à la sueur de son visage? »

La pauvreté n'a pas été le seul exercice de la vertu de ces bonnes gens : ils furent un jour diffamés au dernier degré dans un parlement célèbre où quelques amis de M. Vincent voulurent détourner la poursuite qu'on voulait faire contre eux. Mais il leur fit cette réponse : « N'est-il pas raisonnable, Messieurs, que la justice se fasse, pour satisfaire à celle de Dieu, afin qu'en punissant les délinquants miséricordieusement en cette vie, il n'exerce pas les rigueurs de sa justice sur eux en l'autre monde? » Or les juges ayant découvert que cette accusation n'était qu'une pure calomnie et fourberie, M. Vincent se rendit protecteur de ceux qui les avaient accusés, et trouva moyen de les délivrer des châtiments qu'ils avaient mérités. C'est ce que j'ai appris, dit le même prêtre, au lieu de la naissance de M. Vincent; et voici un extrait de la lettre que j'ai lue, qu'il écrivit à ses parents sur ce sujet:

« Ce n'est pas sans une conduite bien particulière de la Providence que vous avez été diffamés; Dieu l'a ainsi permis pour sa gloire, et pour votre bien: pour sa gloire, afin que vous soyez conformes à son Fils, qui a été calomnié au point qu'on l'appelait séducteur, ambitieux et possédé du démon; pour votre bien, afin de satisfaire à la justice de Dieu pour d'autres péchés que vous pouvez avoir commis, et que vous ne connaissez pas peut-être, mais que Dieu connaît. »

Un homme qui était en quelque façon parent de M. Vincent, quoiqu'il ne portât pas le même nom, ayant eté condamné aux galères, obtint des lettres de revision de procès pour se justifier, et pour être rétabli dans ses droits civils, contre la partie qui le poursuivait. Il fit adreser ces lettres au parlement de Paris, dans la pensée que le crédit de M. Vincent lui servirait beaucoup: mais ce fidèle serviteur de Dieu lui écrivit plusieurs lettres pour le conjurer, au nom de Notre-Seigneur, de relâcher une partie de ses prétentions, afin de se mettre en repos par un prompt accord. « Oseriez-vous, dit-il, refuser cela à tant de personnes qui s'en mêlent pour votre bien? Je ne le crois pas: aussi votre âge et vos incommodités vous mettent hors d'état de soutenir les fatigues et les dépenses d'un si grand procès; et si vous aviez quelque espérance en mon secours, je vous déclare que je ne vous en donnerai aucun. J'aime mieux contribuer à votre salut en vous conseillant cet accommodement pour vous mieux disposer à la mort, que de vous voir consumer tout vivant dans les embarras d'une longue et coûteuse poursuite : j'espère que vous penserez sérieusement à tout ceci. » Cet homme s'étant opiniâtré à plaider, M. Vincent a toujours persévéré à lui déclarer qu'il ne l'assisterait point, et n'a jamais voulu le recevoir en sa maison, ni le tirer de la pauvreté où il a été.

Un sien neveu vint un jour exprès à Paris, dans l'espérance d'en recevoir quelque secours pour se mettre à son aise. Il le reçut cordialement, mais il ne lui donna que pour s'en retourner à pied, comme il était venu, le renvoyant avec dix écus seulement pour faire environ cent quatre-

vingts lieues; encore demanda-t-il ces dix écus par aumône à Madame la marquise de Maignelay; et c'est la seule assistance qu'il ait demandée pour ses parents.

Environ l'année 1650, feu M. du Fresne, intime ami de M. Vincent, dont on a parlé au premier livre, lui donna mille francs pour eux. Il ne les refusa pas; mais au lieu de les destiner à leur soulagement temporel, estimant qu'ils pouvaient vivre de leur travail, il se proposa de les faire servir à leur salut et avancement spirituel, et à celui de beaucoup d'autres, en leur faisant faire quelques missions; à quoi il fit consentir le bienfaiteur. Il garda encore cet argent deux ou trois ans, attendant toujours l'occasion d'envoyer quelques Missionnaires en ce pays-là. Les divisions du royaume étant survenues en l'année 1652, la Guyenne se trouva fort affligée des armées, et les parents de M. Vincent furent par malheur dépouillés de toutes choses, et quelques-uns même moururent par la cruauté des soldats. Ce fut en suite de cela qu'il disait que ses parents étaient à l'aumône, sans pourtant en dire la cause. Ayant appris ces fâcheuses nouvelles, il n'en témoigna aucune affliction particulière; au contraire, il entra dans de très grands sentiments d'admiration et de reconnaissance envers la bonté de Dieu, d'avoir par sa conduite adorable retardé l'emploi de cette somme de mille livres, afin d'en aider ces pauvres gens dans leur extrême nécessité. Il fut plusieurs jours et plusieurs semaines qu'il ne pouvait se lasser de louer Dieu, et de le remercier de cette spéciale providence. Il ne voulut pas néanmoins faire l'application de cet argent par soi-même; il consulta les principaux de sa Compagnie, et par leur avis il l'envoya en diligence en son pays, et l'adressa à monsieur de Saint-Martin, chanoine de Dax, auquel il en laissa l'entière dispensation, se remettant à lui pour donner à chacun des siens ce qu'il jugerait à propos. Il lui recommanda seulement de tâcher de les mettre en état de gagner leur vie par ce secours, comme il fit, achetant à l'un une paire de bœufs pour labourer; faisant releyer le petit logis de celui-ci; dégageant à celui-là un petit morceau de terre, et donnant des outils et des habits aux autres pour travailler. Il ne pouvait pas faire beaucoup avec si peu de chose à tant de pauvres gens ruinés.

Voilà toutes les richesses que M. Vincent a envoyées à ses parents, quoiqu'il lui eût été très facile de les mettre à leur aise et de les avancer suivant le monde, s'il eût voulu se servir des occasions et du pouvoir qu'il en a eu. Il a représenté mille tois le besoin des peuples de plusieurs provinces, et de quantité de familles en particulier, à des personnes riches et charitables qui ont accouru à leur secours; mais de son pays et de ses parents, il n'en a jamais ouvert la bouche. Ne faut-il pas être tout à fait mort à la chair et au sang pour en user de la sorte?

A ce propos, étant un jour pressé de faire quelque bien à ses parents par une personne de sa Congrégation, qui savait qu'ils étaient dans le besoin, il lui dit : « Pensez-vous que je n'aime pas mes parents? J'ai pour eux tous les sentiments de tendresse et d'affection qu'un autre peut avoir pour les siens; et cet amour naturel me sollicite assez de les assister : mais je dois agir selon les mouvements de la grâce, et non de la nature, et penser aux pauvres plus abandonnés, sans m'arrêter aux liens de l'amitié ni de la parenté. »

M. Vincent non seulement n'a pas remué la langue ni le pied pour tirer aucun de ses parents de leur bassesse et pauvreté, mais il a empêché que d'autres l'aient fait. Il s'est trouvé des personnes de condition et de piété, même quelques prélats, qui ont voulu, à sa considération, faire étudier quelques-uns de ses neveux, et en prendre soin pour les élever à l'état ecclésiastique, ou à quelque autre condition honnête : à quoi il répondit « qu'il fallait prendre garde de ne pas détourner de ces enfants les desseins que Dieu avait sur eux; et qu'à son avis il valait

mieux les laisser dans la condition de leur père, la condition de laboureur étant entre toutes une des plus innocentes et des plus propres pour se sauver. »

Il a encore passé plus avant, et ressentant en lui-même un grand désir d'établir des prêtres de sa Congrégation dans son pays, pour y rendre les mêmes services qu'ils faisaient dans les autres lieux, et néanmoins craignant qu'il n'y eût en cela quelque mélange d'amour-propre et d'affection naturelle envers les siens, il examina devant Dieu ce sentiment, et il se reprit, se disant à soi-même : « Misérable! à quoi penses-tu? tous les pays ne te doivent-ils pas être indifférents, et toutes les ames n'ont-elles pas également coûté au Fils de Dieu? Pourquoi donc te portes-tu à secourir plutôt les uns que les autres?» Tant il y a que pour mortifier ce désir, craignant qu'il ne procédât plutôt d'un sentiment de la nature que d'un mouvement de la grâce, il se résolut de ne plus jamais faire de lui-même un pas, ni dire une parole pour procurer cet établissement. On peut juger, de tout ce que nous venons de dire, combien M. Vincent avait mortifié l'amour naturel de son pays et de ses parents.

On dit communément que, comme du mouvement bien compassé de l'aiguille d'un cadran, il est aisé de connaître l'ajustement des roues et autres pièces qui composent l'horloge, aussi de la bonne conduite de la langue, on peut juger du bon état du reste de l'intérieur, puisque les affections et passions du cœur sont comme les maîtres ressorts qui lui donnent ordinairement le mouvement, et qui forment et animent ses paroles. Certes, quand nous n'aurions point d'autres preuves de la mortification intérieure de M. Vincent que cet empire absolu qu'il avait sur la conduite de sa langue, cela suffirait pour nous faire connaître qu'il a possédé cette vertu en un très haut degré de perfection, puisque, selon la doctrine de l'apôtre saint Jacques, « celui

qui ne pèche point en sa langue peut être appelé un homme parfait 1. » Il s'était rendu tellement maître en cette partie, que le même apôtre appelle indomptable2, qu'il ne lui échappait point ou très peu de paroles inutiles ou superflues, et jamais de celles qui ressentent la médisance, la menterie, la vanité, la flatterie, le mépris, la moquerie, l'impatience, ou autres semblables saillies d'une passion émue et déréglée. Il se possédait si parfaitement, que même dans la chaleur des discours qu'il faisait en public, ou dans les compagnies, quoiqu'il n'eût pas prévu ce qu'il avait à dire, il ne disait pourtant jamais rien d'inconsidéré. Il lui est souvent arrivé qu'ouvrant la bouche pour dire quelque chose d'extraordinaire qui lui venait sur l'heure en sa pensée, il s'arrêtait tout court, comme se recueillant en luimême, et considérant devant Dieu s'il était expédient de le dire; puis, il continuait à parler, non selon l'inclination qu'il pouvait ressentir, mais selon qu'il voyait être plus agréable à Dieu, et plus conforme au mouvement de sa grâce.

Quand, pour l'entretenir ou pour lui donner quelque satisfaction, on lui rapportait quelque nouveauté ou quelque autre chose extraordinaire qu'il savait déjà, il l'écoutait avec attention, sans témoigner qu'il en eût aucune connaissance, tant pour mortifier l'amour-propre, qui est toujours bien aise de faire paraître qu'il n'ignore pas ce que les autres savent, que pour ne pas priver ceux qui lui parlaient de la satisfaction qu'ils pouvaient ressentir de lui avoir appris quelque chose de nouveau.

Mais surtout il savait bien retenir sa langue, et lui imposer un rigoureux silence, lorsqu'on lui faisait des reproches, ou que par des emportements on le chargeait d'outrages et d'injures. Car, quoique dans ces occasions la

<sup>1.</sup> Si quis in verbo non offendit, hic perfectus est vir. (Jac., 111, 2.) 2. *Ibid.*, 8.

nature désire ardemment de se justifier, et de repousser l'injure qui lui est faite, néanmoins, à l'imitation de son divin Maître, il se recueillait en lui-même, et mettait toute sa force dans le silence et dans la patience, bénissant en son cœur ceux qui le maudissaient, et priant pour ceux qui l'outrageaient.

Il était obligé, comme chef d'une Congrégation déjà beaucoup étendue, de pourvoir à tous ses besoins. Souvent il n'avait pas tout ce qui était nécessaire pour y subvenir, et il en avait tous les jours la tête rompue. Pour un surcroît de peines, on lui mandait ou rapportait souvent de fâcheuses nouvelles des pertes notables qui étaient causées par divers accidents sur les biens et sur les fermes de la Compagnie; ce qui le mettait encore plus dans l'impuissance de subvenir aux grandes charges qu'il lui fallait porter. Or en toutes ces rencontres, qui sont extrêmement pressantes pour porter la langue aux plaintes et aux murmures, il réprimait tellement ces premiers mouvements de la douleur, et mortifiait si bien les ressentiments qu'il en avait, qu'il supportait avec une admirable égalité d'esprit, et même avec action de grâces, ces accidents fâcheux et surprenants; il ne disait autre chose, sinon : « Dieu soit loué! Dieu soit béni! il faut nous soumettre à son bon plaisir, et agréer tout ce qu'il lui plaît de nous envoyer. »

Il a encore fait connaître combien il était mortifié en sa langue, et quel empire il avait acquis sur cette partie si malaisée à conduire, dans une infinité d'occasions qui l'invitaient, et même qui semblaient l'obliger de parler de son esclavage de Tunis. C'est une chose douce à la nature de raconter les périls et les accidents plus fâcheux desquels on s'est heureusement dégagé, et particulièrement lorsque cela fait connaître quelque vertu qui est en nous, et que le succès peut tourner à notre propre louange; néanmoins c'est une chose merveilleuse, qu'en quelque rencontre que ce fût, on ne lui a jamais ouï dire un seul mot de son esclavage, ni

de ce qu'il avait fait ou dit pour convertir celui qui le tenait captif, et pour se sauver avec lui des mains des infidèles. Et quoiqu'il ait été obligé de parler assez souvent aux siens des esclaves qui sont en Barbarie, pour les exhorter à aller leur rendre quelque assistance, ou aux personnes de dehors pour les porter à contribuer de leurs biens au secours et à la délivrance de ces pauvres esclaves, il n'a pourtant jamais parlé de lui, ni de ce qui lui était arrivé en ces lieux-là, parce qu'il ne le pouvait faire sans découvrir quelque chose qui eût tourné à sa louange 1. Il parlait volontiers des sujets d'humiliation qui lui étaient arrivés, mais jamais de ce qui pouvait directement ou indirectement donner sujet de le faire estimer. Or il est certain qu'il n'eût pu acquérir un tel empire sur sa langue, s'il ne se fût rendu maître absolu de ses sentiments et de ses mouvements intérieurs, par une continuelle pratique de la mortification. Il l'estimait d'une telle nécessité, non seulement pour la perfection, mais même pour le salut, que pour l'exprimer il disait quelquefois, « que si une personne, qui aurait déjà comme un pied dans le ciel, venait à quitter l'exercice de cette vertu dans l'intervalle du temps qu'il faudrait pour y mettre l'autre, elle serait en péril de se perdre. »

C'est le sujet pour lequel il a toujours tâché d'inspirer à ceux de sa Compagnie un esprit de mortification intérieure, un grand dénuement et détachement de toutes choses et une mort universelle à tous les sens, à tous les mouvements de la nature, à tout intérêt particulier, à tout amour-propre et recherche de soi-même, pour ne vivre que de la vie de l'esprit. « Tenons ferme, leur disait-il sur ce sujet, tenons ferme contre notre nature : car si nous lui donnons une

<sup>1.</sup> Les détails de la captivité de saint Vincent n'ont été connus que par une de ses lettres, écrite à l'époque où il recouvra sa liberté, et providentiellement conservée, comme il a été raconté précédemment (liv. ler, ch. 1v, t. I, p. 34).

fois un pied sur nous, elle en prendra quatre. Et tenons pour assuré que la mesure de notre avancement en la vie spirituelle se doit prendre du progrès que nous faisons en la vertu de mortification, laquelle est particulièrement nécessaire à ceux qui doivent travailler pour le salut des âmes : car c'est en vain que nous prêcherons la pénitence aux autres, si nous en sommes vides, et s'il n'en paraît rien en nos actions et en notre conduite. »

# SECTION UNIQUE

#### CONTINUATION DU MÊME SUJET

Pour ce qui est de la mortification extérieure de M. Vincent, l'on peut dire avec vérité qu'elle allait d'un pas égal avec la mortification intérieure, c'est-à-dire qu'il la pratiquait parfaitement, et presque sans aucun relâche. Il a toujours traité son corps avec une très grande rigueur, jusqu'au temps de son extrême vieillesse, et même dans ses plus grandes infirmités. Outre ses pénitences et mortifications ordinaires, dont nous parlerons ci-après, il embrassait et recherchait toutes les occasions qu'il pouvait rencontrer de faire souffrir son corps; nous en avons vu divers exemples au premier livre, et particulièrement en sa manière de vie pendant tout le voyage qu'il fit en l'année 1649, âgé de plus de soixante-dix ans, et pendant lequel les abstinences, les veilles, la violence du froid et toutes les autres incommodités auxquelles il s'exposa, lui causèrent cette grande et fâcheuse maladie qui lui survint à Richelieu.

Sur ce sujet il disait que « l'on pouvait pratiquer la morti fication en toutes sortes de rencontres, tenant son corps dans quelque posture qui lui soit pénible, sans pourtant blesser la modestie; privant ses sens extérieurs des choses qui leur pourraient donner quelque satisfaction, et souffrant volontiers les intempéries et les incommodités de l'air. » C'est ce qu'il savait fort bien pratiquer lui-même, étant

bien aise d'en trouver les occasions : on a souvent pris garde que durant les plus grandes rigueurs de l'hiver, il exposait au froid ses mains, qui en paraissaient quelquefois toutes noirâtres; les autres parties de son corps participaien aussi à cette même incommodité, car il ne voulait point prendre d'autres chaussures ni d'autres vêtements pour l'hiver que pour l'été.

Durant les grandes nécessités et extrêmes misères de la Lorraine, il disait fort souvent : « Voici le temps de la pénitence, puisque Dieu afflige son peuple. N'est-ce pas à nous autres prêtres d'être au pied des autels pour pleurer leurs péchés? Cela est d'obligation; mais de plus, ne devons-nous pas retrancher quelque chose de notre ordinaire pour leur soulagement? » Et en effet pendant les trois ou quatre premières années de cette désolation, il réduisit sa Communauté de Saint-Lazare à ne manger que du pain bis <sup>1</sup>. Auparavant, pendant le siège de Corbie, au commencement des guerres entre les deux couronnes de France et d'Espagne, il fit retrancher une petite entrée detable que l'on avait donnée jusqu'alors, et qui n'a pas été rétablie depuis. « N'est-il pas juste, disait-il, que nous retranchions quelque chose, pour compatir et participer aux misères publiques? »

Ayant retiré une demoiselle du danger de perdre son honneur, il la mit en lieu d'assurance. Par charité il pourvut pendant deux ans à tout ce qui lui était nécessaire, étant résolu de continuer, et lui disant qu'on faisait tout ce qu'on pouvait pour son bien, que cela la devait contenter, et qu'elle se gardât bien de s'exposer à offenser Dieu: mais au bout de ce temps ayant été séduite par quelques mauvais esprits, elle s'en alla ailleurs. Et comme on vint dire après à M. Vincent qu'elle s'était perdue misérablement, il répondit: « Il me semble que nous avons fait tout ce que nous avons pu pour empêcher ce malheur; reste à prier Dieu, et

<sup>1.</sup> Voy. ci-dessus, liv. Ier, ch. xLIII, t. I, p. 291 et suiv.

à faire pénitence pour elle! Oh! il faut qu'il m'en coûte!»

L'infirmier de la maison de Saint-Lazare a dit que quoique les maladies de M. Vincent fussent fréquentes dès le commencement de l'institution de sa Compagnie, même depuis qu'elle fut établie à Saint-Lazare, et que deux fois l'année il fût attaqué de la fièvre quarte, néanmoins il ne demandait rien pour son soulagement, et ne cessait pas de travailler; et bien qu'il eût eu plusieurs fois les jambes enflées extraordinairement, il ne laissait pas de marcher à pied : ce qu'il a continué jusqu'à ce que l'impuissance l'a contraint de se servir d'un cheval.

Il arrivait souvent que, par infirmité ou par quelque autre empêchement, il se trouvait pendant la journée attaqué et presque accablé de sommeil : mais au lieu de réparer ce défaut par quelque peu de repos, il en prenait souvent occasion de se mortifier, se tenant debout, ou se mettant en quelque posture contrainte, et se faisant d'autres violences pour s'empêcher de dormir. L'on a remarqué qu'il n'a jamais rien rabattu de ses veilles pour son grand âge, se levant toujours à l'heure ordinaire de la Communauté, quoiqu'il fût le dernier couché. Avec cela, on le voyait des premiers à l'église en quelque temps que ce fût; il s'y tenait à genoux sur la terre pendant l'oraison, sans jamais avoir voulu permettre qu'on lui mît une natte sous les genoux : et pour l'ordinaire il passait tous les matins plus de trois heures. en partie dans l'église, même durant la rigueur des plus rudes hivers, pour y faire son oraison et pour y célébrer la sainte Messe; et en partie dans la sacristie, pour y faire ses préparations et actions de grâces avant et après la célébration de la Messe. Il est bien vrai qu'il n'avait pas sujet d'aimer beaucoup le lit, puisqu'il ne couchait que sur une rude paillasse, sans matelas, et sans rideau ni tour de lit, et dans une chambre sans feu : il a pratiqué cela toute sa vie, même dans ses plus grandes infirmités, à la réserve

des trois ou quatre années qu'on l'obligea de prendre une petite chambre où il y avait une cheminée, parce qu'il avait besoin de feu pour panser ses jambes; et depuis il souffrit qu'on lui mît un petit rideau autour de son lit, continuant néanmoins toujours de coucher seulement sur la paille.

Enfin, il était tellement ennemi de son corps, que feu M. le cardinal de la Rochefoucauld, connaissant sa manière de vie, lui manda un jour qu'il le priait de se modérer en ses pénitences et austérités pour conserver sa santé et sa vie, Dieu voulant se servir de lui pour le bien de son Église.

Pour ce qui est de la mortification de ses sens, il la pratiquait presque continuellement, et en toutes sortes d'occasions. Lorsqu'il allait par la ville, ou qu'il faisait voyage, au lieu d'égayer sa vue sur les champs ou sur la diversité des objets qu'il rencontrait, il tenait ordinairement ses yeux arrêtés sur un crucifix qu'il portait, ou bien il les tenait fermés, pour ne voir que Dieu.

Passant un soir d'un corps de logis de Saint-Lazare à un autre, il aperçut en l'air des fusées et autres feux artificiels volants, qui étaient des effets d'une réjouissance publique de la ville de Paris; mais aussitôt il en détourna ses yeux, et passa outre en disant : « Dieu soit béni! »

On ne lui a jamais vu cueillir une fleur, ni en porter aucune, pour se récréer par son odeur; mais au contraire, quand il se rencontrait en quelque lieu où il y avait des senteurs mauvaises, comme dans les hôpitaux, ou chez les pauvres malades, le désir qu'il avait de se mortifier lui faisait trouver agréable cette incommodité.

Comme il n'employait sa langue que pour louer Dieu, recommander la vertu, combattre le vice, instruire, édifier et consoler le prochain, aussi n'ouvrait-il ses oreilles qu'aux discours qui tendaient au bien, ayant peine d'en entendre d'autres. Il évitait, autant qu'il pouvait, d'écouter des choses

inutiles, et de prêter l'oreille à tout ce qui pouvait délecter l'ouïe et qui ne nourrissait point l'âme.

Pour le goût, il l'avait tellement mortifié, qu'il ne témoignait jamais à quelle sorte de viande il avait plus d'appétit. Il semblait même aller à regret prendre sa réfection, ne le faisant que pour satisfaire à la nécessité, et y gardant toute la bienséance possible; il mangeait les choses qui lui étaient présentées, en la vue de Dieu et avec beaucoup de modestie : à quoi il avait tellement habitué les siens par son exemple, que plusieurs externes de toutes sortes de conditions qui ont mangé en son réfectoire, en ont été grandement édifiés, comme ils l'ont déclaré eux-mêmes, admirant que dans une action, qui de soi semble porter à la dissolution, on gardât une telle récollection et une si grande modestie et retenue.

Il ne sortait jamais de table sans s'être mortifié en quelque chose, soit au boire, soit au manger, ainsi qu'il recommandait aux autres de le faire. Il était si peu attaché à ce qu'il prenait pour sa nourriture, qu'un jour étant retourné fort tard de la ville, et le cuisinier s'étant retiré, comme on lui présenta par mégarde deux œufs tout crus qu'on trouva dans la cuisine auprès du feu, pensant qu'ils étaient cuits, il les prit sans faire semblant de s'en apercevoir bien loin de s'en plaindre, ou de les renvoyer pour les faire cuire. Et on n'aurait jamais su cela, si le cuisinier n'eût demandé le lendemain au frère qui était demeuré pour attendre M. Vincent, s'il avait fait cuire les œufs qu'il avait laissés auprès du feu? A quoi il répondit que non, d'autant qu'il croyait qu'ils étaient déjà cuits. Comme dans son extrême vieillesse on le pressait de prendre le matin quelque bouillon, et que l'un de ses prêtres faisait grande instance un jour pour lui en faire accepter un qu'il lui présentait : « Vous me tentez, Monsieur, lui dit-il; n'est-ce point le démon qui vous porte à me persuader de nourrir ainsi ce misérable corps et cette chétive carcasse? Cela est-il juste? Dieu vous le pardonne! »

Il consentit néanmoins depuis ce temps-là à prendre le matin, par forme de médecine, un certain bouillon fait exprès, non avec de la viande, mais avec de la chicorée sauvage fort amère, et un peu d'orge mondé, sans graisse, ni beurre, ni huile. En un mot, il se traitait si mal pour sa nourriture, qu'il est arrivé plusieurs fois que, pour en avoir pris trop peu, il tombait la nuit en défaillance par le besoin de manger, et qu'on était obligé de lui porter un morceau de pain sec, parce qu'il ne voulait point autre chose, pour subvenir à la simple nécessité.

Pour ce qui est des autres austérités et mortifications extérieures dont il usait, il les a toujours cachées autant qu'il a pu; mais l'on s'est néanmoins bien aperçu qu'il exerçait de très grandes rigueurs sur son corps. Le frère qui lui rendait service pendant sa maladie a trouvé quelquefois dans sa chambre des cilices, des haires, des bracelets et ceintures de cuivre à pointes, qu'il tenait cachées, et dont il se servait souvent. Outre cela il prenait tous les jours une rude discipline en se levant : quelqu'un de la Compagnie, qui avait sa chambre près de la sienne, dont elle n'était séparée qu'avec des ais de sapin, a témoigné l'avoir ouï chaque jour l'espace de douze ans ou environ. Mais non content de cette discipline ordinaire et réglée, il en faisait souvent d'extraordinaires pour diverses occasions: comme une fois, entre plusieurs autres, qu'on lui rapporta quelque espèce de désordre arrivé dans une maison de sa Congrégation, il prit pour ce sujet durant huit jours deux fois la discipline chaque nuit: et ensuite s'étant appliqué aux moyens d'y remédier, il y réussit fort heureusement. C'est ce que lui-même déclara depuis à une personne de confiance, lui alléguant pour raison que ses péchés étaient cause du mal qui était arrivé, et qu'il était juste qu'il en fît pénitence.

Nous finirons ce chapitre par les sentiments qu'il témoigna un jour à sa Communauté sur le sujet des croix et des mortifications 1: « Notre-Seigneur, leur dit-il, a tant aimé l'état d'affliction et de souffrance, qu'il a voulu y passer : et il s'est fait homme pour avoir moyen de souffrir. Tous les saints ont embrassé ce même état, et ceux à qui Notre-Seigneur n'a pas envoyé de grandes maladies ont eux-mêmes cherché les occasions d'affliger leur corps, et de le faire souffrir par manière de châtiment : témoin saint Paul, qui disait parlant de lui-même : Castigo corpus meum, et in servitutem redigo 2. Je châtie mon corps, et je le réduis en servitude: c'est aussi ce que nous devons faire, nous autres qui sommes en parfaite santé, nous châtier nous-mêmes, et nous affliger, en vue des péchés que nous avons commis, et de ceux qui se commettent dans le monde contre sa divine Majesté. Mais quoi! l'homme est si chétif et si misérable, que non seulement il ne se châtie pas soi-même, mais il souffre bien souvent avec impatience l'état de maladie et d'affliction dans lequel il plaît à Dieu de le mettre, quoique ce soit pour son bien. »

### CHAPITRE XX

#### Sa chasteté

M. Vincent portant ainsi en son corps la mortification de Jésus-Christ, la vie du même Jésus-Christ, selon la parole du saint Apôtre<sup>3</sup>, s'est aussi manifestée en lui, par une pureté tout angélique, et une chasteté à l'épreuve de tout ce qui lui pouvait être contraire; il l'a bien fait paraître en sa manière de converser, lorsqu'il y était obligé, avec des personnes de l'autre sexe et de tout âge, s'y étant toujours comporté de telle sorte qu'il n'a jamais donné la moindre occa-

<sup>1. 28</sup> juin 1658; Confér. aux Missionnaires, p. 279.

<sup>2.</sup> I Cor., IX, 27.

<sup>3.</sup> II Cor., IV, 10.

sion à la calomnie, mais plutôt sujet d'édification à chacun.

Il connaissait bien de quelle importance était cette vertu, et combien elle est nécessaire à ceux qui sont obligés de s'employer au bien spirituel des autres, et de traiter souvent avec le prochain, tels que sont les Missionnaires; aussi leur donnait-il divers avis salutaires sur ce sujet. Il leur disait entre autres choses que « ce n'est pas assez aux Missionnaires d'exceller en cette vertu, mais qu'ils doivent encore faire tout leur possible, et se comporter de telle sorte que personne n'ait sujet de concevoir à leur égard le moindre soupçon du vice contraire; parce que ce soupçon, quoique très mal fondé, nuisant à leur réputation, serait plus préju diciable à leurs saints emplois que tous les autres crimes qu'on pourrait faussement leur imposer. Selon cela, ajoutait-il, ne nous contentons pas d'user des moyens ordinaires pour prévenir ce mal, mais employons-y les extraordinaires, si besoin est, comme de s'abstenir parfois de faire des actions qui d'ailleurs seraient licites, et même bonnes et saintes, telles que sont d'aller visiter les pauvres malades, lorsque, au jugement de ceux qui nous conduisent, ces choses pourraient donner quelque lieu à ces soupçons 1. »

Un prêtre qui faisait les fonctions curiales dans une paroisse lui proposa un jour sur cette matière une question qui fait voir d'un côté la naïveté de ce bon prêtre, et de l'autre l'exactitude de M. Vincent : il lui demanda s'il était à propos de toucher le pouls d'une fille ou d'une femme fort malade, pour voir si elle était proche de la mort, afin de lui donner le dernier sacrement, ou pour dire les prières de la recommandation de l'âme. A quoi il répondit « qu'il fallait bien se donner de garde d'user de cette pratique, et que le malin esprit se pouvait bien servir de ce prétexte pour tenter le vivant et la mourante même; que le diable

<sup>1.</sup> Reg. comm., cap. IV.

en ce passage fait flèche de tout bois pour attraper une âme; que la vigueur de l'esprit peut rester, quoique celle du corps soit affaiblie : qu'il se souvînt de l'exemple de ce saint qui étant malade ne voulut point que sa femme le touchât, après l'avoir quittée par un mutuel consentement, criant avec ce qui lui restait de voix qu'il y avait encore du feu sous la cendre; qu'au reste s'il voulait connaître les symptômes d'une prochaine séparation de l'âme d'avec le corps, qu'il priât quelque chirurgien ou autre personne qui se trouverait là de lui rendre cet office, y ayant moins de danger; ou bien qu'il s'informât du médecin ce qu'il en pensait; mais, quoi qu'il arrivât, qu'il ne se hasardât jamais de toucher ni fille ni femme sous quelque prétexte que ce fût. » Il était rigoureux en cette matière, quoique condescendant à toute autre chose.

Il écrivit un jour à un frère de sa Congrégation de s'abstenir de fréquenter une personne de l'autre sexe, quoiqu'à bonne intention, « parce que, dit-il, en tels entretiens particuliers, s'il n'y a pas du mal, il y a toujours sujet d'y en penser, et que d'ailleurs le moyen de conserver la pureté est d'éviter les occasions qui la peuvent flétrir. »

Un autre frère, souffrant des tentations contre la chasteté à cause de la vue des objets qui se présentaient à lui allant et venant pour les affaires de la maison, eut en pensée, pour se rédimer de ces peines d'esprit, de sortir de la Congrégation de la Mission, et de se faire religieux solitaire. Il en écrivit à M. Vincent, et voici la réponse qui lui fut donnée : « D'un côté, j'ai reçu consolation de votre lettre, voyant votre candeur à découvrir ce qui se passe en vous ; mais, d'un autre, elle m'a donné la même peine que saint Bernard reçut autrefois d'un sien religieux qui, sous prétexte d'une plus grande régularité, voulait quitter sa vocation pour passer à un autre Ordre, quoique ce saint abbé lui dît que c'était une tentation, et que l'esprit malin ne demandait pas mieux que ce changement, sachant bien que

s'il le pouvait ôter du premier état, il lui serait facile de le tirer du second, et après de le précipiter dans le désordre de la vie, comme il arriva. Ce que je vous puis dire, mon cher frère, est que si vous n'êtes pas continent en la Mission, vous ne le serez point en lieu du monde, et de cela je vous en assure. Prenez garde qu'il n'y ait quelque légèreté dans le désir que vous avez de changer; et en ce cas, le remède, après la prière, qui est nécessaire en tous nos besoins, serait de considérer qu'il n'y a condition sur la terre en laquelle il n'arrive des dégoûts, et parfois des désirs de passer en d'autres; et après cette considération estimez que, Dieu vous ayant appelé en la Compagnie où vous êtes, il y a vraisemblablement attaché la grâce de votre salut, laquelle il vous refuserait ailleurs, où il ne vous appelle pas. Le second remède contre les tentations de la chair est de fuir la communication et la vue des personnes qui les excitent, et de les communiquer aussitôt à votre directeur, lequel vous donnera d'autres remèdes. Celui que je vous conseille encore est de vous confier fort en Notre-Seigneur et en l'assistance de l'Immaculée Vierge sa Mère, à qui je vous recommanderai souvent, etc. 1 »

Une personne de piété ayant écrit une lettre trop tendre et trop affectueuse à une autre personne qui était sous la direction de M. Vincent, celle-ci l'envoya à ce sage direc-

<sup>1. «</sup> Du reste, ajoute Collet sur ce sujet, Vincent, aussi judicieux qu'il était précautionné, ne voulait pas qu'on s'alarmât mal à propos d'un déluge d'imaginations folles qui passent par l'esprit, et dont les âmes les plus pures ne sont pas exemptes. « Il ne faut pas, écrivait-il à un des siens (5 septembre 1660) vous étonner des tentations que vous souffrez: c'est un exercice que Dieu vous envoie pour vous humilier et vous faire craindre; mais ayez confiance en lui. Sa grâce vous suffit, pourvu que vous fuyiez les occasions, que vous lui protestiez de votre fidélité et que vous reconnaissiez votre pauvreté et le besoin que vous avez de son secours. Accoutumez-vous à porter votre cœur dans les sacrées plaies de Jésus-Christ, toutes les fois qu'il sera assailli de ces impuretés; c'est un asile inaccessible à l'ennemi.» (Vie, liv. VII, t. II, p. 269)

teur, qui après l'avoir vue, lui manda : « Je veux croire que cette personne qui vous a écrit si tendrement n'y pense pas de mal; mais si faut-il avouer que sa lettre est capable de donner quelque atteinte à un cœur qui y aurait quelque disposition, et serait moins fort que le vôtre. Plaise à Notre-Seigneur nous garder de la fréquentation d'une personne qui peut donner quelque petite altération à notre esprit! »

Selon cela M. Vincent a donné pour règle à ses enfants de s'abstenir entièrement de parler et d'écrire aux femmes et filles en termes trop affectifs, quoique ce fût en matière de dévotion. Lui-même était extrêmement réservé sur ce point; il parlait et écrivait bonnement et respectueusement à tout le monde, mais jamais trop amiablement ni mollement aux personnes de l'autre sexe. Qui plus est, il évitait d'user de termes, quoique honnêtes, qui fussent capables de donner la moindre mauvaise pensée à qui que ce fût qu'il parlât : le mot de chasteté même était trop expressif pour lui, il le prononçait rarement pour ne pas faire penser à son contraire; il se servait de celui de pureté, qui est plus étendu. S'il était obligé de parler de quelque femme ou fille débauchée, pour remédier à son désordre, c'était pour l'ordinaire sous un autre nom que celui de fille ou de femme, comme de pauvre créature; et il faisait entendre sa faute par des termes fort généraux, tels que sont sa faiblesse, son malheur. En un mot, il ne se peut dire quel était l'éloignement qu'il avait de toutes les choses qui portaient quelque ombre ou quelque image de déshonnêteté.

La pudeur de son cœur rejaillissait sur tout son visage, et réglait si parfaitement sa langue, que ses paroles procédant d'une source très pure faisaient évidemment connaître que la chasteté lui était extrêmement précieuse. C'est pourquoi, selon la règle qu'il a donnée à ses enfants, il apportait toutes les précautions imaginables pour la con-

server. Nous avons déjà vu combien il matait son corps par l'excès du travail et par sa pénitence continuelle; quelles étaient ses humiliations, et combien grande sa tempérance au boire et au manger. Il trempait si fort son vin, qu'une personne de piété et très digne de foi, qui l'a remarqué, s'est étonnée souvent qu'un vieillard comme lui se soit passé d'en boire si peu, même à l'âge de quatrevingts ans et plus.

Il tenait tous ses sens dans une grande retenue, particulièrement la vue, ne regardant ni légèrement, ni curieusement, ni hors de propos, ni d'un regard fixe les personnes de l'autre sexe; il ne leur parlait point seul à seule, mais à la vue d'autres personnes, ou la porte ouverte.

Il n'allait jamais voir les dames de son assemblée en leurs maisons sans nécessité, pas même Mademoiselle Le Gras, supérieure des Filles de la Charité qu'il a instituées. Voici ce qu'il lui écrivit un jour sur ce sujet pendant qu'elle demeurait au village de La Chapelle<sup>1</sup>, à un quart de lieue de Paris : « Je dois aller tantôt à La Chapelle; s'il est besoin que j'aille chez vous, vous me le manderez, s'il vous plaît; je suis bien aise de n'y aller point autrement, selon la résolution que nous en avons prise dès le commencement. » Et par une autre lettre écrite en un temps où cette demoiselle était malade : « Si vous désirez que j'aie le bien de vous voir en votre maladie, mandez-le moi : je me suis imposé la loi de ne vous aller voir sans être mandé pour chose nécessaire ou fort utile. »

Il était pourtant obligé de parler quelquefois à cette vertueuse demoiselle et à ses filles en particulier, et de conférer de leur conscience, comme lorsqu'elles faisaient leurs retraites annuelles, et en d'autres occasions, étant leur instituteur et leur père; mais il l'en fallait prier et presser plusieurs fois auparavant, et il n'y allait que le moins et le

<sup>1.</sup> Elle y vint habiter en 1636.

plus tard qu'il pouvait. Il faisait entrer son compagnon dans la même chambre où il entrait, et ne voulait point qu'il en sortît avant lui, le faisant seulement retirer un peu à l'écart. Il voulait toujours des témoins quand il parlait à qui que ce fût de ce sexe, afin par ce moyen de se rendre impossible l'occasion du péché, et de mettre sa vertu hors des atteintes de la médisance en ce point, auquel les esprits faibles et malins soupçonnent facilement, et en quoi la calomnie ternit davantage la réputation des plus gens de bien : c'est pourquoi Notre-Seigneur n'a pas permis que, lorsqu'on lui a faussement reproché d'autres crimes, on ait osé toucher à sa virginale pureté, qui était plus brillante que la lumière du soleil.

M. Vincent s'entremit un jour pour mettre la paix dans une famille de Paris, où le mari et la femme étaient en divorce, la femme, encore jeune et bien faite, étant hors la maison du mari, exposée au danger. Comme M. Vincent parlait à cette femme au parloir de Saint-Lazare, le frère qui était auprès de lui, pour ne pas entendre ce qu'ils disaient, sortit et tira la porte sur soi; mais M. Vincent s'en étant aperçu, l'appela aussitôt et lui dit de laisser la porte ouverte, ce qu'il fit. Il en usait toujours de même lorsqu'il était obligé de parler à des personnes de ce sexe.

Il alla un jour en ville parler à une dame de médiocre condition, séparée aussi de biens et d'habitation d'avec son mari, pour quelque affaire qui requérait un long discours; mais l'ayant trouvée encore au lit, il lui parla de cette affaire à la vue de plusieurs personnes si brièvement et en si peu de mots, que son compagnon qui était présent , et qui avait une connaissance particulière de l'affaire, en fut tout étonné, et même édifié, voyant bien qu'il avait ainsi tranché court à cause qu'elle était au lit, quoiqu'il fût pour lors âgé de plus de soixante-dix ans.

<sup>1.</sup> C'était le frère Chollier, qui lui servait alors de secrétaire.

L'affection toute singulière qu'il avait pour cette vertu l'a porté en tout temps à retirer quantité de filles et de femmes des occasions du vice contraire. Premièrement dans les missions, les séparant et les éloignant des personnes qui les poussaient au mal.

Secondement dans les provinces désolées par les guerres, faisant assister d'habits et de nourriture celles que la nécessité mettait en péril de s'abandonner, particulièrement en Lorraine. Il fit même venir de cette province à Paris plusieurs troupes de filles qui étaient les plus exposées à la séduction des gens de guerre; et, par l'entremise des Dames de la Charité, il les fit mettre en condition, et autant qu'il se pouvait chez des personnes connues et de piété.

Troisièmement, par le moyen de Mademoiselle Pollalion, qui non seulement était du nombre des Dames de la Charité de Paris, mais en outre était sous la direction particulière de M. Vincent, et qui, par ses avis, sa conduite et son assistance, a retiré un grand nombre d'honnêtes filles du péril de se perdre 1; ce qui est connu de tout Paris. Cette vertueuse demoiselle vint voir un jour M. Vincent, accompagnée d'une de ces filles âgée de quatorze ou quinze ans, fort belle, et à qui M. Vincent dit « qu'elle était beaucoup obligée à Dieu de l'avoir mise dans une maison de piété et entre les mains d'une personne si charitable, qui prenait soin de son bonheur et de son salut; qu'elle en devait être fort reconnaissante, et beaucoup estimer le bonheur qu'elle avait d'être ainsi à couvert; qu'elle usât bien de cette grâce, et que Notre-Seigneur lui en ferait d'autres, parce qu'il aime les vierges, et qu'il veut en être toujours accompagné partout où il va; de quoi elle se devait réjouir. »

Quatrièmement, par le moyen de Mademoiselle Le Gras, sa fille spirituelle. Il fit en tout temps recevoir chez elle plu-

<sup>1.</sup> C'est dans ce but que fut créée l'œuvre des Filles de la Providence. — Voy. ci-dessus, liv. II, ch. x, t. II, p. 464.

sieurs filles et femmes sollicitées au mal, ou en danger d'y tomber, afin de les en tirer, de leur donner quelques avis, et de leur faire la retraite spirituelle en attendant qu'on les pût mettre en un lieu de sûreté.

Nous avons vu ailleurs ce qu'il a fait en faveur des filles de Sainte-Madeleine 1. Un bourgeois de Paris a rendu encore ce témoignage que M. Vincent lui avait dit, peu avant sa mort, qu'il eût bien désiré qu'il y eût un hôpital à Paris pour y renfermer les femmes et les filles abandonnées, surtout celles qui s'emploient à débaucher les autres. Ils en parlèrent ensemble diverses fois; et quoique M. Vincent vît de grandes difficultés en l'exécution de ce dessein, il avait néanmoins donné quelque commencement au projet de cette sainte œuvre avec quelques autres personnes de piété. Il y a apparence que s'il eût vécu quelque temps, son zèle pour la chasteté en serait venu à bout, comme il a fait de tant d'autres œuvres où il a mis la main. Depuis sa mort, les mêmes personnes qui contribuaient avec lui à ce bon dessein l'ont tellement avancé, qu'il est sur le point d'être enfin achevé 2.

## CHAPITRE XXI

Son égalité d'esprit

L'égalité d'esprit est une des marques les plus assurées, ou

<sup>1.</sup> Voy. liv. II, ch. vii; t. II, p. 423.

<sup>2. «</sup> Deux autres Communautés s'établirent bientôt à Bordeaux et à Rouen, en attendant les deux maisons de la Pitié et de Sainte-Pélagie formées par Mme de Miramion, les refuges du Bon-Pasteur, ouverts par Mme de Combé au repentir, vers la fin du siècle, en plusieurs villes de France, et les maisons semblables de Sainte-Valère et des Filles-du-Sauveur, fondées à Paris, vers le même temps, par le P. Daure, dominicain, et deux simples prêtres de paroisse, Louis Raveau et Étienne-François Vernage. — D'autres héritaient de la pensée de Vincent et la réalisaient sous diverses formes. C'est toujours (sous son inspiration) la même fécondité d'œuvres charitables. » (Maynard, liv. VIII, ch. 1.)

plutôt un des plus excellents fruits de la parfaite mortification: par elle on acquiert un tel empire, non seulement sur ses sens extérieurs, mais aussi sur tous les mouvements intérieurs de son âme, que tout ce qui se passe au dehors, et tout ce qu'on peut ressentir au dedans, n'est capable d'apporter aucun trouble à celui qui s'est rendu possesseur de cette vertu. En la partie supérieure de son âme, il jouit d'une continuelle tranquillité, et demeure toujours dans une paisible possession de soi-même. Quelques accidents qui lui puissent arriver, en quelques rencontres d'affaires qu'il se puisse trouver, et quoi qu'on lui puisse dire ou faire, rien ne le peut altérer ni ébranler : on voit toujours reluire une même sérénité en son visage, et une même retenue en toutes ses actions et en toutes ses paroles; sa voix ne change pas même de ton; et son cœur, demeurant toujours en une même disposition, conserve tout le reste de l'intérieur dans une constante égalité, qui se fait même connaître au dehors.

Voilà un petit crayon, quoique bien imparfait, de l'état auquel M. Vincent était parvenu, ou plutôt auquel il avait été élevé par la pratique de toutes les vertus, dont il a été parlé dans les chapitres précédents; particulièrement par la mortification qui semblait lui avoir parfaitement assujetti tous les mouvements de ses passions, en sorte qu'il n'en recevait aucun trouble ni altération. Il retenait toujours son esprit dans une sainte égalité, qui se faisait connaître même sur son visage et sur toute la composition de son extérieur.

Or, cette constance et égalité d'esprit de M. Vincent s'est rendue remarquable : premièrement dans sa manière de vie toujours humble et portée à la piété et à la charité, qui ne fut jamais interrompue, ni par aucun désordre de jeunesse, ni par le relâchement au progrès de la vertu, pas même dans le déclin de son âge et dans sa caducité. Il allait tou-

jours son train ordinaire dans les actions spirituelles et dans la voie de la perfection. Il marchait droit à la suite de Notre-Seigneur, et il portait les siens à la pratique des maximes de l'Évangile et des règles de leur état, dont il leur donnait l'exemple en tous lieux et en tous temps, dans la tribulation et dans la consolation, dans la santé et dans la maladie, dans les grandes froidures et dans les excessives chaleurs, parce que toutes ces choses lui étaient égales devant Dieu : ce qui se peut dire de même de tout le reste. L'on a souvent remarqué qu'en quelques affaires qu'il fût occupé, et même dans la plus grande presse et dans la foule des importunités, dont il était quelquefois accablé, si néanmoins quelqu'un venait pour l'interrompre et lui parler, il l'écoutait, et lui répondait avec autant de présence d'esprit et de tranquillité que s'il n'eût eu aucune autre affaire; marque bien évidente de l'égalité en laquelle il maintenait son esprit. Cette égalité s'est encore montrée plus merveilleuse dans la constance avec laquelle il a persévéré en toutes ses entreprises et occupations de piété: il s'est incessamment appliqué au service des pauvres, à l'instruction des peuples, et aux moyens de perfectionner l'état ecclésiastique, sans jamais se désister de ce qu'il avait une fois bien commencé; il n'a point délaissé une chose pour en commencer une autre; et entre tant de grandes œuvres qu'il a entreprises, il n'en a abandonné aucune avant le temps. Il les a toutes soutenues et poursuivies jusqu'au bout avec une égalité d'esprit et une constance merveilleuses, nonobstant les contradictions, traverses et persécutions, qui affermissaient son courage, au lieu de l'ébranler.

Mais ce qui est d'autant plus admirable que cela est plus rare parmi les hommes, c'est que M. Vincent a conservé cette égalité d'esprit au milieu de toutes les inégalités d'emplois et d'affaires, et même alors qu'il était engagé dans les conseils de Leurs Majestés. L'air de la cour est si pénétrant, qu'il ne se trouve presque aucun esprit, quelque fort

qu'il puisse être, qui n'en ressente quelque altération; il n'a cependant jamais fait aucune impression sur celui de M. Vincent, lequel était aussi tranquille et aussi recueilli parmi la foule des courtisans qu'en la compagnie de ses Missionnaires, aussi humble dans la communication avec les grands que dans la conversation avec les petits : en sorte que tous les emplois qu'il a eus dans les conseils, pendant plusieurs années, ne lui ont rien fait diminuer de ses exercices ordinaires, ni de son respect et de son affabilité envers chacun. Un jour, un très vertueux prélat qui l'était venu visiter à Saint-Lazare, considérant cela et admirant particulièrement une si grande humilité dans un homme élevé à des emplois si honorables et si importants, et qui d'ailleurs était supérieur général d'une Congrégation et instituteur de plusieurs Compagnies, ne put s'empêcher de dire: « M. Vincent est toujours M. Vincent; » il voulait dire aussi humble, aussi affable, et aussi prompt à servir un chacun, qu'il était avant que d'être employé aux affaires de la cour, faisant mentir le proverbe qui dit que les honneurs changent les mœurs.

Il a fait encore particulièrement paraître cette égalité d'esprit dans les grandes pertes qui lui sont arrivées des biens qui lui étaient nécessaires pour la subsistance de ceux de sa Congrégation, et pour le service de Dieu. Plusieurs maisons de la Mission ayant la plus grande partie de leur établissement assigné sur divers domaines du roi, comme sur les aides, coches, carrosses et autres semblables, on venait souvent lui dire qu'on en avait retranché un quartier, quelquefois deux, et quelquefois toute une année; pendant les guerres on lui apportait quelquefois la nouvelle qu'une ferme avait été pillée, que les chevaux et autres bestiaux avaient été enlevés, ou bien qu'il était arrivé quelques autres pertes et fâcheux accidents. Or, en toutes ces rencontres on ne lui entendait dire autre chose, sinon: a Dieu soit loué, il faut nous soumettre à sa volonté et

agréer tout ce qui lui plaira nous envoyer. » Et la plus grande plainte qu'il ait jamais faite fut de dire : « Je pense qu'enfin nous serons contraints d'aller vicarier par les villages, si Dieu n'a pitié de nous. »

Mais son égalité d'esprit s'est fait voir particulièrement à l'occasion de la perte de cette ferme dont il a été parlé au chapitre dix-huitième; car, comme on lui en eut apporté la nouvelle, la première parole qu'il dit fut celle-ci : « Béni soit Dieu! » ce qu'il répéta cinq ou six fois; et en même temps il s'en alla à l'église, où il demeura quelque temps à genoux devant le Saint-Sacrement. Or ce qui rend cette égalité d'esprit plus admirable en cette rencontre, est qu'il ne s'attendait nullement à cette perte, après le sentiment de huit avocats des plus fameux du parlement de Paris, lesquels avaient été consultés sur ce sujet, et qui tous unanimement avaient trouvé que le droit de la maison de Saint-Lazare était bien fondé et même le tenaient pour infaillible.

M. Vincent fit encore voir quelle était son égalité d'esprit, lorsqu'il apprit la nouvelle du naufrage des vaisseaux que feu M. le maréchal de La Meilleraye envoyait en l'île de Madagascar et dans lesquels il y avait plusieurs Missionnaires, et quantité de hardes, de meubles, de livres, et de quoi subsister pendant plusieurs années; tout périt, à la réserve des enfants de ce charitable père, qui furent préservés par une spéciale protection de Dieu. Néanmoins toutes ces pertes et fâcheux accidents ne furent point capables d'ébranler son esprit, ni de lui faire changer la résolution de soutenir cette grande et importante entreprise; au contraire, il semble que cela ne servit qu'à augmenter son courage 2, car il envoya en cette même île, par les

<sup>1.</sup> Naufrage du 2 novembre 1656, en face de Nantes. — Voy. ci-dessus, t. II, p. 240.

<sup>2.</sup> Répétit. d'oraison du 13 novembre 1656 (Confér. aux Mission-

vaisseaux qui partirent depuis, un plus grand nombre de Missionnaires qu'il n'avait fait par les précédents.

Cette même égalité d'esprit a été aussi fort remarquable en lui dans la perte de plusieurs très bons sujets de sa Congrégation, qui ont été consumés par les travaux où il les avait engagés pour le service de Dieu. Car, lorsqu'il apprenait la nouvelle de leur mort, quoique d'abord il en parût sensiblement touché, néanmoins recueillant aussitôt son esprit et l'élevant vers Dieu, il se conformait au bon plaisir de sa divine Majesté, et demeurait ainsi dans son égalité ordinaire.

Voici ce qu'il écrivit un jour à un de ses prêtres sur ce sujet : « Vous n'avez donc pas su, lui dit-il, les pertes que nous avons faites? O Monsieur, qu'elles sont grandes! non seulement pour la quantité des hommes que Dieu nous a ôtés, au nombre de dix ou onze, mais pour la qualité de leurs personnes, étant tous prêtres et des meilleurs ouvriers de la Compagnie : aussi sont-ils tous morts en servant actuellement le prochain, et d'une manière toute sainte et extraordinaire. Ce sont Messieurs, etc., desquels il y en a six qui sont morts de peste à Gênes en servant les pestiférés 1, sans parler d'un frère; et les autres ont donné leur vie temporelle pour procurer l'éternelle aux insulaires de Madagascar<sup>2</sup> et des Hébrides<sup>3</sup>. Ce sont autant de Missionnaires que nous avons au ciel; il n'y a pas lieu d'en douter, puisqu'ils se sont tous consumés pour la charité, et qu'il n'y en a pas une plus grande que de donner sa vie pour son prochain, ainsi que Jésus-Christ même l'a dit et pratiqué. Que Dieu soit donc glorifié, Monsieur, de la gloire

naires, p. 211), et lettres des 18 novembre et 1er décembre de la même année. (Lett., t. III, p. 379, 384.)

<sup>1.</sup> Ennery, François Vincent, Bocone, Tratebas, Duport, Blatiron.

-- Voy. lettre du 9 octobre 1657. (Lett., t. III, p. 611.)

<sup>2.</sup> Dufour, Prévost et Belleville. (Mém.: Madagascar, p. 336,)

<sup>3.</sup> Duiguin. (Ibid.)

qu'il a donnée à nos confrères, comme nous avons sujet de le croire, et qu'à jamais son bon plaisir soit la paix et le calme de nos cœurs affligés. Je ne vous dis pas quelle a été notre douleur en recevant ces fâcheuses nouvelles, qui sont venues presque toutes en même temps; il me serait impossible de vous l'exprimer: vous pourrez juger par la peine que vous en ressentirez, vous qui aimez tendrement la Compagnie, que nous n'en pouvions pas recevoir une plus grande sans en demeurer accablés. » Voilà ses sentiments douloureux sur la mort de ses plus chers enfants. Ceux qui ont vu sa douce et ferme tranquillité dans ces accidents disent qu'elle était incomparable, et qu'elle donnait une merveilleuse édification.

L'égalité d'esprit de cet homme de Dieu fut un jour éprouvée par une grande affliction et par une grande joie qui le saisirent subitement l'une après l'autre, sans que presque personne s'en aperçût que ceux auxquels ils le déclara par nécessité. Il envoya sur la fin de l'an 1659 quatre prêtres et un frère pour la mission de Madagascar 1: étant arrivés à Nantes, ils apprirent que l'embarquement se devait faire à La Rochelle, où ils s'en allèrent, les uns par terre, et les autres par mer. M. Etienne, qui était le supérieur, voulut aller par mer, et prit le frère avec lui pour conduire leurs hardes. La barque sur laquelle ils étaient fut durant douze ou quinze jours dans une continuelle agitation, et toujours sur le point de périr, n'ayant plus de mât, de voiles ni de vivres; on la tenait pour perdue, et on le manda ainsi à M. Vincent, de Nantes et de La Rochelle. Peu après, cette mauvaise nouvelle fut confirmée par deux jeunes hommes qui étaient dans la barque, et qui au milieu de l'orage, voyant qu'ils allaient

<sup>1.</sup> Lettre du 4 janvier 1660. — Les prêtres étaient Étienne, Daveroult, Desfontaines et Feydin. C'est le frère Patté qui les accompagnait.

échouer sur un banc de sable, sautèrent dans le petit esquif, sur lequel ils arrivèrent seuls à La Rochelle, où ils assurèrent avoir vu s'abîmer la barque. L'un deux, qui était de Paris, l'écrivit même à Mme Sauvé sa mère, laquelle envoya la lettre à M. Vincent. Celui-ci avait des raisons très particulières pour regretter dans cette conjoncture la perte de ce supérieur par-dessus toute autre perte; et en effet cette nouvelle lui causa une douleur inconcevable. Mais tant s'en faut qu'il se laissât aller aux plaintes ou aux exclamations, ou qu'il donnât aucun signe de tristesse, que même il cacha cet accident à sa Communauté, et défendit à trois personnes qui le savaient d'en parler à qui que ce fût. Il voulait prendre son temps pour la préparer à cette grande affliction, comme il avait coutume de faire pour de moindres pertes, afin de tenir les esprits si résignés qu'ils ne se laissassent emporter aux mouvements déréglés de la mer orageuse de cette vie; son désir était que tous eussent la même égalité que lui. Après cela il disposa incontinent et en secret un autre prêtre pour aller prendre la place de celui qu'il croyait mort. Or pendant que celui-ci dînait pour partir, et que M. Vincent écrivait une lettre aux autres prêtres qui étaient à La Rochelle, pour leur dire qu'il leur envoyait un nouveau supérieur, voici qu'on lui apporta de la poste plusieurs paquets de lettres, entre lesquelles il s'en trouva deux dont la suscription semblait être de la main de M. Etienne qu'il tenait pour mort. Il ouvrit ces lettres, et regardant la signature, il trouva que c'était M. Etienne lui-même qui les avait écrites, l'une de Bayonne et l'autre de Bordeaux, pour lui dire que sa barque était arrivée à Saint-Jean de Luz toute délabrée, qu'ils avaient été tous conservés comme par miracle, et qu'il s'en venait en poste avec le frère droit à La Rochelle, pour y arriver avant le départ du navire 1. Il n'y a que Dieu qui sache la

<sup>1.</sup> Un nouveau départ avait été organisé; il eut lieu le 25 janvier

consolation que ce charitable père reçut de ces lettres. Il les lut en présence de son assistant, et de celui qui écrivait sous lui. Tous deux avaient su la mauvaise nouvelle, et ils admirèrent de le voir passer subitement d'une extrémité à une autre, et d'un état de peine à un sujet de joie, sans aucun signe extérieur de transport ni de changement, non plus de son esprit que de son visage. Il remercia Dieu, le loua et le bénit de la vie comme de la mort.

Ainsi la volonté de Dieu lui était toujours égale, sous quelque couleur qu'elle lui apparût. C'est ce qu'il a fait connaître à ses enfants en une infinité de rencontres. Voici une règle qu'il s'était prescrite pour lui et pour eux, afin de s'attacher partout et en toutes choses à cette divine volonté: « Pour ce qui est des choses, dit-il, qui nous arrivent inopinément, comme sont les afflictions ou consolations, soit corporelles, soit spirituelles, nous les devons recevoir toutes avec égalité d'esprit, comme venant de la main paternelle de Notre-Seigneur<sup>1</sup>. »

Voici dans quel esprit M. Vincent reçut en l'année 1660, sept mois avant sa mort, la séparation de son cher compagnon M. Portail, exprimée dans une lettre qu'il écrivit dès lors à un des siens <sup>2</sup>: « Il a plu à Dieu, dit-il, nous priver du bon M. Portail. Il décéda le quatrième de ce mois. Il avait toujours appréhendé la mort; mais la voyant approcher, il l'a envisagée avec paix et résignation, et il m'a dit plusieurs fois que je l'ai visité qu'il ne lui restait aucune impression de sa crainte passée. Il a fini comme il a vécu, dans le bon usage des souffrances, dans la pratique des vertus et le désir de se consumer, comme Notre-Seigneur,

<sup>1660.</sup> C'est celui qui est indiqué par Abelly comme étant de la fin de l'année 1659 (t. II, p. 242). Il aboutit encore à un naufrage sur les côtes du cap de Bonne-Espérance.

I. Reg. comm., cap. II.

<sup>2.</sup> Lettre à Firmin Get, à Marseille; 27 février 1660.

en l'accomplissement de la volonté de Dieu. Il a été l'un des deux premiers qui ont travaillé aux missions, et il a toujours contribué aux autres emplois de la Compagnie, à laquelle il a rendu de notables services en toutes les manières; en sorte qu'elle aurait beaucoup perdu en sa personne, si Dieu ne disposait de toutes choses pour le mieux, et ne nous faisait trouver notre bien en cela même où nous pensons recevoir du dommage. Il y a sujet d'espérer que ce sien serviteur nous sera plus utile au ciel qu'il n'eût été sur la terre. Lors de son trépas, Mademoiselle Le Gras était aussi à l'extrémité, et nous pensions qu'elle s'en irait devant lui; mais elle vit encore. Dieu n'a pas voulu nous accabler d'une double affliction.»

Il est à remarquer que cette double affliction lui arriva un mois après, et ensuite, celle de la mort de M. l'abbé de Chandenier, qu'il estimait, honorait et chérissait grandement. On sait que toutes ces pertes lui ont été les plus sensibles; mais pourtant il n'en perdit point la tranquillité de son esprit, ni la sérénité de son visage, pour peu que ce fût.

Non seulement il souffrait sans émotion d'être dépouillé des biens et des personnes les plus utiles à sa Congrégation, mais encore de perdre son honneur, sa santé et sa propre vie.

Il se possédait à un tel point, que quand on lui disait des paroles piquantes, des injures et des calomnies, comme cela lui est arrivé souvent, il se tenait toujours égal à luimème, ne répondant point autrement qu'à son ordinaire, sans aigreur ni changement; ce que quelques personnes qui étaient présentes ont admiré en diverses rencontres, avouant qu'elles en ressentaient elles-mêmes quelque émotion, quoique ces injures ou contumélies ne les touchassent en rien.

Revenant un jour de la ville pendant la seconde guerre de Paris, et étant près de passer la porte pour venir à Saint-Luzare, il fut arrêté par les bourgeois qui la gardaient, et qui témoignèrent lui vouloir faire insulte; quelqu'un d'eux menaça même de le tuer, lui faisant mettre pied à terre. Il ne laissa pas pourtant de leur parler avec sa civilité et sa modération ordinaire, sans s'étonner de leurs menaces; et ces gens-là, voyant sa candeur, le laissèrent passer. Cela lui donna seulement sujet d'envoyer chez M. le duc d'Orléans demander, pour entrer et sortir librement, un passeport qui lui fut accordé aussitôt.

Il s'est trouvé dans plusieurs périls de mort, particulièrement quand il fit le voyage de Bretagne, ayant couru deux fois le danger évident d'être noyé, et une fois d'être assassiné: néanmoins on n'a jamais remarqué en lui aucune altération d'esprit, ni même de visage.

Quelque douleur qu'il ait endurée en ses maladies, quelque longueur qu'aient eue ses incommodités, et quelque retardement que les affaires en reçussent, on ne s'est point aperçu qu'il s'en soit aucunement inquiété ni troublé : il demeurait dans sa profonde paix et dans sa constante égalité d'esprit, dont la douceur de ses paroles et la sérénité de son visage dans les attaques les plus fâcheuses étaient de fidèles témoins. Il eût même donné sujet de penser qu'il ne souffrait pas beaucoup, et qu'il était comme insensible, si d'ailleurs on ne l'eût vu diminuer et s'affaiblir, particulièrement avant sa mort. Il se trouva alors si accablé de divers maux, que lui-même se voyait mourir, ainsi qu'il le disait, sans qu'on vît pourtant d'autre changement en son corps que celui de sa faiblesse et destruction : car il demeura toujours assis sur sa chaise, vêtu à son ordinaire, et appliqué aux affaires comme auparavant. L'on vit encore moins changer son esprit, qui parut toujours doux et tranquille jusqu'au dernier soupir. En sorte qu'il y a lieu de douter s'il s'est jamais vu une égalité plus étendue, plus entière, plus éprouvée et plus constante que celle de ce grand serviteur de Dieu.

## CHAPITRE XXII

Sa force à soutenir le bien et à s'opposer au mal, et sa patience à supporter les afflictions et les peines

Le grand apôtre saint Paul a bien fait connaître quel était son courage et sa force pour demeurer constant et fidèle dans l'amour de son divin Maître, lorsqu'il a comme défié tout ce qu'il y avait de terrible et de redoutable dans la nature : « Qui est-ce, dit-il, qui nous séparera de la charité de Jésus-Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou la persécution, ou le glaive <sup>1</sup>? » Car c'est le propre de cette vertu de mépriser tout ce que les hommes craignent le plus. Et comme a dit saint Ambroise : « C'est la force qui entreprend une guerre irréconciliable contre tous les vices, qui se rend invincible aux travaux, demeure sans crainte au milieu des périls, rejette les voluptés, et se raidit contre tous les attraits du monde <sup>2</sup>. »

Vincent de Paul a toujours marché sur les vestiges de ce grand apôtre. Comme il tenait à grand honneur de porter sonnom, aussi s'est-il rendu parfait imitateur de ses vertus, particulièrement de celle-ci, en laquelle il a toujours excellé : et ceux qui l'ont connu savent que ni les promesses, ni les menaces, ni les espérances, ni les terreurs, ni les calomnies n'ont pu jamais ébranler sa fermeté dans le bien. Il est vrai qu'il avait un singulier respect pour toutes les personnes élevées en autorité au-dessus de lui : il se rendait avec une

<sup>1.</sup> Quis nos separabit a charitate Christi? tribulatio? an angustia? an fames? an nuditas? an periculum? an persecutio? an gladius? (Rom., viii, 35.)

<sup>2.</sup> Fortitudo contemptrix est timendorum, etc. Fortitudo inexpiabili prælio adversus vitia omnia decertat, invicta ad labores, intrepida ad pericula, dura adversus illecebras, rigidior adversus voluptates. (Amb., lib. I Offic., cap. xxxv.)

très grande déférence à leurs sentiments, il se soumettait à toutes leurs volontés, quand il le pouvait faire sans blesser sa conscience; mais lorsqu'il s'agissait des intérêts du ser. vice ou de la gloire de Dieu, et que l'on tâchait de le détourner de ce que Dieu voulait de lui, ou de le porter à ce que Dieu ne voulait pas, il n'y avait aucune considération ni persuasion qui le pût ébranler.

Quelle constance et quelle force d'esprit n'a-t-il point fait paraître — comme parle un très vertueux ecclésiastique dans un témoignage qu'il en a donné par écrit — quand il a été question de recevoir des affronts et des injures, plutôt que de consentir à la moindre chose qui fût contre la justice ou contre la droiture? Et pendant le temps qu'il a été employé dans les conseils de conscience, avec quelle fermeté ne s'est-il pas opposé aux desseins des plus puissants, lorsqu'ils prétendaient obtenir des biens d'Église ou des bénéfices par des voies qu'il n'estimait pas légitimes, ou pour des personnes qu'il ne jugeait pas capables?

Un magistrat des plus considérables d'une cour souveraine, l'ayant un jour rencontré dans les rues, voulut lui persuader de faire pour ses intérêts particuliers quelque chose, qu'il ne croyait pas juste devant Dieu; c'est pourquoi il s'en excusa le plus honnêtement qu'il lui fut possible, et ne put jamais être fléchi, quelque instance que lui fît le magistrat. Indigné, celui-ci se laissa emporter par un mouvement de colère, et le traita fort mal de paroles. M. Vincent souffrit cela avec grande tranquillité, et sans s'émouvoir en aucune façon, ne répondant autre chose sinon: « Monsieur, vous tâchez, comme je crois, de faire dignement votre charge, et moi je dois tâcher de faire la mienne. »

Une dame de grande condition le sollicitait pour avoir l'expédition d'un bénéfice qu'elle prétendait obtenir du roi pour un de ses enfants. M. Vincent, qui savait que cela ne

se pouvait faire avec justice, la pria de l'excuser s'il ne pouvait pas en cela faire ce qu'elle désirait. Sur cela cette dame se laissant emporter à sa passion lui dit qu'elle saurait bien obtenir ces expéditions par une autre voie, qu'elle lui faisait trop d'honneur de s'adresser à lui pour ce sujet, et qu'il ne savait pas encore de quelle façon il fallait traiter les dames de sa qualité. A quoi M. Vincent ne voulut point répliquer, demeurant dans le silence, et souffrant bien volontiers ces reproches injurieux, plutôt que de consentir à quelque chose qui fût contre son devoir.

Il fit de même envers une autre dame de semblable condition, qui voulait l'engager en quelque affaire qu'il n'estimait pas juste. Il répondit avec sa modestie ordinaire : « Madame, nos règles et ma conscience ne me permettent pas de vous obéir en cela; c'est pourquoi je vous supplie très humblement de m'excuser. » Mais cette dame ne pouvant digérer ce refus, ni retenir le mouvement de sa passion, lui dit plusieurs injures, qu'il souffrit avec sa patience et sa tranquillité accoutumées <sup>1</sup>.

<sup>1. «</sup> Voici un trait, dit Maynard, le plus frappant de tous, très bien raconté par Maury, dans une note de son Panégyrique de saint Vincent de Paul, d'après des papiers, aujourd'hui perdus, des archives de Saint-Lazare:

<sup>«</sup> Le siège épiscopal de Poitiers était vacant. La duchesse de N..., dame du palais de la reine, désira de l'obtenir pour son fils. Persuadée avec raison que Vincent n'entrerait point dans ses vues, elle le demanda directement à la régente, en lui disant que le revenu en était très peu considérable, mais que c'était un établissement de convenance pour sa famille, dont les principales terres étaient en Poitou. Anne d'Autriche le lui promit, et la chargea d'avertir de sa part Vincent qu'elle l'attendrait le lendemain, à l'heure ordinaire, pour signer la nomination.

<sup>«</sup> La duchesse se rendit à Saint-Lazare, et, pour éviter toute explication, elle feignit d'être fort pressée et signifia l'ordre de la reine dans la forme la plus laconique et la plus absolue. Vainement Vincent de Paul essaya de la retenir, et la supplia de lui accorder quelques moments d'entretien sur l'objet de sa visite : elle ne voulut rien

Il a témoigné la même force et la même fermeté pour ne pas permettre aux dames séculières l'entrée dans les mo-

entendre, répétant qu'elle ne pouvait rien ajouter aux ordres de Sa Majesté.

« Le lendemain, Vincent se rendit au palais royal, un rouleau de papier à la main. « Ah! lui dit la reine, c'est la nomination à l'évêché « de Poitiers que vous m'apportez à signer? » Et elle prit le papier : il était blanc. « Comment, reprit la régente étonnée, n'avez-vous « pas rédigé la nomination? — Pardonnez-moi, Madame, répondit mo- « destement le saint; si Votre Majesté est déterminée à ce choix, « je la prie d'écrire elle-même sa volonté, à laquelle je ne puis, en « conscience, prendre aucune part. — Que je regrette, Monsieur Vin- « cent, de ne vous avoir pas parlé avant de prendre un dernier « engagement! mais on dit le sujet édifiant, quoique borné, et « suffisant à la place. Le nom m'a décidée; j'ai pris la demande au « mot, dans la crainte que la famille ne se ravisât et ne se voulût « plus contenter d'un si mince revenu; aussi j'espérais bien de « vous trouver aussi content que moi-même d'en être quitte à si bon « marché. »

« A ces paroles, qui n'annonçaient pas une résolution irrévocable, Vincent respira, car il se pouvait flatter qu'en éclairant la religion de la reine, il parviendrait à sauver l'honneur de l'épiscopat. Il répondit donc avec respect, modération et déférence : «Il est vrai, « Madame, qu'humainement parlant une telle demande devrait « paraître modeste à Votre Majesté, et que, lorsque M. l'abbé N... « aura une conduite digne de sa naissance et de son état, il pourra « prétendre aux premiers sièges du royaume; mais, malheu-« reusement, il ne paraît pas en être encore là ». Après avoir ainsi surmonté l'obstacle que sa charité faisait à sa religion, il poursuivit : « Hier, j'ai voulu soumettre quelques observations respectueuses à « Madame la duchesse de N..., dans l'espérance d'obtenir de sa piété « le désistement d'une demande si périlleuse pour son âme; mais « n'ayant pu lui faire entendre la vérité, c'est un devoir sacré pour « moi de la dire, avec beaucoup de regret, mais sans déguisement, à « Votre Majesté elle-même, dans le double intérêt de son salut et de « sa gloire. - Je vois bien que j'ai été surprise, dit douloureusement « la reine; mais j'ai donné ma parole, et ce n'est pas vous qui me « conseilleriez jamais d'y manquer. — Madame, selon toutes les « règles de la morale, la réserve de la révocation est non seulement « de droit, mais de devoir, contre toute promesse extorquée sur un « faux exposé, et bien plus encore quand on ne la peut remplir sans « crime. — Un crime! Monsieur Vincent; est-ce donc que j'ai promis « un crime? - Non, certes, Madame, Votre Majesté n'a ni voulu, ni « cru permettre un crime; elle ne l'a, par conséquent, pas promis. nastères des religieuses dont il était le supérieur, lorsqu'il ne voyait point de cause légitime de leur accorder

« Mais elle commettrait bien réellement un crime, et un très grand a crime, si elle sacrifiait tout un diocèse à des scrupules exagérés, et « je crois, en mon âme et conscience, que telle est en ce moment la « sítuation où elle se trouve.» Et, poussé plus avant par son zèle, enhardi par les dispositions où il voyait la reine, il lui dévoila courageusement la vérité tout entière : « Cet abbé, Madame, dont on « vous a proposé de faire un évêque, passe sa vie dans les cabarets; « il est habituellement plongé dans une telle crapule, qu'on le trouve « presque tous les soirs ivre-mort au coin des rues, ne se souvenant « plus de son propre nom. Sa famille n'ignore pas sa conduite; elle « veut, avec raison, l'éloigner de Paris; mais ce n'est pas un siège « épiscopal qu'il faut lui assigner pour retraite. — Je retire ma « parole, interrompit la reine effrayée, et je nomme à l'évêché de « Poitiers le sujet que vous me désignerez vous-même. Mais, de ce « pas, vous irez faire ma paix avec la duchesse de N..., et, en lui « racontant notre conversation, vous lui ôterez non seulement la « pensée de se plaindre, mais de parler jamais de ce qui se vient de

« Commission fàcheuse! N'importe! N'ayant plus à craindre que pour lui, Vincent se rendit gaiement à l'hôtel de la duchesse. Il laissa dans l'antichambre le frère qui l'accompagnait toujours, et pénétra au salon, où il fut reçu avec grande joie, comme l'évêché même. « Vous venez de chez la reine? lui demanda la duchesse. - Oui, « Madame, je quitte à l'instant Sa Majesté, et je viens par son ordre « vous soumettre quelques observations que je n'ai pas eu le bonheur « de pouvoir vous faire entendre hier. » Et il raconta sa conférence avec la reine. « Par votre salut éternel, Madame, dit-il ensuite, n'allez « pas, pour un tel fils, vous imposer la responsabilité inséparable « de la demande d'un évêché; profitez plutôt de cette circonstance « pour le faire rentrer dans le devoir. Pardon, Madame, de vous « parler avec cette liberté. La reine aussi est affligée du chagrin « qu'elle vous cause; mais vous ne voudriez pas que pour vous « contenter elle sacrifiat son ame. Elle compte sur votre religion; « elle ne doute pas que, en y réfléchissant, vous ne lui sachiez gré « dans quelques jours, comme vous ferez éternellement, de vous « avoir retiré sa parole. »

« A ces mots, la duchesse, qui depuis longtemps ne se pouvait plus contenir, se lève et accable Vincent de ses outrages et de sa fureur; et, ne se trouvant pas assez vengée, elle saisit un tabouret, le lui lance à la tête et lui fait au front une blessure d'où le sang jaillit en abondance. Vincent, immobile pendant que grondait l'orage, est presque renversé à ce coup. Il se retire sans se plaindre, cou-

cette permission. Il a même fait ce refus à des princesses qui l'en avaient fort pressé, et qui n'ayant pu le fléchir en ce point, en ont été fort mécontentes, le tenant pour un homme incivil et grossier, lui faisant même ressentir en quelques rencontres leur indignation, et quelques-unes en ayant gardé le ressentiment contre lui jusqu'à sa mort; mais rien ne l'a pu fléchir, ni ployer à leurs volontés qu'il n'estimait pas justes.

Mais si dans ces rencontres, et autres semblables qui ont été fort fréquentes, M. Vincent s'est rendu victorieux de tous les vains respects du monde, qui ébranlent quelquefois les plus grands courages, l'on peut dire qu'il s'est en quelque façon surmonté lui-même en ce que nous allons rapporter.

Il a été remarqué en l'un des chapitres précédents que

vrant son front de son mouchoir ensanglanté. Au bruit qu'il avait entendu et à cette vue, le frère devina tout. Transporté d'indignation, il s'écria qu'on ne traiterait pas impunément de la sorte son père, un prêtre, un ministre du roi, et il s'élança vers l'appartement. Vincent se jette au-devant de lui : « Vous n'avez rien à faire « là, mon frère; c'est par ici : allons-nous-en.» Et il l'entraîna. « N'est-ce pas une chose admirable, ajouta-t-il en sortant, de voir « jusqu'où va la tendresse d'une mère pour son fils! » Ce fut toute sa vengeance. Restait à mettre à couvert son humilité. Dès qu'il fut monté en carrosse, il fit promettre au frère le secret le plus absolu sur la cause de la blessure qu'il ne pouvait cacher, et il laissa croire à Saint-Lazare qu'elle provenait d'une chute.

<sup>«</sup> C'est à ce prix que Vincent de Paul mérita le témoignage que lui rendit Fléchier quarante-cinq ans après sa mort : « A lui le clergé « de France doit sa splendeur et sa gloire; » et le témoignage plus honorable encore du pape Clément XII, dans la bulle de canonisation : « Quand des nobles lui recommandaient leur fils, et le sollicitaient « par des prières ou par des menaces, il dédaigna leurs offres comme « il foula aux pieds leurs menaces. Jamais cette âme forte et robuste « ne voulut, au détriment de l'héritage du Christ et aux dépens de la « croix, se faire des amis puissants, ou conjurer par peur les maux « dont le menaçaient ses ennemis. » (Saint Vincent de Paul, etc., liv. VIII, ch. 1.)

<sup>1.</sup> Ch. xvii.

ce saint homme avait un cœur fort porté à la gratitude et reconnaissance, et qu'il conservait bien chèrement le souvenir des obligations qu'il avait à ses bienfaiteurs, en sorte qu'il ne pouvait presque rien leur refuser. Or, entre ceux-là, M. Le Bon, prieur de Saint-Lazare, tenait un des premiers rangs, et M. Vincent, qui se reconnaissait son obligé d'une manière toute spéciale, avait pour lui des tendresses et des déférences qui ne se peuvent concevoir. Voici néanmoins une rencontre dans laquelle il fut obligé de lui refuser une chose qu'il lui demandait instamment:

Une abbesse de naissance fort illustre avait été enfermée pour des fautes scandaleuses, par ordre de la reine alors régente, et par les avis de M. Vincent. M. le prieur de Saint. Lazare, qui avait des obligations fort particulières à cette abbesse, fut employé par elle pour lui procurer son élargissement; ce qu'il tâcha de faire, usant de tout son pouvoir, qui était comme absolu sur l'esprit de M. Vincent, en tout ce qui n'allait point contre le service de Dieu. C'est pourquoi il le pria et le pressa avec de très grandes instances de faire mettre cette abbesse en liberté, cela lui étant très facile. Mais M. Vincent lui répondit franchement qu'il ne le pouvait faire sans trahir sa conscience, et par conséquent qu'il le suppliait très humblement de l'en excuser. De quoi ce bon prieur étant fort sensiblement touché : « Est-ce ainsi, lui dit-il, que vous me traitez, après vous avoir mis ma maison entre les mains? Est-ce comme cela que vous reconnaissez le bien que je vous ai fait, pour vous accommoder et toute votre Compagnie? - Il est vrai, répliqua M. Vincent, que vous nous avez comblés d'honneur et de biens, et que nous vous avons les mêmes obligations que les enfants ont à leur père; mais ayez agréable, Monsieur, de reprendre le tout, puisque, selon votre jugement, nous ne le méritons pas. » A ces paroles ce bon prieur se tut, et se retira témoignant être fort mécontent. Néanmoins, peu

de jours après, ayant été mieux informé qu'il n'était des déportements scandaleux de cette dame, et reconnaissant la justice du procédé de M. Vincent, il le fut trouver. S'étant mis alors à genoux devant le serviteur de Dieu qui s'y mit aussi en même temps, il lui fit excuse de ce qu'il avait dit, et le pria de ne rien relâcher en sa considération de la pénitence de cette abbesse, ayant reconnu que cela se faisait pour son bien, et qu'il avait eu tort de solliciter pour la faire mettre en liberté. Voilà quel fut le fruit de la fermeté de M. Vincent, et comment Dieu justifia sa conduite en cette rencontre.

Nous ne répéterons point ici ce qui a été remarqué ailleurs touchant la force et constance qu'il a fait paraître pour soutenir les saintes œuvres qu'il avait commencées, nonobstant les difficultés presque insurmontables qui s'y rencontraient, et qui faisaient perdre courage aux personnes qui avaient témoigné le plus de zèle pour les entreprendre. Nous avons vu comme il soutint l'entreprise de l'éducation des enfants trouvés, lorsque les Dames de la Charité de Paris étaient presque résolues de l'abandonner, de peur de succomber sous le faix d'une dépense qui semblait excéder de beaucoup leurs forces : en quoi il réussit très heureusement. Car il leur parla dans une assemblée d'une manière si efficace et si remplie de l'esprit de Dieu, qu'elle leur releva le courage, et leur fit espérer contre l'espérance même, et elles se résolurent à continuer cette bonne œuvre à quelque prix que ce fût, ainsi qu'elles ont toujours fait depuis 1.

Que si ce fidèle serviteur de Dieu a témoigné tant de force et de constance à soutenir le bien et à s'opposer au mal, il n'a pas moins fait paraître de patience, lorsqu'il a plu à Dieu de l'éprouver par les afflictions et par les croix

<sup>1.</sup> Liv. I, ch. xxx, t. I, p. 210.

qu'il lui a souvent envoyées, comme des gages assurés de son amour. C'est cette vertu de patience, qui, au milieu des plus fâcheuses tempêtes et des plus violents orages qui se sont élevés de son temps, conservait dans le fond de son cœur un calme et une tranquillité qu'aucun accident, quelque triste et funeste qu'il fût, ne pouvait troubler; c'est encore par cette vertu qu'il possédait son âme et qu'il était maître de ses sentiments en présence des peines, des contradictions et des persécutions les plus rudes qui lui pussent arriver, sans qu'il sortît jamais de sa bouche aucune parole qui fît paraître la moindre impatience ou émotion de son esprit.

Voyageant en Bretagne, il fut obligé un dimanche au soir, dans un village, fatigué du chemin, de loger en une hôtellerie fort pauvre. Il avait à peine fermé l'œil pour se reposer, qu'arriva une troupe de paysans qui se mirent à faire de la débauche toute la nuit près de sa chambre, où même quelques uns d'eux entrèrent et firent un très grand bruit. Il n'en fit pourtant aucune plainte : au contraire, le lendemain matin il témoigna plus de satisfaction et de reconnaissance à son hôte, quoiqu'il eût ressenti beaucoup d'incommodité en sa maison, que s'il en eût reçu le meilleur traitement du monde. Outre cela, il lui fit largesse de quantité de beaux Agnus 1, qu'on lui avait donnés longtemps auparavant. Le Missionnaire qui l'accompagnait en ce voyage, et auquel il avait donné ces objets en garde, admira d'autant plus cette conduite qu'il ne lui en avait vu donner aucun dans les autres lieux où il avait reçu toute sorte de courtoisie, et où il avait trouvé des enfants bien faits et des serviteurs fort officieux, auxquels il avait fait le catéchisme, de même qu'à ces pauvres gens : ce qui lui donna sujet de croire que M. Vincent en usait de la sorte

<sup>1.</sup> Agnus, cire bénite par le pape, sur laquelle est imprimée la figure d'un agneau, et à laquelle sont attachées des indulgences.

parce qu'ils étaient bien pauvres, et qu'ils avaient donné de l'exercice à sa patience.

Une autre fois il avait été assigné par-devant un conseiller de la grand'chambre du Parlement de Paris, en reconnaissance de certaines écritures, à la requête d'un particulier qui avait assez mal à propos intenté procès contre la Communauté de Saint-Lazare. Cet homme, qui était d'un naturel violent, s'emporta avec excès sans aucun respect de ce magistrat, ni du lieu où il était, et proféra des injures et des calomnies atroces contre l'honneur et la réputation de M. Vincent. Celui-ci n'en fit paraître aucune émotion, témoignant plutôt avoir pitié de la faute que ce particulier commettait en la présence de son juge : et comme son procureur, qui était présent, voulut prendre la parole pour demander réparation d'honneur, M. Vincent l'empêcha, et excusa autant qu'il put l'action de son adversaire. C'est ce même procureur du parlement, qui était un fort homme de bien, qui en a rendu témoignage. Il exprimait son admiration d'une telle patience qui lui semblait fort extraordinaire, car il n'en voyait guère de semblables pratiques. Mais ceux qui ont approché M. Vincent ont remarqué que ces exercices de patience lui étaient assez ordinaires : ils l'ont vu souvent en produire des actes en diverses rencontres, et endurer les affronts, les injures et les outrages avec une grande paix et une grande humilité.

Ce n'était pas seulement dans les grandes occasions, dans lesquelles l'esprit est ordinairement plus présent à luimême, que M. Vincent a fait paraître sa grande patience. Même dans les fréquentes rencontres des importunités, empressements, demandes indiscrètes, répliques mal digérées, et autres manquements journaliers commis à son égard, tant par des inférieurs que par d'autres, on ne lui a jamais vu donner le moindre signe d'impatience, ni même proférer une seule parole d'un ton plus haut; au contraire,

c'était en tes occasions-là qu'il agissait et parlait avec plus de douceur et de tranquillité.

Lorsqu'il arrivait des pertes dans les biens temporels de sa Congrégation, quoiqu'elles fussent quelquefois fort notables, il les souffrait non seulement avec patience, mais aussi avec joie. Comme on lui disait un jour que ce qui était le plus fâcheux dans une perte considérable arrivée à la Communauté de Saint-Lazare, c'était que cela donnerait sujet à plusieurs de concevoir quelque mésestime de sa Compagnie, et peut-être de parler mal de lui, il répondit que c'était là ce qui était véritablement bon, et que les siens auraient par ce moyen une occasion plus avantageuse de pratiquer la vertu.

Mais il ne faut pas s'étonner s'il ne se laissait point abattre à la tristesse dans toutes ces fâcheuses rencontres, puisqu'il témoignait même quelquefois s'attrister de ce que Dieu, comme il lui semblait, n'exerçait pas assez sa Compagnie par les afflictions:

depuis quelque temps, et même bien souvent, sur ce que la Compagnie ne souffrait rien, que tout lui réussissait, et qu'elle était en quelque prospérité; disons mieux, qu'elle était bénie de Dieu en toutes les manières, sans ressentir ni traverses ni contradictions. Je commençais à me défier de cette bonasse, sachant que le propre de Dieu est d'exercer ceux qui le servent, et de châtier ceux qu'il aime. Quem enim diligit Dominus, castigat 1. Je me souvenais de ce qui est rapporté de saint Ambroise, que faisant voyage il se trouva dans une maison où il apprit du maître qu'il ne savait ce que c'était qu'affliction; et que sur cela ce saint prélat, éclairé des lumières du ciel, jugea que cette maison traitée si doucement était proche de sa ruine. « Sortons

<sup>1.</sup> Hebr., x11, 6.

d'ici, dit-il, la colère de Dieu va tomber sur cette maison; » comme en effet il n'en fut pas sitôt dehors, que la foudre, la mettant à bas, enveloppa dans sa ruine tous ceux qui étaient dedans.

« D'un autre côté, je voyais plusieurs Compagnies agitées de temps en temps, particulièrement une des plus grandes et des plus saintes qui soient en l'Église, laquelle se trouve parfois comme en consternation, et qui même souffre présentement une persécution horrible; et je disais: Voilà comme Dieu traite les Saints, et comme il nous traiterait si nous étions bien forts en la vertu : mais connaissant notre faiblesse, il nous élève et nourrit de lait, comme de petits enfants, et fait que tout nous réussit, sans quasi que nous nous en mêlions. J'avais donc raison dans ces considérations de craindre que nous ne fussions pas agréables à Dieu, ni dignes de souffrir quelque chose pour son amour, puisqu'il en détournait les afflictions et les touches, qui mettent à l'épreuve ses serviteurs. Il nous est bien arrivé quelques naufrages aux embarquements faits pour Madagascar, et encore Dieu nous en a tirés; et en l'année 1649, les gens de guerre nous causèrent dommage de quarante mille livres, de compte fait : mais cette perte ne nous fut pas particulière, tout le monde se ressentit des troubles publics; le mal fut commun, et nous ne fûmes pas traités autrement que les autres. Mais béni soit Dieu, mes Frères, de ce que maintenant il a plu à sa Providence adorable nous dépouiller d'une terre qu'on vient de nous ôter 1. La perte est considérable pour la Compagnie, mais bien considérable. Entrons dans le sentiment de Job, quand il disait 2: « Dieu m'avait « donné ces biens, il me les a ôtés : son saint nom soit béni. » Ne regardons pas cette privation comme venant d'un jugement humain; mais disons que c'est Dieu qui nous a jugés,

<sup>1.</sup> La ferme d'Orsigny.

<sup>2.</sup> Job, 1, 21.

et humilions-nous sous la main qui nous frappe, comme David qui disait : Obmutui, et non aperui os meum, quoniam tu fecisti <sup>1</sup>. « Je me suis tû, Seigneur, parce que c'est « vous qui l'avez fait. » Adorons sa justice, et estimons qu'il nous a fait miséricorde de nous traiter ainsi : il l'a fait pour notre bien : Benè omnia fecit, rapporte saint Marc <sup>2</sup>, « il a « tout bien fait. »

C'était dans ces sentiments très parfaits et élevés que M. Vincent portait avec une patience héroïque, non seulement la perte des biens, mais aussi celle des personnes qui lui étaient les plus chères, et dont la séparation ne lui pouvait être que très sensible. Ce fut dans cette disposition qu'ayant perdu un des anciens prêtres Missionnaires, auquel il avait une confiance très particulière, et qu'il considérait comme l'une des principales colonnes de sa Congrégation; et en même temps se voyant en danger d'en perdre un autre qui était malade à l'extrémité, il écrivit ces paroles à une personne de confiance : « Par la grâce de Dieu, j'en ai mon cœur en paix, dans la vue que c'est le bon plaisir de Dieu : il est vrai qu'il me vient parfois quelque crainte que mes péchés n'en soient la cause; mais reconnaissant en cela même le bon plaisir de Dieu, je l'agrée de très bon cœur. »

Un de ses prêtres lui déclarant un jour les peines qu'il avait en la conduite d'une maison de la Compagnie: « Ah! Monsieur, lui dit-il, voudriez-vous bien être à vous sans souffrir? et ne vaudrait-il pas mieux avoir un démon dans le corps, que d'être sans aucune croix? Oui, car en cet état le démon ne nuirait point à l'âme; mais n'ayant rien à souffrir, ni l'âme ni le corps ne seraient conformes à Jésus-Christ souffrant; et cependant cette conformité est la marque de notre prédestination. Partant, ne vous étonnez

<sup>3.</sup> Ps., xxvIII, 10.

<sup>2.</sup> VII, 37.

point de vos peines, puisque le Fils de Dieu les a choisies pour notre salut. »

Il dit à un autre qui souffrait pour la justice : « Votre cœur n'est-il pas bien consolé de voir qu'il a été trouvé digne devant Dieu de souffrir en le servant ? Certainement vous lui en devez un remerciement particulier, et vous êtes obligé de lui demander la grâce d'en faire un bon usage. »

Ayant une autre fois appris qu'une vertueuse abbesse trouvait de grandes difficultés et contradictions pour mettre l'ordre qu'elle voulait établir dans son abbaye, il conseilla à un bon ecclésiastique de faire ce qu'il pourrait pour l'encourager dans son entreprise, et de lui dire « que les souffrances dans l'établissement d'un bien attiraient les grâces nécessaires pour y réussir ».

Le diable ayant un jour suscité un orage contre quelques Missionnaires pour empêcher le fruit d'une mission à laquelle ils travaillaient, M. Vincent en écrivit au supérieur en ces termes : « Béni soit Dieu des difficultés qu'il lui plaît que vous rencontriez. Il faut bien en cette occasion honorer celles que le Fils de Dieu a ressenties sur la terre. O Monsieur! qu'elles étaient bien plus grandes! puisque pour l'aversion qu'on avait de lui et de sa doctrine, on lui interdisait l'entrée des lieux, et qu'enfin on lui a ôté la vie. C'est à ces rencontres qu'il disposait ses disciples lorsqu'il leur dit qu'on se moquerait d'eux, qu'on les bafouerait, qu'on les maltraiterait; que les pères se rendraient parties contre leurs enfants, et que les enfants persécuteraient leurs pères 1. Profitons donc, Monsieur, de ces rencontres, et souffrons, comme ces saints Apôtres ont souffert, les contradictions qui nous surviendront au service de Dieu. Mais plutôt réjouissons-nous-en comme d'un grand bien quand elles nous arriveront, et commençons en cette occasion à

<sup>1.</sup> Matth., x, 17; Marc., XIII, 12.

en faire l'usage tel que les Apôtres en ont fait, à l'exemple de leur chef Notre-Seigneur. Si nous nous comportons de la sorte, assurez-vous que les mêmes moyens par lesquels le diable vous a voulu combattre vous serviront pour l'abattre; que vous réjouirez tout le ciel, et les bonnes âmes de la terre qui le verront, ou qui l'entendront; que ceux-là même auxquels vous avez affaire vous béniront enfin, et vous reconnaîtront comme coopérateur de leur salut. Mais quoi! Hoc genus dæmoniorum non ejicitur nisi in oratione et patientià 1. La sainte modestie et récollection intérieure qui se pratique dans la Compagnie vous pourra aussi servir. Il sera bon encore de vous informer d'où peut provenir l'aversion que ce peuple témoigne envers les Missionnaires, afin de s'abstenir de ce qui peut y avoir donné occasion, et même de faire le contraire, s'il est expédient; et lorsque vous en serez informé, je vous prie de m'en donner avis. »

Écrivant une autre fois à quelqu'un qui se plaignait de quelque personne, il lui dit ces paroles : « Je crois bien que celui que vous me nommez vous a donné sujet de peine, et je suis marri qu'il se soit échappé de la sorte. Vous ne devez pourtant pas regarder son procédé comme venant de lui, mais plutôt comme une épreuve que Dieu veut faire de votre patience; et cette vertu sera d'autant plus vertu en vous que vous êtes naturellement plus vif au ressentiment, et que vous avez moins donné de sujet à l'offense que vous avez reçue. Témoignez donc que vous êtes un véritable enfant de Jésus-Christ, et que ce n'est pas en vain que vous avez tant de fois médité ses souffrances; mais que vous avez appris à vous vaincre, en souffrant les choses qui vous font davantage soulever le cœur. »

« Enfin, Monsieur, dit-il à un autre, il faut aller à Dieu,

<sup>1.</sup> Cette sorte de démons ne se chasse que par la prière et la patience. — Cf. Marc., 1x, 28.

per infamiam et bonam famam; et sa divine bonté nous fait miséricorde quand il lui plaît permettre que nous tombions dans le blâme et dans le mépris public. Je ne doute pas que vous n'ayez reçu en patience la confusion qui vous revient de ce qui s'est passé. Si la gloire du monde n'est qu'une fumée, le contraire est bien solide quand il est pris comme il faut, et j'espère qu'il nous reviendra un grand bien de cette humiliation. Dieu nous en fasse la grâce, et veuille nous en envoyer tant d'autres que par icelles nous puissions mériter de lui être plus agréables. »

Or, ce qui établissait si fort M. Vincent en cette vertu de patience était la ferme foi qu'il avait de ces deux vérités : l'une, que les maux de peine ne nous arrivent que par la volonté de Dieu, selon ce que dit un prophète 2 : Non est malum in civitate, quod non fecerit Dominus; l'autre, que Dieu ne permet jamais que nous soyons affligés ou tentés au-dessus de nos forces, mais qu'il nous aide par sa grâce pour nous en faire retirer du profit et de l'avantage, comme le saint Apôtre nous le témoigne par ces paroles: Fidelis Deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum, ut possitis sustinere3. Étant bien persuadé de ces vérités, il disait « que l'état d'affliction et de peine n'est pas un état qui soit mauvais; que Dieu nous y met pour nous exercer en la vertu de patience, et pour nous apprendre la compassion envers les autres, lui-même ayant voulu éprouver cet état, afin que nous eussions un Pontife qui pût compatir à nos misères, et nous encourager par son exemple à la pratique de cette vertu. »

Il ajoutait « qu'une des marques les plus certaines que Dieu a de grands desseins sur une personne est quand il

<sup>1.</sup> A travers la bonne et la mauvaise réputation. (II Cor., vi, 8.)

<sup>2.</sup> Amos, 111, 6.

<sup>3.</sup> I Cor., x, 13.

lui envoie désolations sur désolations, et peines sur peines; que le vrai temps pour reconnaître le profit spirituel d'une âme est celui de la tentation et tribulation, parce que tel qu'on est en ces épreuves, tel on se trouve ordinairement après; et qu'en un seul jour de tentation nous pouvons acquérir plus de mérites qu'en plusieurs autres de tranquillité. » Il disait encore « que l'eau croupissante qui devient bourbeuse et infecte représente une âme qui est toujours dans le repos; et qu'au contraire, les âmes exercées par la tentation sont comme les rivières qui coulent parmi les cailloux et les rochers, dont les eaux en sont plus belles et plus douces. »

La plénitude qu'il avait de cette vertu lui donnait une grâce particulière pour la communiquer aux autres, et pour les porter au bon usage des souffrances. — Voici en quels termes il écrivit un jour à une âme affligée pour la consoler et fortifier :

« Je compatis sensiblement à vos peines, qui sont longues et diverses : c'est une croix étendue qui embrasse votre esprit et votre corps; mais elle vous élève au-dessus de la terre, et c'est ce qui me console. Vous devez aussi vous consoler beaucoup de vous voir traitée comme Notre-Seigneur a été traité, et honorée des mêmes marques par lesquelles il nous a témoigné son amour. Ses souffrances étaient intérieures et extérieures, et les intérieures ont été continuelles, et sans comparaison plus grandes que les autres. Mais pourquoi pensez-vous qu'il vous exerce de la sorte? C'est pour la même fin qu'il a voulu lui-même souffrir, savoir, pour vous purger de vos péchés, et vous honorer de ses vertus, afin que le nom de son Père soit sanctisié en vous. Demeurez donc en paix, et ayez une parfaite confiance en sa bonté. Ne vous arrêtez point au sentiment contraire; défiez-vous de vos propres sentiments, et croyez plutôt à ce que je vous dis et à la connaissance que j'ai de vous qu'à tout ce que vous pourriez penser et ressentir. Vous avez tout sujet de vous réjouir en Dieu, et de tout espérer de lui par Notre-Seigneur qui habite en vous. Après la recommandation qu'il vous a faite de renoncer à vous-même, je ne vois aucune chose que vous ayez sujet d'appréhender, non pas même le péché, qui est le seul mal que nous devons craindre; parce que dans l'état de religion que vous avez embrassé, vous faites pénitence du passé et que pour l'avenir, vous avez une trop grande horreur de tout ce qui pourrait déplaire à Dieu. »

## CHAPITRE XXIII

Sa patience dans les maladies

L'esprit malin, connaissant combien est grande la faiblesse de notre chair, et combien périlleux et violents sont les assauts que les hommes ressentent de ce côté-là, par les maladies, disait avec raison que l'homme exposera volontiers ses autres biens extérieurs pour sa vie, et pour s'exempter des douleurs et des maladies, qui sont les avantcourriers de la mort. Et quoiqu'il eût en vain attaqué la patience du saint patriarche Job par la perte de ses biens et de ses enfants, il se promettait encore de le vaincre si Dieu lui permettait de l'affliger en son corps par les maladies et par les douleurs. Ce fut aussi en ce dernier choc que ce saint homme fit éclater davantage sa vertu : il supporta cette dure épreuve, non seulement avec patience, mais même avec une parfaite soumission au bon plaisir de Dieu, auquel il rendait des bénédictions et des louanges avec d'autant plus d'affection, que ses douleurs étaient plus sensibles et ses peines plus violentes 1.

On peut dire avec vérité que cette épreuve des dou-

<sup>1.</sup> Voy. Job., 1 et 11.

leurs et des maladies a été celle qui a donné le dernier accomplissement à la patience de M. Vincent, et qui a couronné toutes ses autres vertus. C'est aussi pour cet effet, qu'encore que son corps parût assez robuste, et que son tempérament, qui était fort bon, joint à sa manière de vie fort réglée, dût produire en lui une longue et parfaite santé, Dieu a voulu toutefois qu'il ait été souvent exercé par diverses et fréquentes maladies. Cela pouvait provenir, ou des grandes peines et incommodités qu'il avait souffertes durant son esclavage, ou de la violence qu'il se faisait continuellement à lui-même, ou des travaux et fatigues des missions auxquelles il s'est employé durant une longue suite d'années, ou enfin de son application continuelle aux grandes affaires de charité et de piété, qui étaient souvent fort épineuses et difficiles. Mais de quelque cause que cela soit provenu, il est certain que ce saint homme, par une conduite particulière de la divine Providence, a presque toujours été dans l'exercice des infirmités, soit par des fluxions qui l'incommodaient en diverses parties de son corps, soit par des fièvres dont il était souvent attaqué, soit par des chutes et blessures très fâcheuses qui lui sont quelquefois arrivées, et enfin par l'enflure et les autres incommodités continuelles de ses jambes. Néanmoins quelques maladies dont il fût atteint, et quelques douleurs qu'il ressentît, il conservait toujours une paix et une liberté d'esprit si grande, qu'on n'eût pas dit qu'il eût souffert aucun mal, si l'abattement de son corps n'eût fait voir le contraire.

Écrivant un jour sur le sujet de ses souffrances à une personne de confiance toute particulière, il lui en témoigna ses sentiments en ces termes : « Je vous ai caché autant que j'ai pu mon état, et n'ai pas voulu vous faire savoir mon incommodité, de peur de vous contrister; mais, ô bon Dieu! jusques à quand serons-nous si tendres que de ne nous oser dire le bonheur que nous avons d'être visités de

Dieu? Plaise à Notre-Seigneur de nous rendre plus forts, et de nous faire trouver notre bon plaisir dans le sien! »

Diverses personnes de sa maison, et même du dehors, l'ayant vu dans quelques-unes de ses souffrances, étaient dans l'étonnement de la patience et de la tranquillité qui paraissait en lui, au milieu des plus violentes douleurs qu'il souffrait en ses jambes; des fluxions âcres et mordicantes tombaient et croupissaient sur les jointures des genoux et des pieds; et dans les derniers mois de sa vie elles coulaient parfois en telle abondance, qu'il en avait les pieds baignés et les bas tout trempés, et même la terre en était toute mouillée. En cet état il ne pouvait plus se lever de sa chaise, ni presque se remuer. Or, quoiqu'il fût toujours ainsi dans la douleur, et sans aucun repos ni de nuit ni de jour, il ne sortait pas néanmoins de sa bouche une seule parole de plainte; son visage retenait la même douceur et la même affabilité qu'en santé, et son esprit exerçait continuellement une patience tout héroïque.

« Plus il avançait en âge, dit un vertueux ecclésiastique qui l'a particulièrement connu, et plus son corps s'appesantissait et ses incommodités angmentaient; jusque-là que quelques mois avant son heureuse fin il se vit privé de la célébration de la sainte Messe, qui faisait auparavant toute sa joie et toute sa consolation. Il était réduit à demeurer dans une chaise par sa caducité, et par les grandes et continuelles douleurs qu'il ressentait. Toutefois, au milieu de ses souffrances, il voyait et recevait toutes sortes de personnes du dehors et du dedans; il donnait ordre aux affaires de sa maison et de toute sa Congrégation, répondant à tous venants avec autant de grâce et de sérénité d'esprit que s'il n'eût ressenti aucun mal, la même affabilité et douceur ayant toujours paru sur son visage jusqu'à sa mort.»

Il arriva un jour qu'un de ses prêtres se rencontra dans sa chambre lorsqu'on lui accommodait et pansait ses jambes enflées et ulcérées; le voyant beaucoup souffrir, touché de son mal, il lui dit : « O Monsieur! que vos douleurs sont fâcheuses! » A quoi M. Vincent répondit : « Quoi? appelez-vous fâcheux l'ouvrage de Dieu, et ce qu'il ordonne, en faisant souffrir un misérable pécheur, tel que je suis? Dieu vous pardonne, Monsieur, ce que vous venez de dire; car on ne parle pas de la sorte dans le langage de Jésus-Christ. N'est-il pas juste que le coupable souffre, et ne sommes-nous pas plus à Dieu qu'à nous-mêmes? »

Une autre fois, ce même prêtre lui disant qu'il semblait que ces douleurs croissaient de jour à autre : « Il est vrai, lui répondit-il, que depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête je les sens augmenter. Mais, hélas! quel compte aurai-je à rendre au tribunal de Dieu, devant qui j'ai bientôt à comparaître, si je n'en fais pas un bon usage? »

Il ne faut pas s'étonner si ce grand serviteur de Dieu avait de tels sentiments, et s'il parlait de la sorte parmi ses plus pressantes douleurs; car il avait fait depuis longtemps une bonne provision de patience, et il avait rempli son esprit et son cœur des plus parfaites maximes de cette vertu, pour les pratiquer en toutes sortes d'occasions, et particulièrement dans ses maladies. Voici ce qu'il en écrivit un jour à un des siens qui était dans cet exercice d'infirmité : « Il est vrai, lui dit-il, que la maladie nous fait voir ce que nous sommes beaucoup mieux que la santé, et que c'est dans les souffrances que l'impatience et la mélancolie attaquent les plus résolus. Mais comme elles n'endommagent que les plus faibles, vous en avez plutôt profité qu'elles ne vous ont nui, parce que Notre-Seigneur vous a fortifié en la pratique de son bon plaisir. Cette force paraît en la proposition que vous avez faite de les combattre avec courage; et j'espère qu'elle paraîtra encore mieux dans les victoires que vous remporterez, en souffrant désormais pour l'amour

de Dieu, non seulement avec patience, mais aussi avec joie et gaieté. »

Et parlant un jour à ceux de sa Communauté sur ce même sujet 1 :

« Il faut avouer, leur dit-il, que l'état de maladie est un état fâcheux, et presque insupportable à la nature; et néanmoins c'est un des plus puissants moyens dont Dieu se serve pour nous remettre dans notre devoir, pour nous détacher des affections du péché, et pour nous remplir de ses dons et de ses grâces. O Sauveur! qui avez tant souffert, et qui êtes mort pour nous racheter et pour nous montrer combien cet état de douleur pouvait glorifier Dieu et servir à notre sanctification, faites-nous, s'il vous plaît, connaître le grand bien et le grand trésor qui est caché sous cet état de maladie: c'est par là, Messieurs, que les âmes se purgent, et que celles qui n'ont point de vertu ont un moyen efficace d'en acquérir. On ne saurait trouver un état plus propre pour la pratiquer : c'est en la maladie que la foi s'exerce merveilleusement; l'espérance y reluit avec éclat; la résignation, l'amour de Dieu, et toutes les vertus y trouvent une ample matière de s'exercer. C'est là où l'on connaît ce que chacun porte, et ce qu'il est; c'est la jauge avec laquelle vous pouvez sonder, et savoir le plus assurément quelle est la vertu d'un chacun, s'il en a beaucoup, si peu, ou point du tout. On ne remarque jamais mieux quel est l'homme que dans l'infirmerie! voilà la plus sûre épreuve qu'on ait pour reconnaître les plus vertueux et ceux qui le sont moins : ce qui nous fait voir combien il est important que nous soyons bien établis dans la manière de nous comporter comme il faut dans les maladies. Oh! si nous savions faire comme un bon serviteur de Dieu, qui, étant dans son lit malade, en fit un trône de mérite et de gloire! Il s'investit des saints mystères de notre religion:

<sup>1. 28</sup> juin 1658. Confér. aux Missionnaires, p. 281.

au ciel du lit, il mit l'image de la très sainte Trinité; au chevet, celle de l'Incarnation; d'un côté, la Circoncision: d'un autre, le Saint-Sacrement; aux pieds, le Crucifiement; et ainsi, de quelque côté qu'il se tournât, à droite ou à gauche, qu'il portât les yeux en haut ou en bas, il se trouvait toujours environné de ces divins mystères, et comme entouré et plein de Dieu. Belle lumière, Messieurs, belle lumière! si Dieu nous faisait cette grâce, que nous serions heureux! Nous avons sujet de louer Dieu de ce que, par sa bonté et miséricorde, il y a dans la Compagnie des infirmes et des malades qui font de leurs langueurs et de leurs souffrances un théâtre de patience, où ils font paraître dans leur éclat toutes les vertus; nous remercierons Dieu de nous avoir donné de telles personnes. J'ai déjà dit beaucoup de fois, et ne puis m'empêcher de le dire, que nous devons estimer que les personnes affligées de maladie dans la Compagnie sont la bénédiction de la même Compagnie.

« Considérons que les infirmités et les afflictions viennent de la part de Dieu. La mort, la vie, la santé, la maladie, tout cela vient par l'ordre de sa Providence; et de quelque manière que ce soit, toujours pour le bien et le salut de l'homme. Cependant il y en a qui souffrent bien souvent avec beaucoup d'impatience leurs afflictions, et c'est une grande faute. D'autres se laissent aller au désir de changer de lieu, d'aller ici, d'aller là, en cette maison, en cette province, en leur pays, sous prétexte que l'air y est meilleur. Et qu'est-ce que cela? Ce sont gens attachés à eux-mêmes, esprits de fillettes, personnes qui ne veulent rien souffrir, comme si les infirmités corporelles étaient des maux qu'il faille fuir : fuir l'état où il plaît à Dieu nous mettre, c'est fuir son bonheur. Oui, la souffrance est un état de bonheur, et sanctifiant les âmes.

« J'ai vu un homme qui ne savait ni lire ni écrire, qu'on nommait Frère Antoine, dont le portrait est en notre salle:

il avait l'esprit de Dieu en abondance. Il appelait un chacun son frère; si c'était une femme, sa sœur; et même quand il parlait à la reine, il l'appelait sa sœur. Chacun le voulait voir. On lui demandait un jour : Mais, mon frère, comment faites-vous à l'égard des maladies qui vous arrivent? comment vous y comportez-vous? que faites-vous pour en faire usage? Je les reçois, dit-il, comme un exercice que Dieu m'envoie: par exemple, si la fièvre m'arrive, je lui dis: Or sus, ma sœur la maladie, ou bien, ma sœur la fièvre, vous venez de la part de Dieu, soyez la bienvenue; et ensuite je souffre que Dieu fasse sa volonté en moi. Voilà, Messieurs et mes Frères, comme il en usait. Et c'est ainsi qu'ont coutume d'en user les serviteurs de Jésus-Christ, les amateurs de la croix. Cela n'empêche pas qu'ils usent des remèdes ordonnés pour le soulagement et la guérison de chaque maladie : et en cela même c'est faire honneur à Dieu qui a créé les plantes, et qui leur a donné la vertu qu'elles ont. Mais avoir tant de tendresse sur soi, se délicater pour le moindre mal qui nous arrive, c'est de quoi nous devons nous défaire; oui, nous faire quittes de cet esprit si tendre sur nousmêmes. »

## CHAPITRE XXIV

## La conduite de M. Vincent

La conduite de M. Vincent paraît assez dans tout ce qui a été rapporté de sa vie et de ses vertus, et l'on peut reconnaître par les choses qui ont été dites combien ce serviteur prudent et fidèle s'est conduit droitement et saintement en toutes ses voies. Néanmoins, comme cela est répandu généralement en tout cet ouvrage, nous avons pensé que, pour la plus grande édification et satisfaction du lecteur chrétien, il était expédient de recueillir dans un chapitre particulier ce qui a été jugé plus digne de remarque sur ce sujet.

Et premièrement si l'on considère quelle a été la fin que M. Vincent s'est proposée à l'égard soit des autres, soit de lui-même, on verra qu'elle n'a été autre que la plus grande gloire de Dieu et l'accomplissement de sa plus sainte volonté. C'était là l'unique but auquel ce bon serviteur de Dieu a toujours visé en tous ses desseins et en toutes ses entreprises; c'était là que tendaient toutes ses pensées, tous ses désirs et toutes ses intentions; enfin, c'était là qu'il s'efforçait de porter les autres par ses avis, ses conseils, ses exhortations, et par toutes les assistances spirituelles et temporelles qu'il leur rendait. Il ne prétendait autre chose, en tout et partout, sinon que le nom de Dieu fût sanctifié, son royaume augmenté, et sa volonté accomplie en la terre comme au ciel. Voilà où son esprit regardait et où son cœur aspirait sans cesse.

Or, pour parvenir à cette fin, le moyen principal et le plus universel qu'il a employé a été de conformer entièrement sa conduite à celle de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il avait très sagement jugé qu'il ne pouvait marcher ni conduire les autres par une voie plus droite ni plus assurée, que celle que le Verbe et la Sagesse de Dieu même lui avait tracée par ses exemples et par ses paroles; paroles et exemples que, pour cet effet, il avait toujours présents en son esprit, pour se mouler et se former en tout ce qu'il disait et faisait sur ce modèle de toute vertu et sainteté. Il avait le saint Evangile gravé dans son cœur, et il le portait en sa main comme une belle lumière pour se conduire; en sorte qu'il pouvait dire avec le prophète : « Votre parole, mon Dieu, est comme un clair flambeau pour éclairer mes pas, et pour me faire connaître le chemin que je dois tenir pour aller à vous 1. »

Cheminant donc à la faveur de cette divine clarté, il s'est

<sup>1.</sup> Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen semitis meis. (Ps. cxviii, 105)

proposé avant toute autre chose de travailler avec le secours de la grâce à son propre salut et à sa propre perfection, par l'imitation des vertus de son divin Maître. Il avait appris de son Evangile qu'il ne servirait de rien à l'homme de gagner tout le monde s'il venait à perdre son âme, et que la règle la plus juste et la plus assurée de l'amour que nous devons à notre prochain était le véritable amour que nous étions obligés d'avoir pour nous-mêmes.

Après ces premiers soins qui regardaient son salut et sa perfection, il a jugé qu'il ne pouvait mieux faire que de se conformer à son divin Sauveur, en se donnant entièrement pour procurer le salut et la sanctification des âmes qu'il avait rachetées au prix de son sang et de sa mort. C'est pour cela qu'il n'a épargné ni son temps, ni ses peines, ni sa vie consumée dans les divers emplois de charité dont il a été amplement parlé dans toutes les parties de cet ouvrage. Et il s'y est comporté avec une conduite si parfaite et si sainte qu'il a bien paru qu'elle venait de Dieu, et que le Saint-Esprit en était l'auteur et le directeur : ce qui se connaîtra encore mieux par la considération des excellentes qualités et propriétés de cette conduite.

En premier lieu elle a toujours été accompagnée d'une très grande humilité, qui était comme la première et la plus fidèle conseillère de M. Vincent; car, bien qu'il eût un esprit fort capable et fort éclairé, il se défiait néanmoins toujours de ses propres pensées. Pour ce sujet il recourait à Dieu en toutes sortes d'affaires, pour lui demander lumière et assistance; après quoi il recherchait encore et recevait bien volontiers le conseil des autres, même de ses inférieurs, et il exhortait souvent les siens à se comporter de la sorte dans les affaires.

Voici ce qu'il écrivit un jour sur ce sujet au supérieur 1

<sup>1.</sup> Lettre à Marc Coglée, supérieur à Sedan; 9 juillet 1650. (Lett., t. II, p. 250.)

d'une des maisons de sa Congrégation : « Tant s'en faut, lui dit-il, qu'il soit mauvais de prendre avis des autres, qu'au contraire il est expédient et même nécessaire de le faire, quand la chose dont ils'agit est de considération, ou lorsque nous ne pouvons seuls nous bien déterminer. Pour ce qui est des affaires temporelles, on prend conseil de quelques avocats ou d'autres personnes du dehors qui soient intelligentes; et pour celles qui regardent le dedans de la maison, on confère avec les officiers destinés pour cela, et aussi avec quelques autres de la Communauté, quand on le juge à propos. Pour moi, je confère souvent même avec nos frères, et je prends leurs avis sur les choses qui regardent leurs offices : et quand cela se fait avec les conditions requises, l'autorité de Dieu, qui réside dans les supérieurs, n'en reçoit aucun détriment; mais au contraire le bon ordre qui s'en suit la rend plus digne d'amour et de respect. Je vous prie d'en user ainsi, et de vous souvenir que lorsqu'il s'agit de changements ou d'affaires extraordinaires, on les propose au supérieur général. »

Et dans une autre rencontre, exhortant un autre supérieur d'en user de la même façon : « Vivez entre vous, lui dit-il, cordialement et simplement; en sorte qu'en vous voyant ensemble, on ne puisse pas juger qui est celui qui porte la qualité de supérieur. Ne résolvez rien qui soit tant soit peu considérable dans les affaires sans prendre leur avis, et particulièrement de votre assistant. Pour moi, j'assemble les miens quand il faut résoudre quelque difficulté de conduite, qui regarde les choses spirituelles ou ecclésiastiques. Et quand il s'agit des affaires temporelles, j'en confère aussi avec ceux qui en prennent le soin. Je demande même l'avis des frères en ce qui touche le ménage et leurs offices, à cause de la connaissance qu'ils en ont. Cela aide beaucoup

<sup>1.</sup> Antoine Durand, supérieur à Agde; 1er mars 1658. (Lett., t. IV, p. 30.)

le supérieur à se déterminer, et Dieu bénit davantage les résolutions qu'il prend ensuite. C'est pourquoi je vous prie de vous servir de ce moyen pour bien réussir en votre charge. »

Or, après avoir pris conseil et arrêté de la sorte ce qu'il fallait faire, il était ferme et constant dans l'exécution, et n'écoutait plus les pensées contraires qui lui pouvaient venir en l'esprit. « Après que nous avons recommandé quelque affaire à Dieu, dit-il un jour à quelques-uns des siens sur ce sujet 1, et que nous avons pris conseil, nous devons nous tenir fermes à ce qui a été résolu; rejetant comme tentation tout ce qui nous pourrait venir contre, avec cette confiance que Dieu ne l'aura point désagréable et qu'il ne nous en reprendra point, pouvant lui dire pour une légitime excuse : Seigneur, je vous ai recommandé l'affaire, et j'ai pris conseil, ce qui est tout ce que je pouvais faire pour connaître votre volonté!... L'exemple du pape Clément VIII fait fort bien à ce propos. On lui avait proposé une affaire de grande importance, qui regardait tout un royaume 2. On avait député vers lui plusieurs courriers, et un an s'était passé sans qu'il y eût voulu entendre, quoi qu'on lui eût pu représenter. Il recommandait cependant la chose à Dieu, et il en conférait avec ceux auxquels il avait plus de confiance, et qu'il estimait les plus capables et les plus éclairés; enfin, après plusieurs consultations, il prit une résolution avantageuse pour l'Église. Et néanmoins, en suite de cela, il eut un songe dans lequel il lui semblait que Notre-Seigneur lui apparaissait avec un visage sévère, lui reprochant ce qu'il avait fait, et le menaçant de l'en punir. A son réveil, étant fort effrayé d'une telle vision, il déclara la chose au

<sup>1.</sup> Voy. Compte rendu de l'Assemblée générale du 1er juillet 1651 (Supplément aux Lettres de saint Vincent, p. 263), et Conférence du 17 octobre 1659 (Confér. aux Missionnaires, p. 611).

<sup>2.</sup> L'abjuration d'Henri IV et son avenement au trône de France.

cardinal Tolet, lequel, ayant considéré le tout devant Dieu, lui dit qu'il ne s'en devait mettre en aucune peine, que ce n'était qu'une illusion du diable, et qu'il n'avait aucun sujet de craindre, puisqu'il avait recommandé l'affaire à Dieu, et pris conseil, qui était tout ce qu'il pouvait faire. Et ce bon pape s'étant arrêté à cet avis ne ressentit plus aucune peine sur ce sujet. »

Quoique M. Vincent se servît ainsi des lumières et des avis des autres, il ne se croyait pas pour cela dispensé d'employer de son côté toute l'attention et toute la vigilance possibles pour détourner le mal, et pour procurer le bien de ceux qui étaient sous sa conduite. Il avait toujours l'œil ouvert pour connaître ce qui se passait parmi les siens, et pour ordonner, disposer, et pourvoir à tout ce qui pouvait être requis de ses soins; mais il se comportait en cela avec une très grande prudence et circonspection, qui était une autre propriété de sa conduite en laquelle il a particulièrement excellé.

Tous ceux qui l'ont connu ont pu remarquer combien il était sage et considéré en tout ce qu'il disait et faisait, principalement quand il était question de la direction et de la conduite des autres, ou lorsqu'il était obligé de dire son avis sur quelque affaire; car il était fort retenu et circonspect en ses paroles, ne déterminant point pour l'ordinaire absolument les choses par lui-même, mais proposant simplement ses pensées, comme les soumettant en quelque façon au jugement de ceux qui lui demandaient conseil. « Il me semble, disait-il, que l'on pourrait prendre cette affaire de cette manière; » ou : « Peut-être ferions-nous bien d'agir de cette sorte; » ou : « Si vous trouviez bon de vous servir de ce moyen, il y a sujet de croire que Dieu le bénirait. » C'est de ces termes et d'autres semblables qu'il se servait ordinairement pour proposer ses sentiments, évitant les paroles trop fortes et les manières de s'exprimer qui pouvaient ressentir

l'esprit de suffisance ou la présomption d'avoir bien rencontré dans ses avis. Il ne disait jamais absolument : « Je vous conseille de faire telle et telle chose; » et fort rarement : « C'est là mon avis, ou mon sentiment; » mais simplement et humblement : « Voilà ma pensée; » ou bien : « Voilà ce qui m'en semble. » Néanmoins s'il avançait quelque proposition, ou quelque avis, dont la résolution fût expressément contenue dans les maximes du saint Évangile, en ce cas-là il n'hésitait point, mais il s'en tenait absolument à cet oracle de vérité.

Il tenait pour maxime qu'il y avait à craindre qu'un avis donné sur-le-champ ne fût plutôt de son propre esprit que de l'esprit de Dieu, lequel il estimait qu'il fallait toujours consulter avant que de parler ou de répondre. Il est bien vrai qu'il y a certaines occasions où l'on ne peut pas différer de donner son avis sur 'quelque affaire pressante, et de répondre sur-le-champ à ceux qui le demandent; et M. Vincent en a quelquefois usé de la sorte, quoique rarement en chose d'importance. Mais outre qu'il ne le faisait jamais sans élever son esprit à Dieu, et lui demander intérieurement lumière et assistance, il ne donnait pour l'ordinaire aucune résolution qu'il ne l'appuyât sur quelque passage de l'Écriture sainte, ou sur quelque action du Fils de Dieu ayant rapport au sujet sur lequel il était consulté.

Ayant besoin de faire choix d'une personne propre et capable pour exercer le consulat de Tunis en Barbarie, il jeta les yeux sur M. Husson, avocat au parlement de Paris, qui demeurait pour lors à Montmirail en Brie, et qui avait pour cet emploi toutes les bonnes qualités qu'on pouvait souhaiter. Il lui proposa la pensée qu'il en avait, par une lettre en laquelle il lui exposa amplement le pour et le contre, sans le lui persuader autrement, lui laissant de se résoudre librement. « Or, pour connaître ce que Dieu voulait de moi, dit cet avocat, je m'en allai trouver M. Vincent. Ma

plus grande peine naissait de l'appréhension que J'avais de quitter Montmirail trop légèrement, ou d'y demeurer trop opiniâtrément. Et pour éviter l'un et l'autre de ces dangers, il fallait être certain de ce que Dieu demandait. J'avais donc recours à M. Vincent pour me déterminer : lui de sa part souhaitait fort que je prisse résolution par un autre conseil que le sien. Mais comme j'insistai à ne prendre résolution que de lui, voici enfin de quelle manière il me parla, le jour de Pâques 1653 : « J'ai offert à Notre-Sei-« gneur, en célébrant la sainte Messe, me dit-il, vos peines, « vos gémissements et vos larmes, et moi-même, après la « consécration, je me suis jeté à ses pieds, le priant de « m'éclairer. Cela fait, j'ai considéré attentivement ce que « j'eusse voulu à l'heure de ma mort vous avoir conseillé « de faire; et il m'a semblé que si j'eusse eu à mourir au « même instant, j'eusse été consolé de vous avoir dit d'aller « à Tunis pour les biens que vous y pouvez faire, et que « j'eusse eu au contraire un extrême regret de vous en avoir « dissuadé. Voilà sincèrement ma pensée. Vous pouvez « toutefois ou aller, ou ne pas aller. »

« J'avoue, poursuit le même avocat, que ce procédé si désintéressé me fit voir clairement que Dieu me parlait par sa bouche. Pour lui, il se montra si peu attaché à son sentiment et à l'avis qu'il m'avait donné, que la chose ayant encore été mise en délibération, il n'assista à la résolution qui m'en fut donnée, qu'à cause que je l'en suppliai fort instamment. »

Il ne voulait point assigner par lui-même leur destination aux Missionnaires qu'il envoyait aux pays éloignés : il ne prenait que ceux qui avaient eu auparavant mouvement de Dieu et disposition intérieure pour ces missions extraordinaires, et qui avaient même demandé plusieurs fois d'y aller, jugeant prudemment qu'un homme appelé de Dieu fait plus de fruit que beaucoup d'autres qui n'ont pas une pure vocation.

A cette prudence et circonspection dont il usait dans sa conduite, il joignait la force et la fermeté pour maintenir l'exactitude et la régularité. Il disait sur ce sujet que les personnes qui avaient charge des autres devaient tenir ferme dans les observances; qu'elles devaient se donner garde surtout d'être cause du relâchement par le défaut de fermeté ou d'exactitude; et qu'entre tout ce qui peut faire déchoir les Communautés de leur bon état, il n'avait rien vu qui fût plus dangereux que d'être gouvernées par des supérieurs ou autres officiers trop mous, et qui désiraient complaire aux autres et se faire aimer. Il ajoutait que, comme les mauvais succès d'une guerre s'attribuent ordinairement au général de l'armée, ainsi les défauts d'une Compagnie venaient ordinairement des manquements du supérieur; qu'au contraire, le bon état des membres dépendait de la bonne conduite du chef, et qu'il avait vu une Communauté des plus régulières qui fussent dans l'Église déchoir en moins de quatre ans par la nonchalance et lâcheté d'un supérieur. D'où il concluait par ces paroles : « Si donc tout le bien d'une Communauté dépend des supérieurs, certainement on doit bien prier Dieu pour eux, comme étant chargés, et ayant à rendre compte de tous ceux qui sont sous leur conduite. »

Ouelques personnes de différentes dispositions, dont les unes étaient moins réglées, et les autres fort exactes et vertueuses, s'étant trouvées dans une même maison, il écrivit au supérieur, qui se plaignait de tous, la lettre qui suit 1 : « Je suis affligé avec vous, et non sans raison, du procédé du prêtre et du frère dont vous m'écrivez : Dieu leur fasse la grâce d'ouvrir les yeux pour voir le danger où ils sont de suivre ainsi les mouvements de la nature rebelle, qui ne s'accorde jamais avec l'esprit de Jésus-Christ. Oh! qu'il est

<sup>1.</sup> Lettre à Antoine Durand, supérieur à Agde; 18 juillet 1659. (Lett., t. IV, p. 403.)

difficile, dit l'Écriture, que ceux qui tombent, après avoir été éclairés, se relèvent! Certes ils ont grand sujet de craindre de s'égarer malheureusement s'ils quittent la voie où Dieu les a mis : car comment feront-ils leur devoir dans le monde, s'ils ne le font pas en la condition où ils sont, y étant aidés par tant de grâces de Dieu et de secours spirituels et temporels qu'ils n'auront pas hors de leur vocation? Il ne faut pas néanmoins s'étonner de voir ainsi des esprits qui chancellent et s'échappent. Il s'en rencontre dans les plus saintes Compagnies. Dieu le permet pour montrer aux hommes la misère de l'homme, et pour donner sujet de crainte aux plus fermes et plus résolus; c'est aussi pour exercer les bons, et pour faire pratiquer aux uns et aux autres diverses vertus. Vous me mandez, à l'occasion de ces deux personnes déréglées et mécontentes, que la vertu de Messieurs N. N. 1 est un peu à charge aux autres, - et je le crois, - mais c'est à ceux qui ont moins de régularité et de vigilance pour leur propre avancement et celui de leurs frères. Oui, Monsieur, leur zèle et leur exactitude font de la peine à ceux qui n'en ont pas, parce que cette ferveur condamne leur lâcheté. J'avoue que la vertu a deux vices à ses côtés, le défaut et l'excès; mais l'excès est louable en comparaison du défaut, et doit être plus supporté. Ces deux bons Missionnaires portant leur vertu à un degré où les autres ne peuvent atteindre, ceux-ci s'imaginent qu'il y a de l'excès, et devant Dieu il n'y en a pas. Ils trouvent à redire à leur manière d'agir, parce qu'ils n'ont pas le courage de les imiter. Dieu nous fasse la grâce de trouver tout bon en Notre-Seigneur de ce qui n'est pas mauvais. »

Il écrivit encore à un de ses prêtres qui était en mission, en ces termes : « Vous aurez soin, Monsieur, de la direction de ceux qui sont en votre compagnie : et je prie

<sup>1.</sup> Lebas et d'Olivet.

Notre-Seigneur qu'il vous donne part à son esprit et à sa conduite. Entreprenez donc cette sainte œuvre dans cet esprit; honorez la prudence, la prévoyance, la douceur et l'exactitude de Notre-Seigneur. Vous ferez beaucoup si vous faites observer le règlement comme il faut, parce que c'est ce qui attire la bénédiction de Dieu sur tout le reste Commencez donc par l'exactitude aux heures du lever et du coucher, à l'oraison, à l'office divin, aux autres exercices. Oh! Monsieur, que l'habitude formée de ces choses est un riche trésor, et que le contraire tire d'inconvénients après soi! Pourquoi donc ne mettrez-vous pas peine à vous acquitter de ces devoirs pour Dieu, puisque nous voyons que les personnes du monde observent pour la plupart si exactement l'ordre qu'elles se sont proposé dans leurs affaires? On voit rarement les gens de justice manquer à se lever, à aller au Palais et en revenir aux heures qui leur sont ordinaires; non plus que les marchands à ouvrir et fermer leurs boutiques : il n'y a que nous autres ecclésiastiques qui sommes si amateurs de nos aises, que nous ne marchons que selon le mouvement de nos inclinations. »

M. Vincent ne recommandait pas seulement l'exacte observance du règlement dans les maisons de sa Congrégation, et dans les missions où les siens travaillaient; mais il voulait encore qu'il fût gardé autant qu'il était possible dans les voyages qu'ils faisaient. La plupart de ses prêtres en peuvent bien rendre témoignage. Nous rapporterons seulement ici ce que l'un d'eux a déclaré sur ce sujet par écrit en ces termes : « Ayant reçu ordre de M. Vincent pour aller avec un autre prêtre de la Compagnie en une province éloignée, il nous retint fort longtemps tous deux dans sa chambre, la veille de notre départ sur le soir, nous avertissant de ce que nous avions à faire pendant le voyage, qui devait être de onze ou douze jours, en compagnie du messager de Toulouse, qui menait avec lui bon nombre de personnes de toute condition. Entre plusieurs autres

choses, il nous en recommanda particulièrement quatre : la première, de ne manquer jamais de faire l'oraison mentale, même à cheval, si nous n'avions pas le temps de la faire autrement; la seconde, de célébrer tous les jours la sainte Messe autant que faire se pourrait; la troisième, de mortifier les yeux par la campagne, et particulièrement dans les villes, et la bouche aussi par la sobriété dans les repas parmi les gens du monde; la quatrième, de faire le catéchisme aux serviteurs et servantes des hôtelleries, et surtout aux pauvres. »

Quoique sa conduite fût exacte jusqu'aux moindres choses, et qu'il se montrât ferme pour maintenir cette exactitude, il accompagnait toutefois cette fermeté d'une grande douceur et suavité; imitant en cela la conduite de Dieu même, qui, comme dit le Sage, « atteint fortement à ses fins, et dispose suavement toutes choses pour y parvenir <sup>1</sup>. » C'est de quoi le supérieur d'une maison de la Congrégation a rendu le témoignage suivant en ces termes :

« M. Vincent était très rigoureux pour lui-même, et fort exact, mais plein de douceur et de charité pour les autres : il tâchait de les contenter en tout ce qu'il pouvait accorder raisonnablement. Comme je lui avais demandé un jour la permission d'aller à la ville, il me la refusa, bien qu'avec peine, et me dit — quoique je ne dusse point exiger d'excuse de sa part, sa seule volonté me tenant lieu de loi — que c'était parce que plusieurs autres étaient sortis, et que je pouvais être utile à la maison. Néanmoins comme il crut m'avoir mortifié, à cause que je lui avais témoigné quelque empressement, il m'envoya quérir le lendemain, et me pria d'aller en ville, où je désirais; car c'était son ordinaire de se servir toujours de paroles fort obligeantes,

<sup>1.</sup> Sap., viii, 1.

il n'employait point le mot de commandement, ni autres semblables, qui fissent paraître son pouvoir et son autorité; mais usait de prières, et disait : Je vous prie, Monsieur, ou mon Frère, de faire ceci ou cela, etc. »

Il avait coutume de faire venir en sa chambre ceux qu'il envoyait en mission ou en voyage, le soir avant leur départ; la, il leur parlait en véritable père, et à leur retour il les recevait à bras ouverts avec une cordiale affection. Voici ce que l'un d'eux en a dit, et tous les autres pourraient rendre le même témoignage : « Je ne puis assez admirer la charité et bonté de ce grand cœur. Quand j'allais en voyage ou que j'en revenais, je me trouvais comme tout embaumé de ses embrassements et du cordial accueil qu'il me faisait. Ses paroles, toutes pleines d'une certaine onction spirituelle, étaient si suaves, et néanmoins si efficaces, qu'il faisait faire tout ce qu'il voulait sans aucune contrainte. »

Lorsqu'il était obligé de refuser quelque chose, il voulait qu'on s'en aperçût, sans qu'il fût obligé de le déclarer ouvertement, de peur de faire de la peine. Quelqu'un des siens l'ayant une fois pressé de consentir à quelque chose qu'il ne trouvait pas à propos, il lui répondit en ces termes : « Je vous prie de m'en faire ressouvenir une autre fois. »

Écrivant à un autre qui portait avec peine le départ de quelqu'un qui travaillait avec lui : « Je ne doute pas, lui dit-il, que la séparation de ce cher compagnon et de ce fidèle ami ne vous soit sensible : mais souvenez-vous, Monsieur, que Notre-Seigneur se sépara de sa propre Mère, et que ses disciples, que le Saint-Esprit avait si parfaitement unis, se séparèrent les uns des autres pour le service de leur divin Maître. »

Un supérieur se plaignant à lui des difficultés qu'il trouvait en sa charge, et de la peine qu'il avait à contenter ceux du dedans et du dehors, il lui écrivit en ces termes : « Je compatis aux peines que vous souffrez; mais vous ne devez pas vous étonner des difficultés, et encore moins vous laisser

abattre: car on en rencontre partout; c'est assez que deux hommes demeurent ensemble, pour se donner de l'exercice; et quand même vous demeureriez seul, vous seriez à charge à vous-même, et vous trouveriez en vous de quoi exercer votre patience: tant il est vrai que notre misérable vie est pleine de croix. Je loue Dieu du bon usage que vous faites des vôtres, comme je me le persuade. J'ai trop reconnu de sagesse et de douceur en votre esprit, pour qu'elle vous manque en ces rencontres fâcheuses. Si vous ne contentez pas tout le monde, il ne faut pas pour cela vous mettre en peine; car Notre-Seigneur lui-même ne l'a pas fait: combien s'en est-il trouvé, et combien s'en trouvera-t-il encore, qui ont trouvé à redire à ses paroles et à ses actions? »

Il avait aussi cette coutume de pressentir les dispositions des siens pour les emplois difficiles, et pour les lieux éloignés où il avait dessein de les envoyer pour le service de Dieu. « Je vous écris, dit-il à un de ses prêtres, pour savoir l'état de votre santé, et quel mouvement Dieu vous donnera sur la proposition que je m'en vais vous faire. On nous appelle à N. pour un établissement, et dans le dessein d'y envoyer quatre ou cinq Missionnaires. Nous avons jeté les yeux sur vous pour en prendre la conduite. C'est pourquoi, Monsieur, il ne reste sinon de vous élever à Dieu, pour écouter ce qu'il vous dira sur ce sujet, et je vous prie de me mander aussitôt votre disposition, tant du corps que de l'esprit, pour cette sainte entreprise, suppliant Notre-Seigneur qu'il nous fasse à tous la grâce de répondre toujours, et en tous lieux, à son adorable volonté. »

Il agissait à peu près de même envers ceux qui étaient présents, mais toujours d'une manière différente, selon la disposition et le naturel de chacun; et pour l'ordinaire il procédait d'une manière toute gaie et toute cordiale. En voici un exemple. Voulant un jour envoyer un de ses Missionnaires à Rome, il lui demanda s'il était homme à faire un grand voyage pour le service de Dieu, sans lui

dire en quel lieu. A quoi celui-ci répondit qu'il y était disposé. « Mais c'est hors du royaume, ajouta M. Vincent. — Il n'importe, répliqua l'autre. — Mais il faut passer la mer, dit-il encore. — Ce m'est tout un, répondit le Missionnaire, d'aller par terre ou par mer. — Mais il y a douze cents quarts de lieue loin, » dit encore M. Vincent en souriant, le préparant ainsi gaiement à faire ce voyage. Et il en usait de même pour l'ordinaire, quoique sous d'autres termes, envers tous les siens, pour les disposer plus suavement à faire les choses que Dieu demandait d'eux pour son service.

## SECTION PREMIÈRE

CONTINUATION DU MÊME SUJET (CONDUITE DE M. VINCENT)

La conduite de M. Vincent étant telle que nous avons vu en ce chapitre, voici l'ordre qu'il y tenait. Premièrement, il travaillait à détruire le péché, et tous les défauts et dérèglements dans les personnes et dans les maisons dépendant de sa conduite. Pour cela il obligeait ceux qui voulaient être admis en sa Congrégation d'entrer dans un séminaire interne, établi exprès, comme dans une école de vertu, pour extirper les vices et les mauvaises inclinations, par la pratique de l'humilité, de la mortification, de l'obéissance, de l'oraison, et des autres exercices de la vie spirituelle. Après qu'ils y étaient demeurés le temps nécessaire, s'il y en avait quelques-uns qui eussent besoin d'étudier en théologie, ou même en philosophie, il les y appliquait. Mais craignant que l'acquisition de ces sciences ne vînt à ralentir leur première ferveur, ou que le désir immodéré de savoir et la curiosité ne se mêlassent dans leurs études, voici les avis remarquables qu'il leur donnait:

« Le passage du séminaire aux études, disait-il, est un passage très dangereux, auquel plusieurs font naufrage; et s'il y a aucun temps auquel on doive prendre garde à soi,

c'est celui des études : car il est très périlleux de passer d'une extrémité à l'autre, comme le verre qui passe de la chaleur du fourneau en un lieu froid court le risque de se casser : et par ainsi il importe grandement de se maintenir dans sa première ferveur, pour conserver la grâce que l'on a reçue, et pour empêcher la nature de prendre le dessus. Si à chaque fois que nous éclairons notre entendement, nous tâchons aussi d'échauffer notre volonté, assurons-nous que l'étude nous servira de moyen pour aller à Dieu, et tenons pour une maxime indubitable qu'à proportion que nous travaillerons à la perfection de notre intérieur, nous nous rendrons plus capables de produire du fruit envers le prochain. C'est pourquoi, en étudiant pour servir les âmes, il faut avoir soin de remplir la sienne de piété, aussi bien que de science, et pour cet effet lire des livres bons et utiles, et s'abstenir de la lecture de ceux qui ne servent qu'à contenter la curiosité: car la curiosité est la peste de la vie spirituelle. C'est par la curiosité de nos premiers parents que la mort, la peste, la guerre, la famine et les autres misères sont entrées dans le monde; et par conséquent nous devons nous en donner de garde comme d'une racine de toutes sortes de maux.»

Il ne bannissait pas seulement de sa Compagnie la curiosité, mais il en voulait aussi exclure la sensualité. « Malheur, disait-il, à celui qui cherche ses satisfactions! Malheur à celui qui fuit les croix! car il en trouvera de si pesantes qu'elles l'accableront. Celui qui fait peu d'état des mortifications extérieures, disant que les intérieures sont beaucoup plus parfaites, fait assez connaître qu'il n'est point mortifié, ni intérieurement ni extérieurement. »

« J'ai remarqué, disait-il en un autre rencontre, en la plupart de ceux qui font banqueroute à leur vocation, du relâchement en deux choses : la première est le lever du matin, auquel ils ne sont point exacts; et la seconde, l'immodestie des cheveux, les laissant trop croître, et se por-

tant insensiblement à d'autres semblables vanités. » A ce propos il voulait que tous les ecclésiastiques de sa Congrégation portassent les cheveux fort courts; et quand il les voyait à quelqu'un couvrir tant soit peu le collet, il y portait sa main, et les lui tirait un peu en riant, lui faisant entendre par ce signe qu'il se souvînt de les faire couper : ou bien, il le lui disait même expressément en présence des autres, parce que ce défaut est visible à chacun.

Comme il savait que parmi les personnes spirituelles, et surtout dans les Communautés, il y a certains vices qui sont plus à craindre que les autres, particulièrement l'émulation et la médisance, pour en donner plus d'horreur aux siens, il leur disait entre autres choses que « les traits de l'envie et de la détraction transpercent premièrement le cœur de Jésus-Christ, avant que d'atteindre les personnes à qui l'on en veut. »

Il employait encore un autre moyen pour bannir les vices et les dérèglements des maisons et des personnes qui étaient sous sa conduite : c'était la correction fraternelle. Mais il assaisonnait ce moyen, qui d'ailleurs est un peu amer au goût de la nature, avec tant de douceur et de grâce, qu'il a vérifié en lui la parole du Sage, que « les blessures de celui qui aime sont meilleures et plus désirables que les baisers trompeurs de l'ennemi 1. »

Pour cet effet il ne faisait pas ordinairement les corrections sur-le-champ, et jamais il ne les faisait par un mouvement de nature; c'était toujours par esprit de charité, après y avoir pensé devant Dieu, et avoir considéré les dispositions de celui qu'il voulait corriger, ainsi que les moyens de lui rendre la correction utile et salutaire. Dans cet esprit, ayant une fois à donner quelque avertissement à

<sup>1.</sup> Meliora sunt vulnera diligentis quam fraudulenta oscula odientis. (Prov., xxvII, 6.)

une personne assez fautive et assez difficile à recevoir correction, il fit trois jours de suite son oraison mentale sur ce sujet, pour demander à Dieu plus de lumière, afin de mieux connaître de quelle façon il devait agir.

Lorsqu'il faisait quelque avertissement, c'était toujours avec une grande bonté, et néanmoins avec fermeté, mêlant ensemble l'huile et le vin, à l'exemple du bon Samaritain. D'ordinaire il y procédait de la sorte:

En premier lieu, il témoignait quelque estime de la personne qu'il voulait avertir, il la louait même de quelque bonne qualité qu'il reconnaissait en elle, et par ce moyen il s'insinuait dans son cœur; ensuite, il lui faisait voir sa faute dans toute son étendue, faisant remarquer, autant qu'il était nécessaire, les circonstances de la personne, du lieu, du temps et autres semblables. Puis il y apportait le remède: pour le faire recevoir plus volontiers, il se mettait toujours de la partie, et, selon que l'espèce de la faute le requérait, il disait: « Monsieur, ou mon Frère, nous avons vous et moi besoin de travailler à acquérir l'humilité, de nous exercer à la patience, de pratiquer l'exactitude, » et ainsi des autres vertus qu'il voulait recommander.

Il s'efforçait, autant qu'il était en lui, de rendre son avertissement non seulement utile, mais aussi en quelque façon agréable à celui qu'il voulait corriger. Surtout il usait de toutes les précautions possibles pour ne découvrir jamais qui lui avait donné avis de la faute; et il eût plutôt omis d'avertir le coupable que de lui donner sujet de se défier de quelqu'un : tant il était persuadé que la paix et l'union dans les Communautés sont préférables à tout autre bien.

Parlant un jour aux siens pour les éloigner du désir des charges, il leur dit entre autres choses : « Que celui qui conduit les autres est responsable de leurs manquements, s'il ne les en avertit quand il le faut, et dans l'esprit d'humilité, de douceur et de charité. Que la première fois qu'on avertissait quelqu'un, il fallait le faire avec grande douceur

et bonté, et prendre bien son temps; la seconde, avec un peu plus de sévérité et plus de gravité, qui fût néanmoins accompagnée de douceur, se servant de prières et de remontrances charitables; et enfin la troisième, avec zèle et fermeté, témoignant même au défaillant ce qu'on sera obligé de faire pour dernier remède. »

Voulant un jour faire quelque correction à un des siens, il lui demanda auparavant s'il aurait agréable qu'il lui fît un avertissement : à quoi l'autre répondit qu'il y était disposé, et cette manière d'agir lui gagna entièrement le cœur. Elle lui demeura si fort dans l'esprit, qu'il a depuis assuré qu'elle eut un grand effet sur lui, et que rarement est-il depuis venu à retomber dans cette faute, qu'il ne se soit souvenu de la précaution dont ce sage supérieur avait usé avec tant de bonté, en lui faisant cet avertissement.

Un Missionnaire étant pour le service de Dieu dans un emploi assez dangereux pour lui, et fort difficile pour les personnes avec lesquelles il avait à traiter, M. Vincent lui prescrivit prudemment ce qu'il avait à faire et à ne pas faire. Mais au lieu de s'arrêter à cela, il passa outre plusieurs fois; et Dieu permit que, pour avoir fait ces fautes, il s'en trouva en peine. Sur quoi M. Vincent lui fit une paternelle correction, lui faisant voir par l'expérience même les inconvénients qui arrivent d'aller contre les ordres de ses supérieurs; et puis il finit sa lettre en ces termes : « Je vous supplie, Monsieur, agréez la simplicité avec laquelle je vous parle, et ne vous en attristez pas, s'il vous plaît; mais faites comme ces bons pilotes qui, se trouvant agités de la tempête, redoublent leur courage, et tournent la pointe de leurs vaisseaux contre les flots de la mer les plus furieux qui semblent s'élever pour les engloutir. »

Le supérieur d'une maison n'exécutant pas un ordre que M. Vincent lui avait plusieurs fois réitéré, — c'était d'envoyer un prêtre en une autre maison, —il se vit obligé de le presser, et tout ensemble de lui faire connaître sa faute.

Il le fit, mais de la plus douce manière qu'il était possible; car, au lieu de lui écrire qu'en résistant il résistait à l'obéissance, il lui dit seulement ces mots: « Il me semble, Monsieur, que j'entrevois dans votre retardement l'ombre de la désobéissance. »

Il corrigeait avec une douce force ceux qu'il surprenait en quelque défaut. Quand ils s'en humiliaient, il les en congratulait, prenant cette humiliation pour un bon signe; et jamais il ne leur reprochait ni remettait devant les yeux une faute dont ils s'étaient déjà humiliés.

Un supérieur d'une des maisons de sa Congrégation, pensant qu'on avait écrit à son désavantage à M. Vincent, le pria de l'avertir de ses manquements. Mais M. Vincent, voyant qu'il soupçonnait quelqu'un sans sujet, l'en avertit d'une manière extrêmement douce : « Vous pouvez penser, dit-il, que si j'avais quelque correction à vous faire, je vous la ferais tout simplement : mais grâce à Dieu, vous marchez de bon pied, et votre conduite me paraît bien bonne. A ce propos, je vous dirai que je ne me ressouviens pas qu'on m'ait fait aucun rapport de vous contraire à cela. Et quand on le ferait, je vous connais trop bien pour craindre que l'on m'en fasse accroire. Selon cela, vous devez vous garder du soupçon, autant que vous pourrez, et aller droit à Dieu. »

Voici comme il avertit un supérieur qui s'était plaint à lui du déportement d'un inférieur qui lui parlait avec peu de respect, et l'avait choqué en quelque rencontre. La lettre est toute de sa main, et des plus remarquables, contenant de bons avis pour la conduite 1:

« Je participe à la peine que vous a donné sujet d'avoir celui duquel vous m'écrivez. Je veux croire qu'il a fait cela bonnement : mais j'estime, quand il aura fait réflexion sur

<sup>1.</sup> Lettre à Antoine Durand, supérieur à Agde; janvier 1659. (Lett., t. IV, p. 269.)

toutes les circonstances qui se passèrent en cette rencontre, qu'il verra bien qu'il n'y faut pas retourner souvent; et que vous aussi, Monsieur, reconnaîtrez que c'est un petit exercice que Notre-Seigneur vous a envoyé, pour vous façonner à la bonne conduite des personnes qui vous sont commises. Cela vous fera comme entrevoir combien grande a été la bonté de Notre-Seigneur à supporter ses apôtres et ses disciples, lorsqu'il était sur la terre, et combien il a eu à souffrir des bons et des mauvais. Cela même vous fera voir que les supériorités ont leurs épines, comme les autres conditions, et que les supérieurs qui veulent bien faire leur devoir de parole et d'exemple ont beaucoup à souffrir de leurs inférieurs, non seulement des discoles, mais encore des meilleurs. Suivant cela, Monsieur, donnons-nous à Dieu pour le servir en cette qualité, sans prétention d'aucune satisfaction du côté des hommes. Notre-Seigneur nous en donnera assez, si nous travaillons comme il faut à nous rendre plus exacts à l'observance des règles et à l'acquisition des vertus propres aux vrais Missionnaires, surtout à celles de l'humilité et de la mortification.

« Il me semble, Monsieur, que vous ferez bien de dire à ce bon prêtre, lorsqu'il vous fera sa communication, ou en quelque autre rencontre, que vous le priez qu'il vous avertisse de vos manquements, puisque dans l'emploi où vous êtes, il ne se peut que vous ne fassiez bien des fautes, non seulement en qualité de supérieur, mais aussi en celle de Missionnaire et de chrétien; qu'il ne se rebute pas, encore que la nature d'abord semble pâlir ou rougir, ou qu'il vous échappe quelque parole d'impatience; c'est ce qui arrive pour l'ordinaire dans le premier mouvement aux plus grands saints; l'animalité toujours vivante en l'homme prévenant ainsi la raison, laquelle, aidée de la grâce, tire des avantages indicibles des avertissements qu'on nous fait. Il me semble, Monsieur, que vous ferez bien aussi de déclarer de temps en temps à votre famille que non seule-

ment vous trouvez bon d'être averti par celui de votre maison qui est destiné pour vous faire cette charité, mais que vous auriez peine s'il ne vous avertissait pas, et s'il s'abstenait d'écrire au supérieur général, selon l'usage de toutes les Compagnies bien réglées : et vous les assurerez que vous ne verrez point les lettres qu'ils m'écriront, ni celles que je leur écrirai. Oh! Monsieur, que la misère humaine est grande, et la patience nécessaire aux supérieurs!

« Je finis en me recommandant à vos prières, que je vous prie d'offrir à Dieu, afin qu'il me pardonne les fautes incomparables que je commets tous les jours dans la qualité que j'ai, qui en suis le plus indigne de tous les hommes, et pire que Judas envers Notre-Seigneur. »

Un autre supérieur, peu satisfait de quelques-uns de ceux qu'il avait en charge, ayant écrit à M. Vincent qu'il aimerait mieux conduire des bêtes que des hommes, ce saint homme lui fit une réponse aussi judicieuse que cette expression était indiscrète: « Ce que vous me mandez, lui dit-il, souffre explication : car ce que vous dites est vrai en ceux qui veulent que tout ploie sous eux, que rien ne leur résiste, que tout aille selon leur sens; qu'on leur obéisse sans réplique ni retardement, et, par manière de dire, qu'on les adore; mais cela n'est pas en ceux qui aiment la contradiction et le mépris, qui se regardent serviteurs des autres, qui conduisent en la vue de la conduite de Notre-Seigneur, lequel supportait de sa Compagnie la rusticité, l'émulation, le peu de foi, etc., et qui disait qu'il était venu pour servir, et non pour être servi. Je sais, Monsieur, que grâce à Dieu, ce même Seigneur vous fait agir avec humilité, support, douceur et patience, et que vous n'avez usé de ce terme que pour mieux exprimer votre peine, et me persuader votre décharge. Aussi tâcherons-nous d'envoyer quelqu'un à votre place. »

Ce supérieur, qui était un bon serviteur de Dieu, trouva cette réponse de son père si à propos, qu'il lui repartit : « J'ai admiré et j'admire votre réponse aussi belle qu'énergique; je la chéris, je la respecte, je me l'applique, etc. » M. Vincent ayant envoyé quelqu'un pour le relever de sa charge, lui écrivit : « Nous envoyons un tel en votre place, après les instances que vous nous en avez faites : j'espère que la famille verra en vos exemples la soumission et la confiance que chacun doit à son supérieur. » Il lui mandait cela, parce qu'il devait encore demeurer en la même maison. Et il est à remarquer que, retirant de charge les supérieurs, il les laissait assez souvent inférieurs dans la même famille, pour les exercer à une plus parfaite humilité et obéissance.

Un prêtre de la Mission, régent dans un séminaire, était fort honnête, pieux et fort zélé; mais il avait naturellement un esprit un peu aigre, et à cause de cela ne traitait pas les séminaristes avec toute la douceur convenable. Par là, il donna sujet à M. Vincent de lui écrire la lettre suivante :

« Je crois, lui dit-il, ce que vous me mandez, plus que les choses mêmes que je vois; et j'ai trop de preuves de votre affection à procurer le bien du séminaire pour la révoquer en doute. Cela fait que je suspends mon jugement sur les plaintes qu'on m'a faites de votre conduite trop sèche, jusqu'à ce que vous m'ayez vous-même mandé ce qui en est. Cependant, je vous prie de faire réflexion sur votre façon d'agir, et de vous donner à Dieu pour corriger avec sa grâce ce que vous y trouverez de mal gracieux : car outre que sa divine Majesté en est offensée, quoique vous ayez une bonne intention, il en arrive encore d'autres inconvénients. Le premier est que ces messieurs qui sortent mal contents du séminaire peuvent se dégoûter de la vertu, tomber dans le vice, et se perdre pour être sortis trop tôt de cette sainte école, faute d'y avoir été traités doucement. Le second est qu'ils décrient le séminaire, empêchent que

<sup>1.</sup> Lettre à Honoré Bélart; 6 août 1657. (Lett., t. III, p. 520.)

d'autres n'y entrent, qui sans cela y viendraient, et y recevraient les instructions et les grâces convenables à leur vocation. Et en troisième lieu, la mauvaise réputation d'une maison particulière tombe sur la petite Compagnie, laquelle, perdant une partie de sa bonne odeur, reçoit un notable préjudice au progrès de ses fonctions, et voit diminuer le bien qu'il a plu à Dieu faire par elle.

« Si vous dites que vous n'avez point remarqué ces défauts en vous, c'est un signe que vous avez bien peu d'humilité : car si vous en aviez autant que Notre-Seigneur en demande d'un prêtre de la Mission, vous vous réputeriez le plus imparfait de tous, et vous vous estimeriez coupable de ces choses, et attribueriez à quelque secret aveuglement de ne pas voir ce que les autres voient, surtout depuis que vous avez été averti.

« Et à propos d'avertissement, on m'a encore mandé que vous avez peine à souffrir qu'on vous en fasse. Si cela est, ô Monsieur! que votre état est à craindre, et qu'il est éloigné de celui des saints, qui se sont avilis devant le monde, et réjouis quand on leur a montré les petites taches qui étaient en eux! C'est mal imiter le Saint des Saints, Jésus-Christ, qui a permis qu'on lui ait reproché publiquement le mal qu'il n'avait pas fait, et qui n'a pas dit un mot pour se mettre à couvert de cette confusion. Apprenons de lui, Monsieur, à être doux et humbles de cœur. Ce sont les vertus que vous et moi lui devons demander incessamment, auxquelles nous devons faire attention particulière, pour ne nous pas laisser emporter aux passions contraires, qui détruisent d'une main l'édifice spirituel que l'autre bâtit. Plaise à ce même Seigneur de nous éclairer de son esprit, pour voir les ténèbres du nôtre et pour le soumettre à ceux qu'il a proposés pour nous conduire, et de nous animer de sa douceur infinie, afin qu'elle se répande sur nos paroles et sur nos actions, pour être agréables et utiles au prochain.»

Parlant un jour à sa Communauté sur le même sujet, et lui donnant un avertissement de très grande importance, avec son humilité ordinaire : « Je déclare, dit-il, que ceux qui remarquent des défauts qui vont à la ruine et au dérèglement de la Compagnie, et qui n'en avertissent pas, sont coupables de la ruine et du dérèglement de la même Compagnie. Suivant cela, je dois trouver bon d'être moi-même averti; en sorte que si je ne me corrigeais pas de quelque défaut scandaleux qui apportât désordre et destruction à la Congrégation, ou bien si j'enseignais ou soutenais quelque chose contraire à la doctrine de l'Église, la Congrégation assemblée me devrait déposer, et puis chasser. »

Une autre fois répondant à un supérieur d'une de ses maisons touchant les avertissements qu'il pensait être obligé de faire devant la Communauté 1 : « En deux ou trois cas, lui dit-il, l'on doit avertir la Communauté de la faute d'un seul : premièrement, quand le mal est si invétéré en celui qui en est coupable, que l'on juge qu'un avertissement particulier lui serait inutile : et c'est pour cette raison que Notre-Seigneur avertit Judas en la présence des autres apôtres, en termes couverts, disant qu'un de ceux qui mettaient la main au plat avec lui le devait trahir. Secondement, quand ce sont des esprits saibles qui ne peuvent porter une correction, pour douce qu'elle soit, bien qu'au reste ils soient bons : car avec cette bonté qu'ils ont, une recommandation en général, sans les nommer, leur suffit pour les redresser. Et en troisième lieu, lorsqu'il y a danger que d'autres se laissent aller à la même faute, si on ne la reprend. Hors de ces cas j'estime que l'avertissement se doit faire à la personne seule.

« Quant aux fautes qui se commettent à l'égard du supérieur, il est bien vrai qu'il en doit avertir l'inférieur; mais

<sup>1.</sup> Lettre à Coglée, supérieur à Sedan; 13 août 1650. (Lett., t. II, p. 259.)

en observant deux ou trois choses: premièrement, que ce ne soit jamais sur-le-champ sans quelque nécessité particulière; secondement, que ce soit doucement et à propos; troisièmement, que ce soit par forme de raisonnement, lui représentant les inconvénients de sa faute, et cela d'une telle manière qu'il puisse connaître que le supérieur ne lui fait pas cet avertissement par humeur ni parce que la chose le regarde, mais pour son bien et pour celui de la Communauté. »

M. Vincent ne se contentait pas de remédier au vice et aux défauts des maisons et des personnes qui étaient sous sa conduite, mais il faisait tous ses efforts pour y établir la perfection et la plus exacte régularité. Pour cela, le premier et le plus efficace moyen qu'il y employait était le bon exemple qu'il y donnait lui-même, se rendant imitateur de son divin Maître, lequel, comme dit le saint Évangile, commença premièrement à faire, et puis se mit à enseigner. Et en effet, ce sage et zélé supérieur était si exact aux exercices de sa Communauté, et particulièrement à l'oraison du matin, qu'il se levait comme les autres à quatre heures, quoiqu'il eût fort peu reposé la nuit, pour avoir été incommodé de la fièvre, ou pour quelqu'autre empêchement; même les jours auxquels il devait être saigné, ou prendre médecine, et le lendemain de ces jours-là jusque dans sa vieillesse, il ne se relâchait en rien et ne laissait pas de se trouver à l'oraison avec les autres. On ne saurait croire combien les exemples de ferveur et d'exactitude de ce charitable père avaient de force sur ses enfants pour les porter à agir de même, à son imitation; l'on peut dire que son exemple a été l'une des causes les plus efficaces de ce bel ordre qu'on a toujours vu et admiré dans la maison de Saint-Lazare, depuis que les prêtres de la Mission y ont été établis, et qui a donné tant d'édification aux personnes du dehors.

Il voulait aussi que les supérieurs fussent toujours les plus exacts à observer le règlement, et qu'ils se trouvassent des premiers aux exercices de la Communauté, autant que leur santé et leurs occupations le pourraient permettre. Il disait sur ce sujet, parlant des prêtres de sa Congrégation, « que ceux qui n'étaient point dans cette exactitude, particulièrement à se lever le matin, et à faire leur oraison au lieu et au temps que les autres la font, quoiqu'ils eussent d'ailleurs beaucoup de talents et de capacité pour la conduite, n'étaient pourtant point propres pour être supérieurs des maisons, ni directeurs des séminaires. » Et il ajoutait « que quand il s'agit d'établir des supérieurs, on doit bien prendre garde si ceux qu'on choisit pour ces offices sont réguliers et exemplaires, parce qu'autrement il leur manquerait une des principales qualités requises en ceux qui sont chargés de la conduite des autres 1. »

Voici ce qu'il écrivit un jour sur ce même sujet au supérieur d'un séminaire, pour lui faire connaître de quelle façon il devait se comporter envers les ecclésiastiques qui étaient sous sa charge : « Je loue Dieu, lui dit-il, du nombre des ecclésiastiques que M. l'évêque de N. vous envoie : vous n'en manquerez pas si vous prenez la peine de les élever dans le véritable esprit de leur condition, qui consiste particulièrement en la vie intérieure, et en la pratique de l'oraison et des vertus; car ce n'est pas assez de leur montrer le chant, les cérémonies, et un peu de morale; le principal est de les former à la solide piété et dévotion. Et pour cela, Monsieur, nous en devons être les premiers remplis, car il serait presque inutile de leur en donner l'instruction, et non pas l'exemple. Nous devons être des bassins remplis, pour faire écouler nos eaux sans nous épuiser; et nous devons posséder cet esprit dont nous voulons qu'ils soient animés: car nul ne peut donner ce qu'il n'a pas.

<sup>1.</sup> Cf. lettre du 15 janvier 1650. (Lett., t. II, p. 212.)

Demandons-le donc bien à Notre-Seigneur, et donnonsnous à lui, pour nous étudier à conformer notre conduite et nos actions aux siennes : alors votre sémi'naire répandra une suavité dedans et dehors le diocèse, qui le fera multiplier en nombre et en bénédictions. Au contraire, ce serait un grand empêchement à ce bien-là de vouloir agir en maîtres envers ceux qui sont sous notre charge, ou de les négliger, ou mal édifier: ce qui arriverait, si nous voulions trop nous polir et nous ajuster, nous bien traiter, nous faire considérer et honorer, nous divertir, nous épargner, et nous communiquer par trop au dehors. Il faut être ferme, et non pas rude dans la conduite, et éviter une douceur fade qui ne sert à rien. Nous apprendrons de Notre-Seigneur comme la nôtre doit être toujours accompagnée d'humilité et de grâce, pour lui attirer les cœurs, et n'en dégoûter aucun. »

Écrivant à un autre supérieur, il lui dit : « Ma grande espérance est que vous contribuerez beaucoup, avec la grâce de Dieu, à sauver ces peuples, et que vos exemples serviront à vos confrères pour s'affectionner à cette bonne œuvre, et pour s'y appliquer aux lieux, aux temps et en la manière qui leur sera prescrite par vous, qui consulterez Dieu comme un autre Moïse, et qui recevrez de lui la loi pour la donner à ceux que vous conduirez. Souvenez-vous que la conduite de ce saint patriarche était douce, patiente, supportante, humble et charitable; et qu'en celle de Notre-Seigneur ces vertus ont paru en leur perfection, afin que nous nous y conformions. »

Le supérieur d'une de ses maisons lui ayant écrit pour lui demander que sa charge fût remise à un autre, il lui fit cette réponse : « Pour la décharge que vous demandez, je vous prie de n'y pas penser, mais d'espérer que, sous les cendres de cette humilité qui vous fait désirer de vous soumettre à un autre, est caché l'esprit de Notre-Seigneur, qui sera lui-même la direction de votre conduite, votre

force en votre faiblesse, votre science en vos doutes, et votre vertu en vos besoins. De votre côté, Monsieur, donnez-vous à lui pour n'être à peine à personne, pour traiter un chacun avec douceur et respect, pour user toujours de prières et de paroles amiables, et jamais de mots rudes ou impérieux : rien n'étant si capable de gagner les cœurs que cette manière d'agir humble et suave, ni par conséquent de vous faire parvenir à vos fins, qui sont que Dieu soit servi, et les âmes sanctifiées. »

Écrivant à un autre sur le même sujet : « Tant s'en faut, lui dit-il, que les raisons que vous apportez pour vous exempter de la supériorité nous fassent jeter les yeux sur un autre, qu'elles nous confirment plutôt dans la résolution de vous la donner. La vue que vous avez de vos défauts et de votre incapacité se doit employer pour vous humilier, et non pour vous décourager. Notre-Seigneur a assez de vertu et de suffisance pour lui et pour vous : laissezle donc agir, et ne doutez point que si vous demeurez dans les humbles sentiments dans lesquels vous êtes, et dans une humble confiance en lui, sa conduite ne sanctifie la vôtre. J'espère bien de sa bonté, et du bon usage que vous faites de ses grâces, qu'il en sera ainsi. Dans cette espérance je vous envoie la lettre qui vous constitue supérieur de votre communauté : vous lui en pourrez faire lecture, afin qu'elle vous regarde désormais en Notre-Seigneur, et Notre-Seigneur en vous, ainsi que je l'en prie. »

Avant que de finir ce chapitre, nous insérerons encore ici l'extrait d'une lettre de M. Vincent à une Fille de la Charité <sup>1</sup>. Il lui donne quelques avis dignes de remarque touchant sa conduite, pour l'entrée de celles qui étaient reçues en la Compagnie de ces bonnes Filles, ou qui en sortaient.

r. A la sœur Marguerite Chétif, fille de la Charité, à Arras; 24 mai 1660. (Lett., t. IV, p. 563.)

« La réponse, lui dit-il, que vous ferez à cette bonne fille, laquelle pour entrer en votre Compagnie veut être assurée pour sa vie, est de lui dire que cela ne se peut; qu'on n'a pas encore donné cette assurance à aucune, et qu'on ne la donnera à personne, de crainte que quelques-unes, se relâchant aux exercices, ne deviennent scandaleuses, et se rendent indignes de la grâce de leur vocation : car si ce malheur arrivait à quelque esprit mal fait, ne serait-il pas raisonnable de retrancher ce membre gangrené, afin qu'il ne gâtât pas les autres? Vous savez, néanmoins, ma Sœur, que l'on ne met personne dehors, que rarement, et seulement pour des choses notables, et jamais pour des manquements communs, ni même extraordinaires, s'ils ne sont fréquents et considérables; encore le fait-on le plus tard qu'on peut, et après avoir longtemps supporté les chutes d'une telle personne, et employé vainement les remèdes propres à sa correction. On use surtout de cette patience et charité envers celles qui ne sont pas tout à fait nouvelles, et encore plus envers les anciennes : de sorte que s'il en sort quelques-unes, c'est que ce sont elles-mêmes qui s'en vont, ou par légèreté d'esprit, ou parce qu'ayant été lâches et tièdes au service de Dieu, Dieu même les vomit et les rejette avant que les supérieurs pensent à les renvoyer. De dire que celles qui sont fidèles à Dieu, et soumises à la sainte obéissance, sortent de la Compagnie, c'est ce qui n'arrive pas, grâce à Dieu, ni à l'égard de celles qui se portent bien, ni envers celles qui sont infirmes. On fait ce qu'on peut pour les conserver toutes, et on prend tous les soins possibles des unes et des autres, jusques à la mort. Si donc cette bonne fille se veut résoudre d'entrer chez vous, et d'y mourir, elle y sera traitée de même avec grande charité. Mais dites-lui, s'il vous plaît, que ce sera à elle d'assurer sa vocation par bonnes œuvres, selon le conseil de l'apôtre saint Pierre; et pour cela, qu'elle se doit appuyer en Dieu seul, et espérer de lui la grâce de la persévérance. Que si elle en veut être assurée de la part des hommes, il y a apparence qu'elle cherche autre chose que Dieu; il la faut laisser là, et ne s'en plus mettre en peine. »

## SECTION II

SA CONDUITE POUR LE TEMPOREL DES MAISONS

DE SA CONGRÉGATION

Nous avons vu, en quelques-uns des chapitres précédents, combien grande était la confiance de M. Vincent en la Providence de Dieu touchant les biens extérieurs nécessaires à la subsistance des maisons de sa Congrégation. Il tenait pour assuré que si les siens observaient exactement leurs règles, et s'acquittaient fidèlement de tous les devoirs de leur Institut, cette divine Providence ne permettrait jamais qu'ils vinssent à manquer des commodités requises à la vie : il se sondait sur la promesse que le Fils de Dieu en a faite lorsqu'il a dit : « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses dont vous avez besoin vous seront données 1. » Cela toutefois n'empêchait pas qu'il ne veillât lui-même soigneusement à conserver et ménager, avec toute l'économie qui lui était possible, le bien temporel de sa Compagnie : car Dieu ayant ordonné que les hommes gagneraient leur vie à la sueur de leur visage, il a établi en même temps la nécessité du concours des causes secondes, pour coopérer aveclui à la production et préparation des choses dont ils ont besoin; et c'est aux pères de famille à nourrir leurs enfants, aux généraux d'armée à fournir des armes et des vivres aux soldats, et aux chefs des Compagnies à influer l'esprit et la vie sur leurs membres. Suivant cela, M. Vincent était obligé de pourvoir à la subsistance des siens. Il y travaillait donc purement parce que Dieu le voulait, et que le bien

<sup>1.</sup> Matth., vi, 33.

des âmes le requérait ainsi. Pour cela il a fait deux choses : la première, de faire valoir le peu de bien qu'ils avaient; et la seconde, d'en bien ménager le petit revenu.

Premièrement, pour faire valoir le bien temporel de sa Compagnie et le conserver, non seulement il établit des procureurs pour cela, et d'autres personnes intelligentes pour y tenir la main sous sa conduite; mais c'était tellement sous sa conduite, que ceux-ci ne faisaient rien sans son avis. Il leur marquait ce qu'ils avaient à faire, et souvent ce qu'ils avaient à dire; ensuite, il s'en faisait rendre compte; il leur demandait ordinairement le soir ce qu'ils avaient fait le jour, et il leur donnait ses ordres pour le lendemain; et afin qu'on ne négligeât rien, il leur disait souvent que dès lors qu'une affaire était commencée, il la fallait poursuivre jusqu'au bout. Quelque soin que prissent des affaires ceux qui étaient députés pour cela, il ne pouvait souffrir qu'ils fissent aucune chose, ni dedans ni dehors, sans lui en parler, pour peu qu'elle fût considérable; et s'ils étaient trop sujets à agir par eux-mêmes, il les déposait. Il traitait de la sorte même les supérieurs des autres maisons de sa Congrégation qui faisaient des choses extraordinaires, comme bâtir, démolir et abattre, sans le lui proposer et avoir reçu son approbation et son consentement : parce qu'autrement, disait-il, si chacun faisait à sa tête, on détruirait la dépendance établie de Dieu, et on ne verrait que changements et désordres dans les mai-

Il faisait valoir quelques fermes de la Communauté de Saint-Lazare par les mains des frères de sa Compagnie, et il pouvait dire après l'Apôtre que les Missionnaires travaillaient de leurs mains pour la publication de l'Évangile. Il y employait avec les frères, des domestiques pour

<sup>1.</sup> I Cor., IV, 12.

labourer, afin de tâcher d'avoir la provision de blé. Il y faisait nourrir des troupeaux et des animaux domestiques pour aider à faire les autres dépenses de la maison de Saint-Lazare; car, étant très grandes, elles requéraient qu'il ûsat de toutes les inventions possibles pour y subvenir. Il prenait connaissance des moindres choses comme des plus grandes, et il voyait de temps en temps les comptes du petit rapport de la basse-cour de Saint-Lazare. Il veillait à tout, prenait soin de tout, et conférait de tout, même des arbres et des fruits du jardin, afin que rien ne pérît ou se dissipât faute de prévoyance et de ménagement : en un mot, il n'estimait rien indigne de sa conduite.

Quoiqu'il fît toutes les missions gratuitement, et qu'il ait mis les siens dans l'usage de ne prendre ni présents ni rétributions des personnes qu'ils évangélisaient, néanmoins pour conformer sa conduite à celle de Notre-Seigneur, lequel recevait des aumônes, il ne refusait pas d'ordinaire celles qui venaient hors du temps des missions, pourvu que tels bienfaits se fissent par charité, et non par salaire et récompense. Voici ce qu'il écrivit un jour à un de ses prêtres sur ce sujet : « Il n'y a point de difficulté de recevoir la charité de M. N., et si déjà vous l'avez refusée, faites-luien vos excuses; nous n'avons point droit de refuser ce qu'il nous donne pour l'amour de Dieu. »

Secondement, pour ménager le petit revenu, il faisait faire les provisions des vivres et des étoffes, non seulement au temps, mais encore aux lieux les plus propres. Cela fait, il recommandait à ceux qui avaient ces choses en charge, de ne laisser rien perdre; il tenait la main à ce que la frugalité fût gardée en toutes choses, et que chacun se contentât des habits et de la nourriture qu'on lui donnait, quoique pauvres. Dans les mauvaises années, lorsque les vivres étaient fort chers, il regardait s'il n'y avait rien à retrancher aux portions ordinaires du vin ou de la viande,

afin que chacun se ressentît un peu de l'incommodité publique, et que la dépense ne fût pas si grande.

Une fois que la gelée avait gâté les blés et les vignes, il fit un beau discours pour exciter les siens à compatir à l'affliction publique, et il termina par ces paroles : « Il faut gémir sous la charge des pauvres et souffrir avec ceux qui souffrent, autrement nous ne sommes pas disciples de Jésus-Christ. Mais encore que ferons-nous? Les habitants d'une ville assiégée regardent de temps en temps aux vivres qu'ils ont. Combien avons-nous de blé? disent-ils. Tant. Combien sommes-nous de bouches? Tant. Et là-dessus ils règlent le pain que chacun doit avoir, et disent : A deux livres par jour, nous pourrons aller jusque-là. Et comme ils voient que le siège est pour durer davantage, et que les vivres diminuent, ils se réduisent à une livre de pain, à dix onces, à six, et à quatre onces pour soutenir longtemps, et empêcher d'être pris par la famine. Et sur la mer, comment fait-on quand il arrive qu'un navire a été jeté par la tempête et arrêté longtemps dans quelque coin? On compte le biscuit, on prend garde à la boisson, et s'il y en a trop peu pour arriver au lieu où ils prétendent aller, ils en donnent moins; et plus ils retardent, plus ils diminuent la portion. Or si les gouverneurs des villes et les capitaines des vaisseaux en usent de la sorte, et si la sagesse même requiert qu'ils agissent avec cette précaution, parce qu'autrement ils pourraient périr, pourquoi ne ferions-nous pas de même? Pensez-vous que les bourgeois ne retranchent pas de leur ordinaire, et que les meilleures maisons, voyant que les vendanges sont faites pour cette année, ne ménagent pas leur vin, dans la crainte de n'en trouver pas aisément l'année prochaine? Hier des personnes de la ville et de condition qui étaient céans me disaient que la plupart des maisons retrancheraient entièrement le vin aux serviteurs; on leur dira: Pourvoyez-vous, il n'y a plus de vin céans que pour le maître. Tout cela, mes Frères, nous a fait

penser à ce que nous avions à faire, et j'assemblai hier les prêtres anciens de la Compagnie pour prendre leurs avis; enfin on a trouvé à propos de nous réduire à demi-setier par repas pour cette année. Ceci fera de la peine à quelques-uns qui pensent avoir besoin de boire un peu plus de vin; mais comme ils sont accoutumés à se soumettre aux ordres de la Providence, et à surmonter leurs appétits, ils feront bon usage de cette peine, comme ils font des autres sujets de mortification, dont ils ne se plaignent pas. Il y en aura peut-être d'autres qui s'en plaindront par attache à leurs satisfactions: esprits de chair, gens sensuels et enclins à leurs plaisirs, qui ne veulent en perdre aucun, et qui murmurent de tout ce qui n'est pas selon leur goût. O Sauveur! gardez-nous de cet esprit de sensualité. »

Il évitait toute sorte de dépenses superflues, il n'en faisait même de nécessaires que le moins qu'il pouvait. Il n'épargnait rien pour la charité, comme nous avons dit ailleurs. Il donnait tout à Dieu et au salut des âmes; mais à la chair, à la sensualité, aux plaisirs et aux incommodités, il n'accordait que le moins qu'il pouvait : point de bâtiments qui ne fussent absolument nécessaires, point d'enjolivements et de peintures, pas même d'ornements, d'ameublements, ni d'accommodements qui ne fussent de la dernière nécessité. Quoiqu'il fût souvent pressé de faire ou de changer plusieurs choses qui semblaient utiles, et même convenables, il tenait toujours ferme pour n'entreprendre pas de telles dépenses, et il disait pour raison que Dieu ne s'étant pas obligé à donner plus que le nécessaire, il ne devait pas s'engager au superflu.

Un supérieur d'une de ses maisons le pressait de consentir que l'on fît un bâtiment, et que la maison de Saint-Lazare y contribuât, alors qu'elle se trouvait dans l'impuissance de le faire. Comme il lui représentait que faute de cela on omettait de faire beaucoup de bien, et que les particuliers n'y pouvant demeurer, cela les dégoûtait et

nuisait à leur régularité, voici la prudente réponse que fit M. Vincent : « Vous me parlez de commencer votre bâtiment. O Jésus! Monsieur, il n'y faut pas penser. C'est une grande miséricorde que Notre-Seigneur a faite à la Compagnie de lui donner un logement tel qu'il est, en attendant qu'il plaise à sa divine bonté de nous envoyer du secours. Quant aux inconvénients que vous m'alléguez, ne pouvant faire autrement, nous n'en serons pas la cause; et puis ce procédé me semble avoir quelque rapport à la conduite de Dieu sur son peuple, ayant permis un grand désordre par plusieurs siècles, et la perdition d'une infinité d'âmes, pour mettre un ordre tout divin, et les sauver tous par la venue, la vie, la passion et la mort de son Fils, lequel il a envoyé au temps qu'il a vu son peuple disposé à le recevoir, par tant de semonces, de prophéties et de souhaits faits pour cela. Si c'est une fausse vue, je m'en rapporte; et si vous m'en donnez une meilleure, je la prendrai de bon cœur. »

M. Vincent évitait une autre sorte de dépense, en laquelle tombent les supérieurs trop condescendants : c'est que les hommes aimant naturellement le changement, il s'en trouve qui se déplaisent en un lieu, et, sous prétexte que l'air ou l'emploi, ou les personnes avec lesquelles ils sont, ne leur reviennent pas, ils s'imaginent qu'ils seront mieux ailleurs; ou bien les supérieurs particuliers, n'étant pas satisfaits de quelqu'un, désirent de s'en décharger, et d'en avoir un autre à leur gré. Ainsi, si on les voulait croire, il faudrait souvent retirer des hommes, et quelquefois leur faire faire de longs voyages, et en envoyer d'autres à grands frais : tout cela faute de mortification et de support; il y a peu de maisons où ces occasions ne se rencontrent. Mais M. Vincent ne pouvait leur accorder ces allées et venues; il les priait d'attendre encore, il les encourageait à la patience, il s'excusait sur la difficulté de remplir leurs places, et leur disait qu'avec le temps on verrait; il espérait que d'ici là ils perdraient ce désir de changer. Ce n'est pas qu'il n'en

ait fait changer de temps en temps quelques-uns; mais c'était pour d'autres motifs importants, et non pour favoriser leur inconstance et leurs propres satisfactions, contre lesquelles il a montré une fermeté extraordinaire en ces occasions. Voici la réponse qu'il fit à un de ses prêtres qui lui demandait à changer de demeure; elle suffira pour exemple de quantité d'autres qu'il a écrites en pareille rencontre : « Comme il a plu à Dieu, dit-il, de me donner la connaissance de la Congrégation, et en particulier de l'état et des besoins de chaque maison, et des dispositions des sujets, je ne vois pas que pour le présent vous puissiez être utile ailleurs. Au nom de Dieu, Monsieur, tenez ferme, et assurez-vous que la bénédiction de Dieu ne vous manquera pas, et qu'une des plus sensibles consolations que j'aie est de vous voir là où vous êtes, et que j'espère que nous vous verrons un jour bien grand au ciel. »

Il n'usait pas seulement de toute l'épargne possible, en évitant soigneusement les dépenses moins utiles pour pouvoir satisfaire à celles qui étaient nécessaires, et pour faire servir celle-ci uniquement aux affaires de Dieu par une conduite toute sainte : mais cette même conduite lui a fait encore ménager son temps, qui lui était très précieux, pour un si grand nombre d'œuvres et d'affaires différentes dont il était chargé pour le temporel et pour le spirituel, tant de sa Congrégation que des autres Compagnies qu'il dirigeait. C'est pourquoi il n'en voulait pas perdre un seul moment.

Premièrement, il était presque sans cesse occupé à prier, à parler, à écrire, à prendre ou à donner conseil, à aller et venir, à résoudre et à exécuter les choses résolues. Secondement, il prenait sur son sommeil une partie de la nuit pour la donner au bien de sa conduite : car outre qu'il se couchait le soir une ou deux heures plus tard que les autres pour parler à quelques-uns et vaquer à la lecture des lettres et à d'autre choses, il pensait encore la nuit aux affaires de

sa charge, et on pouvait bien dire de lui qu'il était un pasteur veillant sur son troupeau. Troisièmement, les autres prêtres de la Congrégation avaient environ deux heures de récréation par jour, c'est-à dire une heure ou environ après chaque repas; et M. Vincent employait ces heures-là à l'acquit de sa charge. Quatrièmement, bien qu'il donnât loisir à ceux qui lui parlaient, particulièrement aux externes, de lui dire tout et de se retirer satisfaits, il ne s'entretenait pas néanmoins avec eux de choses inutiles; il en détournait les discours, il évitait les digressions, même dans les assemblées de piété où il se trouvait pour les pauvres ou pour d'autres desseins charitables. Il disait souvent: « Çà! revenons ausujet; concluons; voyons cequi reste. Monsieur, ou Madame, avez-vous agréable que nous achevions? etc. » Cinquièmement, il rendait peu de visites, s'il n'y était porté par quelque nécessité d'affaires, de reconnaisance, ou de charité.

Voici en abrégé l'idée de sa conduite, dépeinte dans le discours qui suit, qui fut recueilli comme très digne de remarque, par celui-là même auquel il le fit et qui alla pour cet effet le mettre par écrit aussitôt qu'il fut sorti d'avec lui.

## SECTION III

AVIS DE M. VINCENT DONNÉS DE BOUCHE A UN PRÊTRE DE LA CON-GRÉGATION DE LA MISSION AVANT QUE DE L'ENVOYER EN UNE AUTRE MAISON POUR EN AVOIR LA CONDUITE I.

« O Monsieur! quel et combien grand pensez-vous que soit l'emploi du gouvernement des âmes auquel Dieu vous

<sup>1. «</sup> Ces avis furent donnés à Antoine Durand, qui les mit par écrit un moment après. Il s'y conforma si bien pendant près de dix-huit ans qu'il fut curé de Fontainebleau, que sa mémoire y est encore respectée. » (1748.) (Vie de saint Vincent de Paul, par Collet, t. II, p. 316.)

appelle? Quel métier croyez-vous que soit celui des prêtres de la Mission, qui sont obligés de manier et de conduire des esprits dont Dieu seul connaît les mouvements? Ars artium, regimen animarum. Ça été l'emploi du Fils de Dieu sur la terre; c'est pour cela qu'il est descendu du ciel, qu'il est né d'une Vierge, et qu'il a donné tous les moments de sa vie, et enfin souffert une très douloureuse mort. C'est pourquoi vous devez concevoir une très grande estime de ce que vous allez faire.

« Mais quel moyen de s'acquitter de cet emploi? de conduire des âmes à Dieu? de s'opposer au torrent des vices d'un peuple, ou aux défauts d'un séminaire? d'inspirer les sentiments des vertus chrétiennes et ecclésiastiques dans ceux que la Providence vous confiera pour contribuer à leur salut ou à leur perfection? Certainement, Monsieur, il n'y a rien d'humain en cela; ce n'est pas ici l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre d'un Dieu. Grande opus 2. C'est la continuation des emplois de Jésus-Christ, et partant l'industrie humaine ne peut rien ici que tout gâter, si Dieu ne s'en mêle. Non, Monsieur, ni la philosophie, ni la théologie, ni les discours n'opèrent pas dans les âmes. Il faut que Jésus-Christ s'en mêle avec nous, ou nous avec lui; que nous opérions en lui, et lui en nous; que nous parlions comme lui et en son esprit, ainsi que lui-même était en son Père, et prêchait la doctrine qu'il lui avait enseignée : c'est le langage de l'Ecriture sainte.

« Il faut donc, Monsieur, vous vider de vous-même pour vous revêtir de Jésus-Christ. Vous saurez que les causes ordinaires produisent des effets de leur nature : un mouton fait un mouton, etc., et un homme un autre homme. De même, si celui qui conduit les autres, qui les forme, qui leur parle, n'est animé que de l'esprit humain, ceux qui le

<sup>1.</sup> S. Greg. M., Pastor., cap. 1.

<sup>2. [</sup> Esd., vi, 3.

verront, qui l'écouteront et qui s'étudieront à l'imiter deviendront tout humains; il ne leur inspirera, quoi qu'il dise et qu'il fasse, que l'apparence de la vertu et non pas le fond; il leur communiquera l'esprit dont lui-même sera animé, comme nous voyons que les maîtres impriment leurs maximes et leurs façons de faire dans l'esprit de leurs disciples.

- « Au contraire, si un supérieur est plein de Dieu, s'il est rempli des maximes de Notre-Seigneur, toutes ses paroles seront efficaces, et il sortira une vertu de lui qui édifiera, et toutes ses actions seront autant d'instructions salutaires qui opèreront le bien dans ceux qui en auront connaissance.
- « Pour en venir là, Monsieur, il faut que Notre-Seigneur lui-même imprime en vous sa marque et son caractère. Car de même que nous voyons un sauvageon, sur lequel on a enté un franc, porter des fruits de la nature de ce même franc; aussi nous, misérables créatures, quoique nous ne soyons que chair, que foin et qu'épines, toutefois Notre-Seigneur imprimant en nous son caractère, et nous donnant pour ainsi dire la sève de son esprit et de sa grâce, et étant unis à lui comme les pampres de la vigne aux ceps, nous faisons le même qu'il a fait sur la terre, je veux dire que nous opérons des actions divines, et enfantons, comme saint Paul tout plein de cet esprit, des enfants à Notre-Seigneur.
- « Une chose importante à laquelle vous devez vous appliquer soigneusement est d'avoir grande communication avec Notre-Seigneur dans l'oraison : c'est là le réservoir où vous trouverez les instructions qui vous seront nécessaires pour vous acquitter de l'emploique vous allez avoir. Quand vous aurez quelque doute, recourez à Dieu et dites-lui : « Seigneur, qui êtes le Père des lumières, enseignez-moi ce « qu'il faut que je fasse en cette rencontre. »
- « Je vous donne cet avis non seulement pour les difficultés qui vous feront peine, mais aussi pour apprendre de

Dieu immédiatement ce que vous aurez à enseigner, à l'imitation de Moïse, qui n'annonçait au peuple d'Israël que ce que Dieu lui avait inspiré. Hœc dicit Dominus.

- « De plus, vous devez avoir recours à Dieu par l'oraison pour conserver votre âme en sa crainte et en son amour; car hélas! Monsieur, je suis obligé de vous dire, et vous devez savoir, que l'on se perd souvent en contribuant au salut des autres. Tel fait bien en son particulier, qui s'oublie soimême étant occupé au dehors. Saül fut trouvé digne d'être roi, parce qu'il vivait bien dans la maison de son père: et cependant, après avoir été élevé sur le trône, il déchut misérablement de la grâce de Dieu. Saint Paul châtiait son corps, de crainte qu'après avoir prêché aux autres et leur avoir montré le chemin du salut, lui-même ne fût réprouvé.
- « Or, afin de ne pas tomber dans le malheur de Saül ni de Judas, il faut vous attacher inséparablement à Notre-Seigneur, et lui dire souvent, élevant votre esprit et votre cœur vers lui: « O Seigneur! ne permettez pas qu'en voulant « sauver les autres, je me perde malheureusement; soyez « vous-même mon pasteur, et ne me déniez pas les grâces que « vous communiquez aux autres par mon entremise et par les « fonctions de mon ministère.
- « Vous devez encore avoir recours à l'oraison pour demander à Notre-Seigneur les besoins de ceux dont vous aurez la conduite. Croyez assurément que vous ferez plus de fruit par ce moyen que par aucun autre. Jésus-Christ, qui doit être l'exemple de toutes vos conduites, ne s'est pas contenté d'employer ses prédications, ses travaux, ses jeûnes, son sang et sa mort même; mais à tout cela il a ajouté l'oraison. Il n'en avait point de besoin pour lui; ç'a donc été pour nous qu'il a tant de fois prié, et pour nous enseigner à faire le même, tant pour ce qui nous regarde comme pour ce qui touche ceux dont nous devons être avec lui les sauveurs.
  - « Une autre chose que je vous recommande, c'est l'humilité

de Notre-Seigneur. Dites souvent : « Seigneur! qu'ai-je fait « pour avoir un tel emploi? Quelles sont mes œuvres qui cor- « respondent à la charge que l'on me met sur les épaules? « Ah! mon Dieu! je gâterai tout, si vous-même ne conduisez « toutes mes paroles et toutes mes œuvres. » Envisageons tou- jours en nous tout ce qu'il y a d'humain et d'imparfait et nous ne trouverons que trop de quoi nous humilier, non seulement devant Dieu, mais encore devant les hommes et en la présence de ceux qui nous sont inférieurs.

- « Surtout, n'ayez point la passion de paraître supérieur ni le maître. Je ne suis pas de l'avis d'une personne qui me disait ces jours passés que, pour bien conduire et maintenir son autorité, il fallait faire voir que l'on était le supérieur. O mon Dieu! Notre-Seigneur Jésus-Christ n'a point parlé ainsi, il nous a enseigné tout le contraire de parole et d'exemple, nous disant que lui-même était venu non pour être servi, mais pour servir les autres, et que celui qui veut être le maître doit être le serviteur de tous.
- « Entrez donc dans cette sainte maxime, vous comportant envers ceux avec qui vous allez demeurer quasi unus ex illis; leur disant d'abord que vous n'êtes pas venu pour les maîtriser, mais bien pour les servir; faites cela au dedans et au dehors, et vous vous en trouverez bien.
- « De plus, nous devons toujours rapporter à Dieu le bien qui se fait par notre entremise, et au contraire nous attribuer tout le mal qui arrive dans la Communauté. Oui, ressouvenez-vous que tous les désordres viennent principalement du supérieur, qui par sa négligence, ou par son mauvais exemple, introduit le dérèglement, de même que tous les membres du corps languissent lorsque le chef jest malsain.
- « L'humilité vous doit porter aussi à éviter toutes les complaisances qui se glissent, principalement dans les emplois qui ont quelque éclat. O Monsieur! que la vaine complaisance est un dangereux venin des bonnes œuvres.

C'est une peste qui corrompt les actions les plus saintes, et qui fait bientôt oublier Dieu. Donnez-vous de garde, au nom de Dieu, de ce défaut, comme du plus dangereux que je sache à l'avancement en la vie spirituelle et à la perfection.

- Pour cela donnez-vous à Dieu, afin de parler dans l'esprit humble de Jésus-Christ, avouant que votre doctrine n'est pas vôtre ni de vous, mais de l'Évangile. Imitez surtout la simplicité des paroles et des comparaisons que Notre-Seigneur fait dans l'Écriture sainte, parlant au peuple. Hélas! quelles merveilles ne pouvait-il pas enseigner au peuple? Que de secrets n'eût-il pas pu découvrir de la Divinité, et de ses admirables perfections, lui qui était la sagesse éternelle de son Père? Cependant, vous voyez comme il parle intelligiblement, et comment il se sert de comparaisons familières, d'un laboureur, d'un vigneron, d'un champ, d'une vigne, d'un grain de moutarde. Voilà comme il faut que vous parliez, si vous voulez vous faire entendre au peuple, à qui vous annoncerez la parole de Dieu.
- "Une autre chose à laquelle vous devez faire une attention toute particulière, c'est d'avoir une grande dépendance de la conduite du Fils de Dieu: je veux dire que quand il vous faudra agir vous fassiez cette réflexion: Cela est-il conforme aux maximes du Fils de Dieu? Si vous trouvez que cela soit, dites: A la bonne heure, faisons; si au contraire, dites: Je n'en ferai rien.
- « De plus, quand il sera question de faire quelque bonne œuvre, dites au Fils de Dieu: « Seigneur, si vous étiez en « ma place, comment feriez-vous en cette occasion? Com- « ment instruiriez-vous ce peuple? Comment consoleriez- « vous ce malade d'esprit ou de corps? »
- « Cette dépendance doit encore s'étendre à déférer beaucoup à ceux qui vous représentent Notre-Seigneur, et qui vous tiennent lieu de supérieurs : croyez-moi, leur expé-

rience, et la grâce que Jésus-Christ par sa bonté leur communique, à raison de leur charge, leur a appris beaucoup de choses pour la conduite. Je vous dis ceci pour vous porter à ne rien faire d'importance, ni rien entreprendre d'extraordinaire sans nous en donner avis; ou si la chose pressait si fort, que vous n'eussiez pas le temps d'attendre notre résolution, adressez-vous au supérieur le plus proche, lui demandant : « Monsieur, que feriez-vous dans une telle occasion? » Nous avons expérience que Dieu a béni la conduite de ceux qui en ont usé ainsi, où, au contraire, ceux qui ont fait autrement se sont engagés en des affaires qui ne les ont pas seulement mis en peine, mais même qui nous ont embarrassés.

- « Je vous prie aussi de faire attention à ne vous point vouloir signaler dans votre conduite. Je désire que vous n'affectiez rien de particulier, mais que vous suiviez toujours viam regiam, cette grande route, afin de marcher sûrement et sans répréhension. J'entends par là vous dire que vous vous conformiez en toutes choses aux règles et aux saintes coutumes de la Congrégation. N'introduisez rien de nouveau, mais regardez les avis qui ont été dressés pour ceux qui ont la conduite des maisons de la Compagnie, et ne retranchez rien de ce qui se fait dans la même Compagnie.
- « Soyez non seulement fidèle à observer les règles, mais encore exact à les faire observer : car faute de cela tout irait mal. Et comme vous tiendrez la place de Notre-Seigneur, aussi faut-il que vous soyez à son imitation une lumière qui éclaire et qui échauffe. Saint Paul dit que Jésus-Christ est la splendeur du Père; et saint Jean, que c'est la lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde.
- « Nous voyons que les causes supérieures influent dans les inférieures : par exemple, les anges, qui sont dans une hiérarchie supérieure, éclairent, illuminent et perfectionnent les intelligences d'une hiérarchie inférieure : de même le

supérieur, le pasteur et le directeur doit purger, illuminer et unir à Dieu les âmes qui lui sont commises de la part de Dieu même.

- « Et comme les cieux envoient leurs bénignes influences sur la terre, il faut que ceux qui sont au-dessus des autres répandent en eux l'esprit principal qui les doit animer : pour cela vous devez être tout plein de grâce, de lumière et de bonnes œuvres, comme nous voyons que le soleil communique de la plénitude de sa clarté aux autres astres.
- « Enfin, il faut que vous soyez comme le sel : Vos estis sal terræ , empêchant que la corruption ne se glisse dans le troupeau dont vous serez le pasteur. »

Après que M. Vincent m'eut dit tout ce que dessus, avec un zèle et une charité que je ne puis expliquer, il survint un Frère de la Compagnie, lequel lui parla de quelque affaire temporelle qui regardait la maison de Saint-Lazare; et lorsque ce Frère fut sorti, il prit de là occasion de me donner les avis suivants:

« Vous voyez, Monsieur, comme des choses de Dieu, dont nous parlions à présent, il me faut passer aux affaires temporelles. De là vous devez connaître qu'il appartient au supérieur de pourvoir non seulement aux choses spirituelles, mais qu'il doit aussi étendre ses soins aux choses temporelles : car comme ceux qu'il a à conduire sont composés de corps et d'âme, il faut aussi qu'il pourvoie aux besoins de l'un et de l'autre. Et cela à l'exemple de Dieu, qui, étant occupé de toute éternité à engendrer son Fils, et le Père et le Fils à produire le Saint-Esprit; outre, disje, ces divines opérations ad intra, il a créé le monde ad extra, et s'occupe continuellement à le conserver avec

<sup>1.</sup> Matth., v, 13.

toutes ses dépendances, et produit toutes les années de nouveaux grains sur la terre, de nouveaux fruits sur les arbres, etc. Et le même soin de son adorable Providence s'étend jusque-là, qu'une feuille d'arbre ne tombe point sans son ordre; il compte tous les cheveux de notre tête, et nourrit jusqu'au plus petit vermisseau, et jusqu'à un ciron. Cette considération me semble bien puissante, pour vous faire comprendre que l'on ne doit pas seulement s'appliquer à ce qui est relevé, comme sont les fonctions qui regardent les choses spirituelles, mais qu'il faut encore qu'un supérieur qui représente en quelque façon l'étendue de la puissance de Dieu, s'applique à avoir le soin des moindres choses temporelles, n'estimant point que ce soin soit une chose indigne de lui. Donnez-vous donc à Dieu pour procurer le bien temporel de la maison où vous allez.

« Le Fils de Dieu, dans le commencement qu'il envoya ses apôtres, leur recommanda de ne point porter d'argent : mais ensuite, comme le nombre de ses disciples s'accrut, il voulut qu'il y en eût un de la troupe qui loculos haberet, et qui eût soin non seulement de nourrir les pauvres, mais même qui pourvût aux nécessités de sa famille. Bien plus, il souffrit que des femmes allassent à sa suite pour la même fin, quæ ministrabant ei : et s'il ordonne dans l'Évangile de ne se point mettre en peine du lendemain, cela se doit entendre ne point avoir trop d'empressement ni de sollicitude pour les biens de la terre, et non pas absolument de négliger les moyens de la vie et du vêtement : autrement il ne faudrait point semer.

« Je finis là-dessus, en voilà assez pour aujourd'hui. Je répète derechef que ce que vous allez faire est une œuvre bien grande, grande opus. Je prie Notre-Seigneur qu'il donne sa bénédiction à votre conduite, et priez-le de votre part avec moi qu'il me pardonne toutes les fautes que j'ai commises moi-même dans l'emploi où je suis. »

### CHAPITRE XXV ET DERNIER

Conclusion de tout cet ouvrage. On satisfait à la demande qui pourrait se faire pourquoi on ne rapporte en ce livre aucun miracle fait pour preuve de la sainteté de M. Vincent.

Ceux qui mettent par écrit la vie des personnes qui ont excellé en vertu rapportent d'ordinaire en terminant les miracles que Dieu a opérés en leur faveur, pour servir comme d'un témoignage authentique de leur sainteté. Et comme on ne doit pas légèrement croire tout ce qui se dit de ces œuvres extraordinaires et miraculeuses, aussi ne les faut-il pas témérairement rejeter ou improuver : car la main de Dieu n'est pas raccourcie, et sa puissance n'a pas moins d'étendue en ces derniers siècles que dans les précédents. Il est le souverain Seigneur de l'univers, qui peut toujours faire tout ce qu'il lui plaît au ciel et en la terre.

Comme le don des miracles est un des principaux moyens qu'il a voulu employer pour établir son Église, et pour planter la foi dans les cœurs des hommes, il n'y a pas lieu de douter qu'il ne puisse s'en servir, et qu'en effet il ne s'en serve de temps en temps, pour affermir cette même Église, et réveiller cette foi qui semble quelquefois être comme endormie en la plupart des chrétiens.

Cela étant donc de la sorte, quelqu'un peut-être demandera pourquoi, dans tout le récit de la vie de M. Vincent, on n'a rapporté aucun miracle? Car cette vie ayant été si vertueuse et si sainte, comment se pourrait-il faire que Dieu n'en eût pas opéré en sa faveur? Et s'il en a fait quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on le retient sous le silence, et qu'on ne le déclare point, puisque selon le témoignage d'un ange : « C'est une chose honorable et glorieuse à Dieu de déclarer et manifester les œuvres de sa puissance <sup>1</sup>? »

Mais on peut répondre, en premier lieu, que ce n'est pas une conséquence nécessaire, lorsqu'une personne a mené une vie sainte, que cette vie ait été accompagnée du don des miracles, puisque nous voyons plusieurs grands saints reconnus pour tels de toute l'Église, desquels toutefois on ne lit point qu'ils aient fait aucun miracle. L'Évangile nous déclare expressément que saint Jean-Baptiste, quoique déclaré par la bouche du Fils de Dieu même le plus grand de tous les hommes, n'a pourtant fait aucun miracle; et l'histoire ecclésiastique nous met devant les yeux un très grand nombre de saints, de tout état et condition, qui n'en ont jamais fait, dont néanmoins l'Église ne laisse pas de reconnaître et d'honorer la sainteté. Par conséquent, bien que Dieu n'eût fait aucun miracle par M. Vincent, cela ne devrait en rien diminuer l'estime que méritent ses vertus, ni la vénération qui est due à la mémoire de sa sainte vie.

On pourraitencore répondre, que si on n'a rapporté aucun miracle en faveur de ce saint homme, ce n'est pas que plusieurs personnes très dignes de foi n'aient rendu témoignage de diverses choses qu'il a faites durant sa vie, et qui sont arrivées après sa mort, qui pourraient être reconnues pour miraculeuses. Par exemple, il a plusieurs fois prédit des choses avant qu'elles arrivassent; il en a connu et déclaré d'autres purement intérieures, qui ne pouvaient être sues que de Dieu seul; il a délivré plusieurs personnes de diverses peines intérieures très grandes, dont elles étaient extraordinairement travaillées depuis longtemps et auxquelles elles n'avaient pu trouver aucun soulagement. Nous ne disons rien de la guérison de plusieurs autres personnes affligées en leurs corps de maladies très fâcheuses,

<sup>1.</sup> Opera Dei revelare et confiteri honorificum est. (Tob., XII, 7.)

et qui paraissaient irrémédiables, laquelle s'est faite d'une manière qui surpasse entièrement les forces de la nature, lorsque ces personnes ont eu recours aux intercessions de ce grand serviteur de Dieu<sup>1</sup>.

On pourrait rapporter plusieurs exemples de telles et semblables choses, qui sont très avérées, et appuyées sur des témoignages irréprochables, et qui mériteraient sans doute la créance du lecteur. On a mieux aimé toutefois les cacher sous le voile du silence, pour rendre une plus exacte obéissance aux ordres de la sainte Église, qui ne veut point qu'on publie aucun miracle qui n'ait auparavant été reconnu et approuvé par l'autorité des évêques, et pour se conformer plus parfaitement à l'esprit de ce père des Missionnaires. L'humilité de M. Vincent ne pouvait souffrir qu'on découvrît les dons et les grâces extraordinaires de Dieu, voulant qu'on les tînt cachées, jusqu'à ce que la Providence les manifestât elle-même, par les voies qu'elle jugerait les plus convenables.

Enfin, si l'on ne produit en ce livre aucun miracle pour marque de la sainteté de M. Vincent, c'est que nous en avons d'ailleurs des preuves si fortes, qu'elles sont plus que suffisantes, non seulement pour convaincre, mais aussi pour persuader un esprit raisonnable et chrétien. Voici ce qu'on rapporte d'un cardinal fort âgé, présent dans le consistoire à la lecture qui s'y faisait des informations que le Souverain Pontife avait ordonnées pour procéder à la canonisation d'une personne qui avait vécu, et qui était morte en réputation de sainteté. Pendant qu'on récitait un grand nombre de guérisons miraculeuses de diverses maladies, faites par ses intercessions, ce cardinal paraissait tout assoupi, et abattu de sommeil; mais dans la suite, quand on vint à rapporter qu'un jour ayant reçu en pleine rue une injure fort atroce, et un affront très sensible, elle l'avait supporté

<sup>1.</sup> Voy. Maynard, Saint Vincent, etc., liv. X, ch. 1.

avec une patience admirable, sans en faire paraître la moindre émotion, et qu'au contraire elle avait témoigné beaucoup de charité et d'amour envers ceux qui la traitaient si mal, ce bon cardinal ouvrant les yeux, comme s'il se fût réveillé, dit tout haut : « Voilà un grand miracle! » Il voulait témoigner par ces paroles que les actions vertueuses, et particulièrement celles qui sont héroïques, et beaucoup élevées au-dessus de la portée de la nature, doivent passer pour des preuves les plus fortes et les plus convaincantes de la sainteté de ceux qui les ont pratiquées jusques à la mort.

Suivant cette maxime, ceux qui voudront ramener leur attention sur tout ce qui a été rapporté de M. Vincent trouveront abondamment de quoi convaincre leur esprit sur ce sujet. Si l'on peut appeler miraculeuses les œuvres qui sont au-dessus des voies communes de la nature, qui surpassent de beaucoup ses forces et qui vont bien loin au-delà du train ordinaire du commun des chrétiens, on peut aussi bien dire que la longue vie de M. Vincent a été presque un continuel miracle; puisqu'elle n'a été autre chose qu'un tissu d'actes des plus excellentes vertus, dans la pratique desquelles ce fidèle serviteur de Dieu a toujours constamment persévéré jusqu'à la fin.

Mais pour donner encore plus de jour à ce que nous désirons faire entendre au lecteur, il observera s'il lui plaît que, comme Dieu ne s'est pas servi des seuls miracles, mais qu'il a employé divers autres moyens pour rendre croyables les mystères et les vérités de notre religion, de même sa divine Providence ne veut pas toujours manifester la sainteté de ses plus fidèles serviteurs par les œuvres miraculeuses qu'il opère par eux, pouvant se servir, quand il lui plaît, d'autres moyens, qui ne sont pas moins propres ni moins efficaces pour cette fin. Ainsi voyons-nous dans l'histoire ecclésiastique qu'il en a rendu quelques-

uns célèbres par une vocation tout extraordinaire : une manière de vie fort élevée au-dessus du commun, et plus angélique qu'humaine, les a rendus l'objet de la vénération aussi bien que de l'admiration de tous les fidèles.

Dieu a voulu que le seul martyre, sans aucun autre effet miraculeux, en ait canonisé un grand nombre d'autres; et que plusieurs, par une voie différente, se soient rendus illustres et recommandables dans l'Église par leur érudition et par une doctrine toute singulière et toute sainte.

Mais pour son serviteur Vincent de Paul, — s'il est permis de pénétrer dans les secrets de sa Providence, — il semble qu'il ait voulu, par une conduite toute spéciale et non moins merveilleuse, se servir de ses abaissements pour le relever, et de sa profonde humilité pour le rendre plus digne d'honneur et de vénération dans son Église. En sorte qu'en cet humble prêtre se trouve particulièrement vérifié ce que Jésus-Christ a dit <sup>1</sup> : « Que celui qui s'humilie sera exalté. »

Certainement, si d'un côté l'on considère avec quelque attention le mépris que M. Vincent faisait de lui-même et le désir continuel qu'il avait de passer pour un homme de néant, pour un pauvre serviteur inutile, pour un misérable, pour un abominable pécheur, tel qu'il se disait; et que d'autre part on regarde les choses extraordinaires et presque incroyables qu'il a plu à Dieu faire par son moyen, on sera obligé de reconnaître que si ces choses ont réussi avec une telle bénédiction, cela n'est pas venu de l'industrie ni de la vertu de l'homme; ce sont des effets d'une conduite toute particulière de la sagesse et de la puissance de Dieu, et presque autant de miracles opérés par sa bonté, pour témoignage qu'il agréait et approuvait ce que son fidèle serviteur entreprenait et faisait pour son service.

Car n'y a-t-il pas sujet de tenir pour une chose en quelque

<sup>1.</sup> Matth., xxIII, 12.

façon miraculeuse que le fils d'un simple paysan, né dans l'obscurité de la plus basse condition qui se trouve parmi les hommes, élevé d'une manière toute rustique à la garde des bestiaux, puis réduit dans un malheureux esclavage, et qui s'est toujours tenu caché autant qu'il a pu dans l'ombre d'une vie commune et abjecte, ait, nonobstant tout cela, paru dans l'Église comme un nouveau soleil? Il a éclairé un nombre presque innombrable de pauvres âmes qui gisaient dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort 1, comme parle un prophète, c'est-à-dire qui passaient toute leur vie dans une effroyable ignorance de Dieu et des choses nécessaires à leur salut. Il a non seulement éclairé, mais aussi échauffé et vivifié par les ardeurs de son zèle une infinité de personnes qui étaient mortes à la vie de la grâce et comme ensevelies dans le péché, et il a rallumé dans les cœurs de plusieurs autres le feu du divin amour.

Ce simple prêtre, sans bénéfices, sans biens extérieurs et sans aucun pouvoir ni autorité dans l'Église, a puremédier efficacement à un très grand nombre de dérèglements qui se trouvaient dans le clergé. Il a fait sur ce sujet, et heureusement conduit à chef dedans et dehors le royaume de France, ce que les plus grands prélats et les plus zélés eussent à peine résolu d'entreprendre dans leurs propres diocèses et dans les lieux dépendants de leur juridiction, avec toute leur autorité et tous leurs grands revenus.

Cet homme pauvre et dénué de tous moyens et de toutes commodités a trouvé le moyen de secourir et d'assister dans leur extrême nécessité les pauvres, non d'une seule ville, mais de plusieurs provinces entières, non pendant quelque partie d'une mauvaise saison, mais durant un grand nombre d'années. Et pendant tout ce temps il a procuré qu'ils fussent pourvus de ce dont ils avaient besoin pour leur nourriture, leurs vêtements et autres nécessités; il a remis en état les

<sup>1.</sup> Luc., 1, 79.

églises brûlées par les gens de guerre, les fournissant d'ornements; il a procuré aux prêtres et aux curés la subsistance nécessaire; il a pourvu de médicaments et de nourriture un nombre presque infini de pauvres malades, répandus de tous côtés dans la plupart des villages de France, de Savoie, d'Italie et de plusieurs autres provinces encore plus éloignées, et cela, non pour un peu de temps, mais depuis plus de trente ans. Il a trouvé un fonds inépuisable pour continuer toujours ces assistances, autant que les Confréries de la Charité qu'il a instituées dureront.

Enfin, cet homme de la plus basse naissance, qu'il n'a point cachée, mais qu'il a publiée partout, qui se déclarait un pauvre ignorant, qui ne faisait paraître aucun talent extérieur qui le rendît considérable, qui n'a jamais composé aucun livre, ni prêché en aucune chaire célèbre, et qui a plutôt fait tout ce qu'il a pu pour se tenir caché ou pour se rendre vil et méprisable; nonobstant tout cela, cet homme inconnu a acquis une réputation qui s'est répandue presque par tout le monde; il a été honoré et recherché des plus grands, et même appelé dans les cabinets et dans les conseils des souverains.

Certainement, celui qui pèsera bien toutes ces choses sera obligé de reconnaître que la main du Seigneur a été avec son fidèle serviteur pour opérer toutes ces merveilles, et que la vie, la conduite, les œuvres et les succès des entreprises de M. Vincent ont été des ouvrages singuliers de la sagesse et de la puissance de Dieu, qui sait, quand il lui plaît, faire sortir la lumière des ténèbres, et tirer du néant ce qu'il y a de plus grand et de plus éclatant dans l'univers.

Enfin, le lecteur trouvera ici un ample sujet de glorifier Dieu et de le bénir de tous ces grands exemples de vertu qu'il lui a mis devant les yeux en la personne de son fidèle serviteur. Saint Grégoire de Nysse parlant de saint Ephrem disait que Dieu l'avait mis sur la terre comme un grand luminaire pour éclairer le monde, ou bien comme une haute colonne vivante et animée pour montrer aux hommes les sentiers de la vertu et de la sainteté, à la façon de ces Mercures que l'on posait sur les grands chemins. Nous pouvons, avec toute sorte de raisons, parler de même de M. Vincent. C'est Dieu qui l'a fait naître et qui l'a donné à son Église pour lui procurer plusieurs grands biens. Il l'a destiné particulièrement à y laisser l'exemple de sa sainte vie, comme un moyen assuré pour connaître le chemin qui conduit à la solide perfection; afin que par cette vue on fût excité à prendre cette route, et à marcher à la faveur d'un si bon guide, entrant dans ses sentiments, embrassant ses maximes et cherchant à son imitation, avant toute autre chose, le royaume de Dieu, l'accomplissement de ses volontés, et l'accroissement de son honneur et de sa gloire.



# TABLE DES MATIÈRES

### LIVRE TROISIÈME

### LES VERTUS

| Préface                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHAPITRE PREMIER. — Observations générales sur les vertus de M. Vincent                                 |
|                                                                                                         |
| Chap. II. — De la foi de M. Vincent                                                                     |
| Chap. III. — Son espérance et sa confiance en Dieu 18                                                   |
| Section première. — Continuation du même sujet 25                                                       |
| Section II. — Suite du même sujet 31                                                                    |
| Section III. — Sentiments de M. Vincent touchant la confiance qu'il faut avoir en Dieu                  |
| Chap. iv. — Son amour envers Dieu                                                                       |
| Chap. v. — Sa conformité à la volonté de Dieu 48                                                        |
| Section première. — Continuation du même sujet 53                                                       |
| Section II. — Son union parfaite au bon plaisir de Dieu par une entière résignation et indifférence 60  |
| CHAP. VI. — Son attention continuelle à la présence de                                                  |
| Dieu                                                                                                    |
| CHAP. VII. — Son oraison                                                                                |
| Section unique Recueil de quelques avertissements et                                                    |
| instructions de M. Vincent sur le sujet de l'oraison 85                                                 |
| CHAP. VIII. — Sa dévotion et piété envers Dieu                                                          |
| Section première. — Sa dévotion particulière envers le très saint Sacrement de l'autel                  |
| Section II. — Sa dévotion toute singulière pour imiter Jésus-<br>Christ, et se conformer à ses exemples |
| CHAP. IX. — Sa dévotion envers la très sainte Vierge, mère de Dieu, et envers les autres Saints         |

| CHAP. X. — Son zèle pour la gloire de Dieu et pour le salu                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                             | 7              |
| CHAP. XI. — Sa charité pour le prochain en général 15                       |                |
| Section première. — Quelques exemples remarquables de charité de M. Vincent |                |
| Section II. — Sa charité particulière envers les pauvres. 16                | 8              |
| Section III. — Ses aumônes                                                  | 31             |
| Section IV Son amour respectueux envers les préla                           | ts             |
|                                                                             | )4             |
| Section V. — Sa charité envers les prêtres et autres per                    | r-             |
| sonnes ecclésiastiques                                                      | 7              |
| Section VI. — Sa charité envers les siens                                   | 0              |
| Section VII. — Sa charité envers ses ennemis 23                             | 3              |
| Chap. XII. — Sa douceur                                                     | <sub>1</sub> 5 |
| Section première. — Continuation du même sujet 25                           | 4              |
| Section II Paroles remarquables de M. Vincent touchant                      | nt             |
| * * *                                                                       | 54             |
| CHAP. XIII. — Son humilité                                                  |                |
| Section première. — Quelques autres actions plus particu                    |                |
|                                                                             | 78             |
| Section II. — Des sentiments de M. Vincent touchant                         |                |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | 98             |
|                                                                             | 12             |
| 1                                                                           | 25             |
|                                                                             | 38             |
| ±                                                                           | 15             |
| ,                                                                           | 56             |
| CHAP. XVIII Son parfait dégagement des biens de cet                         |                |
|                                                                             | 7 I            |
| ·                                                                           | 90             |
| Section unique. — Continuation du même sujet 40                             | 00             |
| Снар. xx. — Sa chasteté 4                                                   | 12             |
| Снар. xxi. — Son égalité d'esprit                                           | 20             |
| Снар. ххи. — Sa force à soutenir le bien et à s'opposer au ma               |                |
| et sa patience à supporter les afflictions et les peines 4                  | 3 1            |
| CHAP. XXIII. — Sa patience dans les maladies 4                              | 48             |

| Chap. xxiv. — La conduite de M. Vincent 454                    |
|----------------------------------------------------------------|
| Section première. — Continuation du même sujet 468             |
| Section II. — Sa conduite pour le temporel des maisons de sa   |
| Congrégation                                                   |
| Section III Avis de M. Vincent donnés de bouche à un           |
| prêtre de la Congrégation de la Mission, avant de l'envoyer    |
| en une autre maison, pour en avoir la conduite 491             |
| Chap. xxv. — Conclusion de tout cet ouvrage, où l'on satisfait |
| à la demande qui se pourrait faire, pourquoi on ne rapporte    |
| en ce livre aucun miracle fait pour preuve de la sainteté de   |
| M. Vincent                                                     |
|                                                                |

---



# TABLE ALPHABÉTIQUE

#### DE TOUT L'OUVRAGE

Nota. — Les chiffres romains indiquent le volume; les chiffres arabes, la page.

#### A

Abbayes. Saint Vincent travaille à y introduire la réforme, II, 599.

Abbesse. Le saint prie une abbesse de recevoir de nouveau une religieuse sortie de son monastère, III, 219. — Il s'oppose à l'élargissement d'une autre qui avait été enfermée pour des fautes scandaleuses, 437.

Abelly (Louis), vicaire général à Bayonne, puis évêque de Rodez. Notice biographique, I, vi. — Il écrit la Vie de Saint Vincent de Paul, viii. — Il la dédie à la reine Anne d'Autriche, i. — Reproches immérités qu'on lui adresse sur les retranchements faits dans la seconde édition, II, 532. — Les jansénistes publient contre son ouvrage un libelle anonyme intitulé Défense de feu M. Vincent de Paul, 642. — Réponse d'Abelly sous le titre de Vraie Défense des sentiments, etc. Ibid. — Ce sont les prêtres de la Mission qui l'ont chargé de donner l'histoire de S. Vincent, 649. — Lettre de M. Alméras à Abelly sur la Vie de S. Vincent de Paul, 650.

Abelly, membre des Conférences de Saint-Lazare, I, 183. — Supérieur des Filles de la Croix, 264. — Recteur de l'hôpital général; il donne des missions, 316; II, 331.

Aberdeen, ville d'Écosse. Les hérétiques y conduisent prisonnier M. Le Blanc, Missionnaire, II, 269.

Abondance. Voy. Biens temporels.

Abraham, patriarche de l'ancienne loi, I, 147; II, 7, 201; III, 18, 31.

514 AFF

Abus. Ne pas se raidir contre les abus et ne venir aux voies sévères que dans l'extrémité. Sentiment de S. Augustin, II, 149, 150.

Accidents. S. Vincent exposé à périr dans une rivière en allant du Mans à Angers, I, 271; III, 364. — Il court le risque d'être précipité d'un pont, I, 272. — D'être assassiné, 273. — Il fait une chute de carrosse très dangereuse, 353. — Sa tranquillité d'âme en ces circonstances, III, 430.

Fille de la Charité miraculeusement sauvée dans l'écroulement d'une maison, III, 41. — M'llo Le Gras et plusieurs Filles de la Charité sont providentiellement protégées dans la chute d'un plancher, 42.

Acqs, aujourd'hui Dax. Voy. ce nom.

Actes: de fondation de la Congrégation de la Mission, I, 105; — d'association de S. Vincent et de ses trois premiers compagnons, 407.

Action de grâces. S. Vincent y consacrait un temps notable après la messe, I, 339.

Actions. Intention que S. Vincent se proposait en agissant, II, 623. — Les petites actions faites pour plaire à Dieu ne sont pas si sujettes à la vaine gloire que les plus éclatantes qui, souvent, s'en vont en fumée, III, 46. — Quatre choses à observer pour les bien faire, 50. — Soin avec lequel il les faut faire. Pratique de les offrir à Dieu, 298. — Voy. Intention.

Adam, III, 3o5.

Affabilité de S. Vincent. Elle touche le cœur du prieur de Saint-Lazare, M. Le Bon, I, 145.— Le saint écoutait un chacun à souhait et avec grande bénignité, 339.—Il gardait cette disposition dans ses plus grandes souffrances et jusque dans sa dernière maladie, 359. — Il s'efforçait de contenter tout le monde et jusqu'aux plus petits. Ce qu'il pouvait faire, il l'accordait facilement et de bonne grâce, II, 623. — Il accueillait chacun de ses Missionnaires avec une affection toute cordiale, III, 224. — Il leur témoignait une très grande condescendance, allant jusqu'à imiter le langage de leur pays, 225. — Il était affable même dans les refus, 351. — Il parlait aux siens comme un

AFF 515

véritable père, 466. — Il procédait avec eux d'une manière toute gaie et toute cordiale. Exemple, 467.

L'affabilité est comme l'âme d'une bonne conversation, III, 250. — Vertu très nécessaire aux Missionnaires, *Ibid.* — Soyons affables, mais jamais flatteurs : il n'y a rien de si indigne d'un cœur chrétien que la flatterie, 251. — L'affabilité gagne les cœurs, 268. — Notre conduite doit être accompagnée d'humilité et de grâce pour gagner tous les cœurs à Notre-Seigneur et n'en dégoûter aucun, 481.

Voy. Cordialité, Douceur.

Affaires (Conduite des). Éloge de S. Vincent, I, 114. — Il aimait à se concerter avec d'autres, 115. - Il s'y appliquait avec ordre et en portait le poids avec patience et tranquillité, Ibid. - Il ne voulait pas enjamber sur la Providence, c'était son mot ordinaire, 117. - Sa maxime était que, pour réussir, il fallait aller doucement, beaucoup prier et agir de concert, 313. - Il disait qu'il côtoyait en toutes choses la Providence, II, 417. — Il donnait aux choses tout le temps nécessaire pour les traiter à fond, 421. - Il a su joindre heureusement la piété avec la sagesse et les autres qualités humaines, 626. - Il tenait son esprit détaché de toutes les affections déréglées et de tout ce qui empêche l'entendement de voir l'état véritable des choses, 627. - Quand il avait pris une résolution avec prudence, quelque événement qui survînt, il ne s'en troublait pas, 628. - Il tenait pour maxime ce qu'a dit un ancien: Qu'il fallait prendre ses résolutions avec loisir, mais exécuter diligemment ce qu'on avait résolu, Ibid. - Il observait une grande discrétion au sujet des affaires dont on avait parlé, 629. - Bien qu'il fût ferme en ses avis, il n'y était pourtant pas arrêté avec excès, Ibid. - Le principal fondement de sa prudence était la volonté divine manifestée par l'Évangile : c'était son assuré gouvernail pour se conduire dans les affaires, Ibid. - Les supérieurs et officiers doivent y donner leur soin, comme instruments de la Providence, III, 34. - S. Vincent estimait que moins il y avait de l'homme dans les affaires, plus il y avait de Dieu, 38. - Quand il avait fait ce qu'il estimait que Dieu demandait, il demeurait en paix, quelque succès, bon ou mauvais, qui arrivât, Ibid.

516 AIG

Voy. Conduite, Conseil, Constance, Empressement.

Affaires ecclésiastiques. Voy. Conseil de conscience.

Afflictions. Principales afflictions dont Dieu permit que la vie de S. Vincent fût éprouvée, I, 341. — On peut dire qu'il a toujours eu son âme comme plongée dans une mer d'amertume, 343. — Exemple de la patience de S. Vincent, III, 25 et suiv., 438 et suiv. — Il appelle grâces de Dieu les afflictions, surtout celles qui sont bien reçues, 244. — Elles contribuent au bon état d'une âme et d'une compagnie, 385. — L'état d'affliction n'est pas un état qui soit mauvais, Dieu lui-même ayant voulu l'éprouver, 446.

Voy. Épreuves, Souffrances.

Agde, ville du Languedoc. Établissement de Missionnaires en cette ville; commencement d'un séminaire diocésain, I, 216, 325. — Voy. Durand, Le Bas.

Agen, ville de la Guienne. Séminaire diocésain, I, 216. — Autre établissement des Missionnaires en ce diocèse, à Notre-Dame de la Rose, 320. — Le séminaire et les Missionnaires, 324.

Aï, bourg du diocèse de Reims. Mission, II, 54.

Aigues-Mortes. S. Vincent, échappé à la captivité, y aborde le 28 juin 1607, I, 34.

Aiguilles. Un garçon tailleur écrit familièrement à S. Vincent pour demander un cent d'aiguilles. Le saint les lui envoie, III, 190.

Aiguillon (Marie de Vignerod, duchesse d'). Notice. Éloge de sa vertu, I, 320.

Elle envoie à S. Vincent malade un carrosse et deux chevaux pour le ramener à Paris; elle le contraint ensuite à les conserver, I, 274. — Elle établit une maison de Missionnaires en son duché d'Aiguillon, à La Rose, 320. — Elle fonde la maison de la Mission, à Rome, Ibid.

Elle fonde l'hôpital de Marseille, dont la direction spirituelle est confiée aux Missionnaires, I, 191; — et une autre maison de Missionnaires dans la même ville, 320. — Elle prie S. Vincent d'envoyer de ses prêtres donner la mission sur les ALE 517

galères à Marseille. Lettre que lui adressa l'évêque de cette ville, II, 48.

Elle fait diverses donations considérables pour le service des galères et pour les missions de *Barbarie*, I, 321; II, 184. — Elle aide à faire obtenir aux Missionnaires le consulat d'Alger, II, 124. — Elle contribue aux dépenses de la mission d'*Irlande*, 199. — Elle fait donner une mission à Paris dans le faubourg Saint-Germain, 335.

Elle se montre insigne bienfaitrice de la Congrégation des Filles de la Croix, I, 263. — Dame de Charité. Assemblée tenue chez elle; conférence de S. Vincent, II, 466 et suiv. — Sa charité pour la Lorraine, 505. — S. Vincent la prie de convoquer une assemblée de dames pour les pressantes nécessités des environs de Paris, III, 177.

A la mort de S. Vincent, elle donne un reliquaire d'argent pour recevoir le cœur du saint, et elle assiste à ses funérailles. I, 370.

Albano, ville et diocèse d'Italie. Missions, II, 88.

Albi. S. Vincent dit sa première messe en ce diocèse, à Notre-Dame de Grâce, près de Buzet, I, 26.

Albici (Le cardinal). Il fait les entretiens pour les exercices des ordinands, à Rome, II, 314.

Alençon, ville du diocèse de Séez, II, 240.

Aléria, II, 95.

Alexandre VII (Fabio Chigi), pape. S. Vincent annonce à sa communauté l'élection de ce pontife, III, 155.

Son bref pour approuver les vœux émis dans la Congrégation de la Mission et pour la déclarer exempte de la juridiction des Ordinaires (1655, 22 septembre), I, 133; III, 238.

Il renouvelle les condamnations portées contre le Jansénisme. Conduite de S. Vincent en cette circonstance, I, 303; II, 568. — Il unit l'abbaye de S.-Méen, en Bretagne, à la Congrégation de la Mission (1658), I, 323. — Il prescrit qu'à Rome tous les ordinands feront les exercices de la retraite chez les Prètres de la Mission, II, 307. — Il témoigne en Consistoire sa satisfaction du succès de ces exercices, 303. — Il n'en veut

518 ALM

exempter personne et refuse d'en donner la direction à des religieux qui voulaient l'enlever aux Missionnaires, 309, 312. — Il oblige les ordinands des évêchés suffragants de Rome à assister aux exercices, 313.

Il envoie un bref à S. Vincent pour le dispenser de la récitation du bréviaire dans les douleurs de sa dernière maladie, I, 363.

Alexandre Vérone, frère coadjuteur de la Congrégation de la Mission. A l'armée de Picardie, I, 230.

Alger. S. Vincent veut établir dans cette ville un hôpital pour les pauvres galériens. Missionnaires envoyés pour travailler à la délivrance des esclaves et leur donner les secours religieux, II, 125, 126, 184.

Supplice glorieux de deux Missionnaires, M. Montmasson et le frère Francillon, mis à mort par les infidèles, II, 122. — Un jeune esclave chrétien endure la mort pour garder la chasteté, 162. — L'esclavage jusqu'en 1830, 185, 186.

Voy. Barbarie, Barreau, Esclaves, Le Vacher.

Aliénés. Voy. Fous.

Aligre (Élisabeth d'), chancelière de France, dame de la Charité, I, 196.

Alimondo (Luc ou Lucas), prêtre de la Mission. Il meurt victime de son dévouement pour les pestiférés, à Gênes, III, 70.

Allanche, diocèse de Clermont (aujourd'hui de Saint-Flour), II, 222, 238.

Alméras (René), prêtre de la Mission.

Il assiste les pauvres curés de Picardie (1653). Il tombe malade, et ne veut pas que le Frère qui l'accompagne se détourne pour lui du service des pauvres. Il rentre à Paris, II, 517, 530, 640.

Il est nommé, après la mort de S. Vincent, supérieur général de la Congrégation de la Mission (1660). M. de Lestocq lui envoie un récit relatif à la donation de Saint-Lazare, I, 148.

- Il invite Bossuet à prêcher les exercices des ordinands, 177.
- Il recueille les lettres et les conférences de S. Vincent, 376.
- Envoie des missionnaires à Madagascar, II, 243. Sa lettre à Abelly sur la Vie de saint Vincent de Paul, 650.

ANG 519

- Ambroise (S.). S. Vincent allègue son autorité sur la manière dont un chrétien doit regarder les épreuves, III, 441.
- Amérique. S. Vincent s'intéresse aux missions de ce pays, III, 148,
- Amiens, en Picardie. Pendant la guerre, S. Vincent envoie dans cette ville et dans le diocèse des Missionnaires et des secours (1650), I, 277; II, 516. Le séminaire diocésain y est confié à la direction des Missionnaires, I, 327.

Voy. Faure (Mgr), Folleville.

- Amitié. L'amour chrétien est au-dessus de l'amour d'inclination, lequel est ordinairement plus nuisible qu'utile, III, 223.
   Détachement des personnes aimées. Exemple de Notre-Seigneur et des Apôtres. Voy. Détachement.
- Amour de Dieu. Voy. Dieu.
- du prochain. Voy. Charité.
- Ancelin (Humbert), évêque de Tulle. Il travaille au procès de béatification de S. Vincent, I, 378, 380.
- André, frère dominicain; peintre. Son tableau de l'apothéose de S. Vincent, I, 386.
- Andrée (La Sœur), Fille de la Charité. Son admirable remords d'avoir pris trop de plaisir à servir les pauvres, II, 451.
- Ange. Imiter les anges qui travaillent incessamment à agrandir le royaume de Dieu, III, 48; qui font incessamment la sainte et adorable volonté de Dieu, 52. Chaque matin, S. Vincent remerciait Dieu de la gloire qu'il leur avait donnée, 101.
- gardien. S. Jérôme conseille de prier celui des saints dont on lit la Vie, pour obtenir la grâce de les imiter, III, 2. Voy. Ange. Chaque matin, S. Vincent avait le souvenir de son ange gardien, 101. Dévotion spéciale de S. Vincent envers les anges gardiens et pieuse pratique introduite par lui dans sa Congrégation, 133.
- Angelus. Exactitude et dévotion de S. Vincent à la récitation de cette prière, III, 130, 131.
- Angers. S. Vincent visite lui-même les Filles de la Charité de cette ville pendant les troubles de la Fronde et en reçoit une

520  $\Lambda$  N N

grande consolation (1649), I, 272; III, 364. — Succès des Missions en ce diocèse, II, 6. — Conférence ecclésiastique, 344. — L'abbé Chomel aide de sa fortune les œuvres des Missionnaires, 391.

Angleterre. S. Vincent secourt les gentilshommes anglais réfugiés à Paris, I, 250. — Héroïque constance d'un jeune esclave anglais en Barbarie, II, 171. — Courage admirable d'un autre jeune Anglais et d'un jeune Français, son compagnon, 173. — Persécution des catholiques sous Cromwell, 189, etc. — On répand le bruit que la liberté religieuse est rendue. Grande joie du saint, III, 143.

Voy. Irlande, Écosse.

Angoulême. Heureux résultats des Missions dans ce diocèse, II, 67. — L'évêque demande à S. Vincent de faire un établissement de la Mission en cette ville (1643), 68, 302. — Fruit des Exercices des ordinands, 302; — de la Conférence des ecclésiastiques: lettre des membres de cette assemblée à S. Vincent, 343.

Voy. Blansac, Du Perron, Montignac, Saint-Amand.

Anne d'Autriche, mère de Louis XIV. Son estime pour S. Vincent, I, 1. — Cette pieuse princesse est supérieure de la Compagnie des Dames de charité de la cour, 196. — Elle procure à S. Vincent des secours pour la Lorraine ravagée (1640), I, 245; II, 505, 506. — Elle appelle S. Vincent à faire partie du conseil de conscience (1643), I, 256; II, 579. — S. Vincent la fait revenir sur une nomination à un évêché qu'elle avait accordée imprudemment, III, 433.

Elle obtient du roi une aumône de 1 200 livres pour l'œuvre des Enfants Trouvés, I, 210. — Elle fait établir à Sedan une maison de Missionnaires (1644), 322.

Son intervention efficace pour la fondation de l'hôpital de Marseille (1645), I, 191. — Elle vient assister à un entretien des ordinands et elle donne des aumônes pour soutenir cette œuvre, II, 279. — Elle concourt à l'établissement de l'hôpital de Sainte-Reine, 465.

S. Vincent va à Saint-Germain pendant la Fronde et demande à la reine le renvoi de [Mazarin (1649), I, 266; II, 618.

ANS 521

— Le saint s'éloigne de Paris. La reine lui commande d'y rentrer après les premiers troubles de la Fronde, I, 273. — Elle lui fait un commandement d'user d'un carrosse à cause de son âge et de ses infirmités, 274. — Elle rend témoignage de la fidélité de S. Vincent au roi, III, 156. — Elle chasse un seigneur qui avait outragé M. Vincent. Le saint obtient la grâce du coupable, 235.

Elle seconde l'œuvre de l'Hôpital-général entreprise par S. Vincent (1653), I, 312. — Sur son ordre, il envoie des Filles de la Charité soigner à Calais les soldats blessés, [II, 456, 457.

Elle charge S. Vincent de faire donner une mission dans la ville de Metz (1657), I, 325. — Elle témoigne sa satisfaction du succès de cette mission, 326. — S. Vincent a quelque-fois détourné adroitement les effets de la bonne volonté de la reine envers lui pour les faire découler sur les autres, II, 624. — Elle donne une fois à S. Vincent un diamant de la valeur de 7 000 livres; une autre fois, un pendant d'oreilles vendu 18 000 livres. S. Vincent veut que cette charité soit rendue publique, III, 178. — Elle conseille à S. Vincent de se justifier d'une calomnie. Réponse du saint, 292. Elle fait donner la mission à Fontainebleau, 323.

Elle exprime sa douleur de la mort de S. Vincent (1660). Abelly lui dédie la Vie du serviteur de Dieu (1664), I, 1.

Annecy, en Savoie, résidence habituelle des évêques de Genève. L'évêque obtient de S. Vincent quelques Missionnaires pour travailler dans son diocèse (1640), 1, 319. — Le commandeur de Sillery, d'accord avec M<sup>me</sup> de Chantal, fonde une maison de Missionnaires dans cette ville, II, 47.

S. Vincent établit un grand séminaire pour les ecclésiastiques externes, I, 216, 319.— Un ecclésiastique donne une somme considérable pour cet établissement, II, 391.

L'évêque fait part à S. Vincent du fruit des missions, II, 46, 47.

Annonciation. Anniversaire de la première émission des vœux des Filles de la Charité ce jour-là, en 1634, I, 170.

Ansart (André): Esprit de S. Vincent de Paul, III, 1.

522 AUB

- Antoine (Frère), pieux personnage du dix-septième siècle. Comment il accueillait la maladie et les autres épreuves, III, 453, 454.
- Antonin de la Paix, jeune esclave chrétien. Il endure les supplices et la mort pour garder sa vertu, II, 162, 163.
- **Apologies** pour Jansénius. On se propose à Rome de les condamner, II, 563.
- Apôtres. Ils ont trouvé à propos d'avoir des biens temporels,
  III, 35. Dévotion spéciale de S. Vincent envers eux, 132.
   Modèles de courage persévérant, 196.
- Appels comme d'abus. Avis de S. Vincent à quelques prélats sur ce sujet, II, 597.
- Aristote. Son autorité sur ses disciples, I, 124; III, 264. S. Vincent tenait pour maxime ce qu'il a dit : « qu'il faut délibérer avec loisir, mais exécuter avec diligence ce qui a été résolu, » II, 628.
- Armées. Missions faites à l'armée en 1636, I, 228. Voy. Soldats.
- Arnauld (Antoine). N'a fait aucun acte de vertu aux yeux de ceux qui l'ont fréquenté, II, 674. Son livre de la Fréquente Communion, III, 111.
- Arras. S. Vincent envoie pendant la guerre des Missionnaires et des secours dans cette ville et dans l'Artois, I, 277; II, 468.
- Assemblées générales de la Congrégation de la Mission. La première assemblée générale se tient à Saint-Lazare en 1642. S. Vincent y donne sa démission de supérieur général; elle n'est pas acceptée, III, 293.
- Assigny, diocèse d'Amiens, II, 204.
- Assistance aux provinces ravagées par la guerre, II, 483. Voy. Misère publique.
- Attaches. Nécessité de les rompre. Exemple de M. de Rougemont, I, 82. Voy. Détachement, Indifférence.
- Aubenton, localité de la Picardie, secourue par S. Vincent, II, 516.
- Aubray (M<sup>lle</sup> d'), nièce de M. Olier, I, 221.

AVE

Auch. Voy. La Mothe (Henri de).

Augustin (S.). Il a confessé publiquement ses péchés pour manifester les miséricordes de Dieu, I, 58. — Il dit que Dieu fait voir aux pères et aux mères qui sont au ciel le bien que font leurs enfants, afin que leur joie soit augmentée, 138. — Il conseille de ne pas attaquer trop tôt les abus qu'on rencontre, II, 150.

Augustinus. Ouvrage condamné de Jansénius, II, 542, 660, 661.

Aulan (Louis-Marie d'), évêque de Dax. Il fait célébrer solennellement la canonisation de S. Vincent de Paul, I, 387.

Aumônes de S. Vincent. Celles que S. Vincent a distribuées à la Lorraine sont évaluées à huit millions, I, 245, 276. — En quelle abondance et avec quelle charité il les répandait partout, III, 181 et suiv. — Droit qu'il avait de disposer pour cela des biens de sa Congrégation, 182. — Soins qu'il avait de garder ses aumônes secrètes quand il le pouvait, 185. — Détails édifiants, 186 et suiv. — Secours charitables à divers ecclésiastiques, 210 et suiv. — L'un de ces ecclésiastiques qui avait reçu un vêtement, le compare à S. Martin, 215.

Auteurs profanes. Les passages de leurs écrits ne doivent être cités par les prédicateurs que comme marchepied à l'Évangile, II, 15.

Authier (d') de Sisgau, II, 49.

Autun, évêché, II, 464.

Auvergne. Missions en ce pays, I, 218; II, 44. -Voy. Pébrac, Saint-Flour.

Avagne (L'), dans l'État de Gênes. Missions dans ce pays, II, 93.

Averoult (Pierre d'), prêtre de la Mission. Il est envoyé à Madagascar. Naufrages, II, 238; III, 426.

Aversion. Conduite de S. Vincent envers un des siens qui avouait avoir ressenti des pensées d'aversion contre lui, III, 227. — Envers quelques personnes qui lui témoignaient du refroidissement, 236, 237.

Avertissements donnés au prochain sur ses propres défauts:

524 BAC

Discrétion à observer. Exemple de S. Vincent, II, 411. — Ne les donner qu'à propos: « On ne donne pas médecine sans grande nécessité à ceux qui ont la fièvre », 412; — avec un grand esprit de douceur. Exemple du saint, III, 251, 252. — Prudence de S. Vincent. Exemples, 348 et suiv. — Ses recommandations sur ce sujet, 470 et suiv. — Le supérieur doit désirer qu'on l'avertisse de ses manquements, 474. — En quel cas le supérieur doit-il avertir la communauté de la faute d'un seul? 478. — Comment doit-il avertir des fautes commises contre lui-même, *Ibid*.

Comment il faut recevoir les avertissements, I, 42. — Avis de S. Vincent à un Missionnaire qui supportait avec peine d'être averti, III, 477.

- donnés au supérieur sur la conduite du prochain :

Obligation de faire connaître au supérieur les peines, tentations et fautes notables du prochain, III, 478.

- donnés par S. Vincent à des particuliers :

A un frère coadjuteur qui s'était retiré laissant S. Vincent seul en conversation avec une femme, III, 418. — A un supérieur qui avait différé d'exécuter un ordre du supérieur général, 472. — A un supérieur qui avait écrit qu'il aimerait mieux conduire des bêtes que des hommes, 475. — A un Missionnaire qui ne traitait pas les séminaristes avec la douceur convenable, 476.

Voy. Correction.

Avignon. — S. Vincent séjourne dans cette ville, chez le vice-Légat, après son retour de la captivité, I, 33, 34.

Avrigny (Le P. d'), jésuite, II, 533.

## B

Babylone. La coadjutorerie de Babylone offerte à la Congrégation de la Mission, III, 48.

Bachelier. S. Vincent est reçu, à Toulouse, bachelier en théologie, I, 27.

Bacone (Dominique), prêtre de la Mission. Voy. Boccone.

BAR 525

Bagni (Jacques), cardinal, nonce du pape à Paris. Témoigne sa satisfaction du fruit des Missions, II, 89. — Il offre à la Compagnie, de la part de la Propagande, la Mission de Madagascar, 200, 204. — Il venait conférer avec S. Vincent sur les intérêts de l'Église, III, 339.

Il écrit à S. Vincent mourant une lettre de consolation, I, 363.

Bailleul (M<sup>m</sup><sup>e</sup> de). Une des premières dames de Charité de l'Hôtel-Dieu de Paris, I, 195.

Bailleul-Sirberton, au diocèse d'Arras, II, 238.

Baliano (Pierre-Paul), prêtre de la Mission. A Gênes, I, 324. Bandits, convertis par les Missionnaires en Italie, II, 92.

Bapaume. Secours envoyés par S. Vincent dans cette ville pendant la guerre, II, 506.

Banquets. Voy. Repas.

Baptiste, peintre. Tableau de S. Vincent, I, 386.

Baradat (Henri de), évêque de Noyon. Il demande des Missionnaires à S. Vincent pour son diocèse, I, 327.

Barbarie. S. Vincent y est conduit en esclavage. Il y conçoit le désir de soulager les esclaves, I, 29; II, 120. Voy. Captivité. — Louis XIII ordonne à S. Vincent, d'y envoyer quelques-uns de ses Missionnaires. M. Julien Guérin se rend à Tunis avec un frère coadjuteur (1645), 121. — Peines et travaux des esclaves, 152.

Les travaux des Missionnaires en Barbarie, II, 118 et suiv.; 128, 152 et suiv.; 177 et suiv. — Héroïsme des Missionnaires qui y dévouèrent leur vie. Témoignages de Collet et de Rohrbacher, 133. — Traits de courage héroïque et mort de plusieurs chrétiens persécutés pour leur vertu ou pour leur foi, 162, 163, 171, 173, 174, 179, 181. — Les Missionnaires préservent de la captivité ou délivrent des esclaves chrétiens, 177. S. Vincent fait un grand éloge du dessein que se propose la Compagnie en ce pays. Il montre qu'il n'y a rien qui puisse nuire à l'œuvre des Trinitaires et des Mathurins, 182. — Donations faites par le roi Louis XIII et la duchesse d'Aiguillon en faveur des Missions de Barbarie (1643), 184. —

526 BAR

Nouvelles des Missionnaires qui travaillent en ce pays, III, 143.

La fondation de la maison de Marseille est augmentée par la duchesse d'Aiguillon, afin que les Missionnaires pourvoient à l'assistance des esclaves de Barbarie, I, 321. — Comment les consulats de Tunis et d'Alger furent obtenus par la Congrégation de la Mission (1646), II,124, 126. — Avis divers et règlement donnés aux Missionnaires qui y sont envoyés, 148.

Voy. Alger, Barreau, Esclaves, Husson, Le Vacher, Tunis.

- Barbarigo (Le cardinal), évêque de Bergame. Il appelle les Missionnaires pour donner les Exercices des ordinands dans son diocèse. Il prêche lui-même aux ordinands à Rome, II, 314.
- Barberini (François), cardinal. Ses regrets de la mort de M. Le Breton, Missionnaire, II, 75.— Il écrit à S. Vincent au nom du pape, lui demandant des Missionnaires pour l'Irlande, 186.
- Barcos (L'abbé de), neveu de l'abbé de Saint-Cyran. Son livre De l'autorité de S. Pierre et de S. Paul, et l'hérésie des Deux Chefs de l'Église, II, 542.
- Bar-le-Duc. S. Vincent procure des soulagements à la misère de cette ville pendant la guerre (1640), I, 244. Dévouement des Missionnaires, II, 497. Les Prêtres de la Mission occupés à secourir la Lorraine, reçoivent, dans cette ville, l'hospitalité chez les Jésuites. Mort édifiante d'un Missionnaire, M. Germain de Montevit, 499; III, 367.
- Barraut (Jean-Jaubert de), archevêque d'Arles. S. Vincent promet de lui envoyer des Missionnaires, I, 229.
- Barreau (Jean), frère de la Congr. de la Mission. Il est envoyé avec le titre de Consul à Alger. S. Vincent lui remet un règlement et lui donne des avis pleins de sagesse sur la conduite à tenir dans ce poste (1646), II, 125.

Son emprisonnement (1647), II, 132, 133. — Il a été jeté de nouveau en prison (1650). S. Vincent le loue du saint usage qu'il fait de sa captivité et le félicite d'être traité comme Jésus-Christ l'a été, 134. — Il lui annonce les négociations qui vont être commencées auprès de la Porte pour

BΕΛ 527

obtenir sa délivrance, 135. — Il est délivré après sept mois de captivité. Le saint le félicite de sa mise en liberté (1651), 136.

S. Vincent compatit à ses embarras et s'efforce de le faire indemniser d'une avanie que lui ont causée les Pères de la Merci (1656), I, 242.

Il est jeté de nouveau en prison et cruellement torturé (1657), II, 137. — S. Vincent prend part à son affliction et l'encourage, 138. — Admirable dévouement des pauvres esclaves chrétiens qui se cotisent pour payer son rachat, 139. — S. Vincent procure le remboursement aux esclaves chrétiens de tout ce qu'ils avaient donné. Barreau revient en France ramenant 70 esclaves rachetés (1661), Ibid, 140.

Barri (Georges de), supérieur général de l'ordre de Grandmont. S. Vincent lui transmet une lettre du roi relative au rétablissement de la discipline dans son Ordre, II, 601.

Barry (Edme), prêtre de la Mission. En Irlande. Danger qu'il court à la prise de Limerick. Son évasion et son retour en France, II, 198.

Barthélemy (L'abbé L.): S. Vincent de Paul et son temps, trad. de l'italien (1869), I, 38.

Baschet (Françoise). Voy. La Chassagne (Mlle de).

Basoches, localité secourue par S. Vincent pendant la guerre, II, 516, 519.

Bassompierre (Louis de), évêque de Saintes (1648). Son affection pour les prêtres de la Mission, II, 595.

Bastille (La). S. Vincent fait agréer qu'un vertueux ecclésiastique de la Conférence de S.-Lazare y visite les prisonniers et leur donne les secours spirituels, II, 613.

Baucher (Catherine), Fille de la Charité. Son départ pour la Pologne, XI, 150.

Bayonne, évêché. Voy. Abelly (Louis); Fouquet (François).

Bazas. S. Vincent s'oppose aux erreurs des Illuminés qui se répandent en plusieurs lieux de ce diocèse, II, 613.

Béatification de S. Vincent (13 août 1729), I, 373, 383.

528 BÉN

Beauffort, peintre. Tableau des miraeles de S. Vincent, I, 386.

Beaufort (M<sup>me</sup> de). Une des premières dames de Charité de l'Hôtel-Dieu de Paris, I, 196.

Beauvais. L'évêque fait donner des missions en son diocèse par S. Vincent, I, 173. — C'est dans cette ville que les Exercices des Ordinands ont lieu pour la première fois (1628). Leurs succès, 174. — S. Vincent écrit de cette ville en 1628, II, 25.

L'évêque fait établir la Confrérie de la Charité dans chacune des dix-huit paroisses de cette ville (1629). M<sup>III</sup> Le Gras les visite. Difficultés qu'elle rencontre (1635), I, 98, 160. — Succès qu'elle obtient, 162.

Voy. Potier (Mgr Augustin).

Bécan (Martin), jésuite. S. Vincent recommande l'abrégé du *Manuale controversiarum hujus temporis* de cet auteur, II, 26, 672.

Bécu (Jean), prêtre de la Mission. Un des sept premiers compagnons de S. Vincent, I, 132, 410.

Bède (Le vénérable), II, 171.

Bélart (Honoré), prêtre de la Mission. Le Saint lui reproche trop de rudesse et d'âpreté dans la direction des Séminaristes, III, 476.

Bélin, chapelain de la maison de Gondi, à Villepreux. Il supplée S. Vincent à l'hôpital des forçats à Paris, I, 95.

Belleville (Mathurin de), prêtre de la Mission. Mort en se rendant à Madagascar. S. Vincent fait son éloge, II, 222, 224; III, 425.

Bellièvre (Pomponne de), premier Président. Sa charité, I, 314.

Bence (Jean de), Oratorien, docteur de Sorbonne, I, 73.

Bénédictins. Voyez Benoît (Ordre de Saint).

Bénédictines (Religieuses). Au faubourg S.-Germain, II, 504.

Bénéfices ecclésiastiques. Résolutions prises au Conseil de conscience par les avis de S. Vincent sur les bénéfices, II, 581. — Zèle de S. Vincent contre les abus en cette matière pendant qu'il était au Conseil de conscience, 586. — Divers exemples, 587. — Animosités que cette conduite suscite contre

BÉR 529

lui, III, 234, 235. — S. Vincent refuse avec fermeté un bénéfice sollicité pour un fils de M. de Chavigny, secrétaire d'État, 380.

Le saint refuse à un Missionnaire la permission d'accepter deux bénéfices dans l'intention de les faire passer un jour à la Compagnie, III, 379. — S. Vincent n'en a jamais sollicité aucun pour sa Congrégation. *Ibid*. et suiv.

- Benoît (Ordre de Saint). S. Vincent aide à la réformation de cet Ordre, II, 599.
- Benoît XIII, pape. Il donne le décret apostolique sur l'héroïcité des vertus de S. Vincent, I, 381. Le décret de béatification de S. Vincent (13 août 1729), 383.
- Benoît XIV. Il travaille à la rédaction de l'office liturgique de S. Vincent et en fait son propre ouvrage, I, 388.

  Voy. Lambertini.
- Berceau de S. Vincent de Paul. Établissement sur la paroisse de Pouy, I, 19.
- Bergame, dans l'État de Venise. Les Missionnaires y donnent les Exercices des ordinands, II, 314.
- Berger, conseiller clerc au parlement de Paris. Va en mission avec S. Vincent, I, 77.
- Bergers de la campagne romaine évangélisés par les Missionnaires, II, 72, etc..

Bérite, (l'évêque de), II, 465.

Bernard (Saint), II, 235; III, 414.

Berthe (Thomas), prêtre de la Mission. A Laon, au service des pauvres, (1653), II, 641.

Il annonce à S. Vincent la mort de l'abbé de Tournus, (1660), I, 348.

- Bertier (Pierre de), coadjuteur, puis évêque de Montauban. Il établit dans son diocèse les Missionnaires pour faire des missions et diriger le séminaire (1652), I, 325.
- Bérulle (Le Cardinal de). Notice. S. Vincent le visite de temps à autre dès son arrivée à Paris et se place sous sa direction, I, 41, 44; III, 315. Il prédit à S. Vincent qu'il fondera une

53o BIE

nouvelle Congrégation. Il lui fait accepter la cure de Clichy I, 44. — Il le fait entrer dans la famille de Gondi, et lui fait accepter la direction de M<sup>mo</sup> de Gondi (1613), 49, 52. — Il ne, croyait pas pouvoir conseiller à S. Vincent rien de meilleur que ce que celui-ci proposait lui-même, 64, 73. — Il approuve sa sortie de la maison de Gondi. Il lui conseille d'accepter la paroisse de Châtillon-les-Dombes, 64. — Son intervention pour procurer le retour de S. Vincent dans la famille de Gondi, 66, 68, 72, 74.

Il estime qu'il y a une malignité dans les conditions hautes et relevées, III, 310.

Béthune (Henri de), évêque de Maillezais, II, 595.

Béthune, ville de France, II, 238.

Beynier (Jean). Quoique protestant, il reçoit à Châtillon, S. Vincent dans sa maison. Le saint le convertit au catholicisme, I, 73, 78, 80.

Bicêtre (Château de), près de Paris. Donné pour y recueillir les enfants trouvés, I, 211.

Bidache, ville du diocèse de Dax, I, 24.

Bien. Rarement fait-on le bien sans peine: « Le diable est trop subtil et le monde trop corrompu pour ne pas s'efforcer d'étouffer une bonne œuvre en son berceau », II, 131.

Voy. Biens temporels.

Bienfaiteurs. La reconnaissance de S. Vincent envers eux, III, 368 et suiv.

Biens temporels. Les supérieurs, comme instruments de la Providence doivent en avoir soin; avec quelle mesure et dans quel esprit, III, 34, 484. — Exemple de N. S. qui a bien voulu en avoir pour faire subsister sa Compagnie et assister les pauvres; pratique des apôtres, 35, 499. — Le supérieur doit y veiller à l'imitation de Dieu qui a créé et qui conserve le monde, 498.

Soin de S. Vincent pour les biens temporels de ses maisons, III, 212, 234, 484. — Il pardonne à ceux qui avaient porté préjudice à sa communauté, 240, 241. — Sa résignation dans des pertes considérables, 243, 440. Voy. Orsigny. — Deux choses

BON 531

que doivent faire ceux qui sont chargés du soin du temporel, 485.

Voy. Bénéfices, Détachement.

- Biserte, port de mer de la Tunisie. Bagne établi en ce lieu. Les Missionnaires y vont secourir les esclaves, II, 140, 153, 155, 164, 167.
- Blampignon (Louis de), prieur de Montguyon, dans le Maine; ami de S. Vincent. Ses relations avec le saint. Amour des pauvres. Conférence ecclésiastique à Metz; mission donnée dans cette ville, II, 344; III, 170.
- Blansac, diocèse d'Angoulême. Mission donnée en cet endroit, II, 68.
- Blasphème. Exemples de châtiments providentiels dans une mission d'Irlande, II, 192, 193. Zèle de S. Vincent pour la répression de cette criminelle habitude, 614.
- Blatiron (Étienne), prêtre de la Mission. Supérieur de la Maison de Gênes (1645), II, 90, 91, 92. Il donne des Missions en Corse (1652), 95. Il meurt de la peste. S. Vincent fait son éloge, III, 70, 425.
- Blois, ville de France, II, 222.
- Boccone, prêtre de la Mission. Mort au service des pestiférés, à Gênes, III, 70, 425.
- Bollain (Anne-Marie), religieuse de la Visitation. S. Vincent l'engage à accepter la direction de la maison de Sainte-Madeleine, II, 425.
- Bon (Le). Voy. Le Bon.
- Bondon, un des fondateurs du séminaire des Missions Étrangères, III, 14.
- Bonnet (Jean), supérieur général de la Congrégation de la Mission. Il assiste à l'ouverture du tombeau de S. Vincent (1712), I, 380. Son éloge, II, 675.
- Bons-Enfants (Collège des), à Paris, berceau de la Compagnie de la Mission; maison obtenue par l'entremise de madame de Gondi. S. Vincent en est nommé Principal (1624), I, 105, 112. Il s'y retire après la mort de madame de Gondi (1625), 112.

53<sub>2</sub> BOU

— Il y fait donner les Exercices des ordinands (1631) et y établit un séminaire pour les clercs (1636), 213; II, 277, 279.

S. Vincent y établit une Conférence des Jeudis pour les étudiants en théologie de Paris (1642), I, 187. — Il y organise un séminaire externe. Il retire les plus jeunes clercs et réserve l'établissement pour ceux qui sont près d'entrer dans les Ordres sacrés. Règlement. Excellents résultats (1642), 213, 215; II, 377, 378, 386, 390. — Voy. S.-Firmin.

Bonté de Dieu. Voy. Dieu.

Bordeaux. S. Vincent fait un voyage dans cette ville (1606), I, 29. — On y réunit les galères (1622). S. Vincent y donne une mission aux forçats; fruits admirables (1623), 95; III, 396.— Fruit des Missions en ce diocèse (1634), II, 66. — Conférence des Ecclésiastiques, 344.

Bordes (des). Voy. Desbordes.

Borguni (Pierre). Il subit le martyre à Alger. Récit de S. Vincent, II, 144, etc. — Ses restes sont transportés en France et déposés à S. Lazare, 147.

Bossuet (Jacques-Bénigne), évêque de Meaux. Sa retraite à Saint-Lazare; ses prédications aux Ordinands. Sa vénération pour S. Vincent de Paul, I, 177. — Membre des Conférences de Saint-Lazare; témoignage de sa reconnaissance, 183, 184. — Il prêche le panégyrique de S. Paul à l'Hôpital général, en faveur des pauvres, 317. — Il écrit à S. Vincent pour lui annoncer la formation, à Metz, d'une assemblée d'ecclésiastiques sur le modèle de celle de Saint-Lazare à Paris. Il le prie d'en être le supérieur (1658), II, 344.

Il vient assister aux funérailles, puis au service funèbre de S. Vincent (1660), I, 369. — Sa lettre à Clément XI pour demander la béatification du serviteur de Dieu; texte et traduction, 414.

Boucher (Léonard), prêtre de la Mission. A Toul (1639), II, 487. Boudignon (L'abbé): S. Vincent, modèle d'action et d'œuvres, II, 3.

Boul, sur la rivière de Suippe, localité secourue par S. Vincent, II, 516.

BRE 533

Boulangier (Joseph), prêtre de la Mission. Échappé au massacre de S. Firmin (1792); il assiste à la translation des reliques de S. Vincent, en 1830, I, 395.

Bourdaise (Toussaint), prêtre de la Mission. A Saint-Quentin pendant la guerre, II, 640.

Il est envoyé à Madagascar. Compte rendu de ses travaux apostoliques adressé à S. Vincent. On en répand des copies, II, 222, 223, 235, 236. — Sa mort; son éloge, 222, 242.

Bourdeilles (François de), évêque de Périgueux. Confère la prêtrise à S. Vincent, I, 24.

**Bourdin** (M.), archidiacre de Noyon. Il fait établir à Noyon une assemblée d'ecclésiastiques semblable à celle de S.-Lazare à Paris, II, 341.

Bourdoise (Adrien). Par ses soins, la Communauté des Prêtres de S.-Nicolas du Chardonnet commence un séminaire, I, 215. — Son zèle pour la sanctification du clergé, II, 379, 383.

Bourg, en Bresse, I, 8o.

Bourgogne. Fruit des missions en cette contrée, II, 60.

Bourgoin (Pierre). Voy. Borguni.

Bourgoing (François), général de l'Oratoire. Curé de Clichy; il est remplacé par S. Vincent, I, 44.

Boussordée (Charles), prêtre de la Mission. Il s'embarque pour Madagascar; il échappe providentiellement au naufrage, II, 240.

Bra, en Piémont. Mission en cet endroit, II, 111.

Brancaccio (Le Cardinal), évêque de Viterbe. Il appelle les Missionnaires pour évangéliser son diocèse. Compte rendu, II, 79.

Breda, paroisse du diocèse de Viterbe, en Italie. Mission, II, 82.

Bref de Benoît XIII pour la béatification de S. Vincent (13 août 1729), I, 383. — De Léon XIII, établissant S. Vincent patron des œuvres de charité; texte et traduction (12 mai 1885), 479.

Brenne, localité secourue par S. Vincent, II, 516.

534 BUZ

Brésil. S. Vincent s'intéresse aux Missions de ce pays, III. 148.

Bresles (René de), évêque de Troyes. Il contribue à l'établissement d'une maison de la Mission à Troyes (1638), I, 319.

Bretagne. Le Voyage de S. Vincent en ce pays, I, 272; II, 360; III, 430, 439. — Missions, leurs fruits, II, 57. — Heureux résultats de l'établissement d'un séminaire en ce pays, 388 et suiv. — Voy. S.-Brieuc, S.-Méen, Tréguier.

Bretonvilliers (L'abbé de), 3e supérieur de S.-Sulpice, I, 221.—

**Brèves** (François Savary, marquis de), ambassadeur de France en Turquie, I, 32, 38.

Brial, paroisse du diocèse de Montauban. S. Vincent blâme un Missionnaire d'avoir accepté cette cure, ayant déjà celle de S.-Aignan, V, 546.

Brie (Charlotte de), Dame de la Charité, trésorière de la Confrérie de Châtillon (1617). Son dévouement, II, 437.

Brienne (Charles-François de Loménie de), évêque de Coutances. Témoignage de vénération rendu à S. Vincent, III, 250.

Brienne-le-Château, au diocèse de Troyes, II, 507.

Brin (Girard), prêtre de la Mission. — Danger qu'il court à la prise de Limerick; son évasion, son retour en France, II, 198.

Brix, au diocèse de Coutances, II, 222.

Brunet (Jean-Joseph), prêtre de la Mission. Un des sept premiers compagnons de S. Vincent, I, 132, 411.

Buenans, paroisse du diocèse de Lyon, I, 64.

Buglose, diocèse de Dax. Lieu de pèlerinage à la Sainte Vierge, I, 18. — S. Vincent y puise, dès son enfance, une particulière dévotion pour la Sainte Vierge, 19.

Bulle d'Urbain VIII pour l'érection de la Congrégation des prêtres de la Mission (janvier 1632), I, 132. — De Clément XII, pour la canonisation de S. Vincent (16 juin 1737). Texte et traduction, 428.

Busée, jésuite. Auteur d'un Manuel de Méditations, I, 409; II, 204.

Buzet, ville, aujourd'hui du diocèse d'Albi. Séjour qu'y fait S. Vincent, I, 26, 27.

C

Cabel (Pierre), prêtre de la Mission. A Sedan, III, 257.

Cahors. Séminaire diocésain, I, 216. — Établissement des prêtres de la Mission dans cette ville (1643), 321. — Procès tou chant les affaires de ce séminaire, III, 160.

Calais. S. Vincent envoie des Filles de la Charité en cette ville pour le service des soldats malades et blessés. Mort de deux d'entre elles. Envoi d'autres sœurs, II, 456.

Calomnies. S. Vincent est accusé de vol par le juge de Sore. Il répond qu'on en a bien dit d'autres de N.-S., I, 40; III, 292; VIII, 191. — Sa conduite dans ces épreuves, frui qu'il en retire, I, 42, 43; III, 236, 238, 241, 243. — Si la calomnie frappe la Congrégation ou quelqu'un de ses membres, il faut s'en réjouir, III, 288, 289. — Il quitte un jour la plume et interrompt la réponse qu'il avait commencée pour répondre à une calomnie, 292. — Voy. Persécution.

Calon (Louis), prêtre de la Mission, III, 368.

Calotte, III, 232.

Calvin (Jean). Combien il a fait de mal à l'Église, II, 383.— Ses doctrines soutenues par l'abbé de Saint-Cyran; celui-ci dit à S. Vincent « qu'elles n'étaient point mauvaises, mais qu'il les a mal défendues », 535, 536.

Cambernon, localité près de Coutances, II, 499.

Cambrai, II, 200. - Voy. Fénelon.

Campo-Lauro, en Corse. Mission, II, 95.

Camus (Jean-Pierre), évêque de Belley. Il fut pendant quelque temps le directeur de Louise de Marillac, I, 158.

Canonisation de S. Vincent (16 juin 1737), I, 384.

Captivité de S. Vincent à Tunis, I, 30, etc. — Efforts de S. Vincent pour faire disparaître la lettre qui en contient le récit, 34. — Il ne s'en entretenait jamais dans les conversations, III, 404. — Captivité volontaire sur les galères de Marseille, III, 161.

Capucins. Beynier converti par S. Vincent fait une fondation

536 CAT

pour les établir à Châtillon (1617), I, 79. — Capucins du bourg de Charmes; leur éloge, II, 56.

Cardinal. Le bruit se répand qu'Anne d'Autriche veut faire nommer S. Vincent cardinal, I, 259; III, 277.

Voy. Mazarin, Richelieu.

Carême. S. Vincent l'observait rigoureusement, I, 271.

Carignan (La princesse de). S. Vincent lui refuse l'entrée d'un monastère de la Visitation; la princesse lui en garde rancune, II, 417.

Carmélites. M<sup>me</sup> de Gondi est enterrée dans leur chapelle de la rue Chapon à Paris, I, 110. — L'abbé Louis de Chandenier était leur visiteur général en France, 346.

Carrosse. La duchesse d'Aiguillon en donne un à S. Vincent. Répugnance du saint à s'en servir. L'archevêque de Paris et la reine lui prescrivent d'en faire usage, I, 274. — Il l'appelait « son infamie. » Il y faisait monter les pauvres qu'il rencontrait, III, 192, 193.

Carthage. Les Missionnaires de Tunis et d'Alger ont le titre et la juridiction de grands-vicaires de l'archevêché de Carthage. Conseils du saint à ce sujet, II, 129, 149, 150, 156.

Caset (Michel), prêtre de la Mission, III, 13.

Cashel, diocèse d'Irlande. Travaux des Missionnaires, II, 188.

— Lettre de l'évêque remerciant S. Vincent pour les travaux des Missionnaires, 190.

Cassien. Ses conférences; estime qu'en faisait S. Vincent, II, 326.

Castiglione, en Italie. Mission, II, 93.

Catéchisme. S. Vincent faisait le catéchisme aux serviteurs et aux enfants dans les hôtelleries, I, 271; III, 439; — durant les missions, II, 19, 20; — Grand succès de cette forme d'enseignement dans les missions d'Irlande, II, 188.

Le Catéchisme de la Grâce, condamné par le pape, tombe aussitôt dans l'oubli, II, 551, 661.

Catelet (Le), localité secourue par S. Vincent, II, 516.

Catherine (Ste), vierge et martyre. S. Vincent explique l'évangile de sa fête, I, 136.

- Catherine Fieschi (Ste), I, 385.
- Caulet (François-Étienne de), évêque de Pamiers. Il refuse de signer la lettre adressée par les évêques de France au pape contre le jansénisme. S. Vincent fait des instances et réfute ses objections, II, 553.
- Cavaillon, évêché. L'évêque de ce diocèse, consulteur au procès de béatification de S. Vincent, I, 381.
- Caval-Maggiore, en Piémont. Mission en cet endroit, II, 115. Ceaux, diocèse de Poitiers, II, 122.
- Cérémonies. Les faire avec soin. Elles ne sont que l'ombre, mais c'est l'ombre des plus grandes choses, II, 291. Dieu a fulminé des malédictions contre ceux qui y manquent, 419.
- **Cévennes.** Mission dans cette contrée, en 1635. S. Vincent exprime le désir d'aller travailler dans ces montagnes où le peuple périt de faim de la parole de Dieu, II, 42, 43.
- Châlons-sur-Marne. M<sup>lle</sup> Le Gras visite les Confréries de Charité dans ce diocèse, I, 160. L'évêque charge S. Vincent de faire donner des missions dans son diocèse; succès de ces missions, II, 63, 64. —Voy. Holmora, Vassy.
- Chambon, doyen de la Cathédrale de Mâcon, I, 98.
- Chambre de S. Vincent. Simplicité et pauvreté qui y régnaient, III, 373,408, 409.
- Chamillard (M.), attaqué par les jansénistes comme ennemi de l'abbé de S. Cyran, II, 644, 657.
- Champagne, province de France. Affreux état de cette province ruinée et ravagée par la guerre. Secours procurés par S. Vincent, I, 276; II, 509. Voy. *Misère publique*. Fruit des missions en cette contrée, II, 60.
- Champion (Louis), prêtre de la Mission. En Picardie, pendant la guerre, II, 641.
- Chancelade (L'abbé de). Voy. Solminihac.
- Chandenier (Claude de), abbé de Moutiers-Saint-Jean. Son éloge. Il se rend à Alet avec son frère, et S. Vincent les recommande à l'évêque de ce diocèse (1650). Ils résident ensuite à Saint-Lazare (1653), I, 345, 349.

Chandenier (Louis de), abbé de Tournus, frère du précédent. Membre de l'Assemblée des mardis, I, 345, 346. — S. Vincent s'entretient avec lui de l'amour des pauvres, III, 170 La mission donnée à Metz sous sa conduite, I, 326, 346 II, 297. — Il va en Italie avec son frère et deux Missionnaires (1659), I, 347. — Il meurt à Chambéry en revenant de Rome (3 mai 1660), après avoir reçu l'habit de Missionnaire, 348; III, 429. — Il est inhumé à Saint-Lazare, I, 349.

Chandes en Bresse. Château de M. de Rougemont, I, 83.

Changements. S. Vincent tenait pour maxime que quand les choses étaient bien, il ne les fallait pas changer facilement, sous prétexte de les mettre mieux, I, 115. — Il ne se prêtait que difficilement au fréquent déplacement des Missionnaires, III, 489.

Chant ecclésiastique. Il faut chanter posément et psalmodier avec dévotion, II, 291.

Chantal (Ste Jeanne-Françoise Frémiot de). Elle juge avec S. François de Sales qu'elle ne saurait procurer un meilleur directeur que S. Vincent aux couvents de la Visitation à Paris I, 101, 102; II, 403. — Sa confiance dans la conduite du Saint. Lettres pour lui faire part de ses dispositions intérieures, II, 405, etc. — Lettre pour le remercier de la visite faite à un monastère de la Visitation, 408.

Sur ses instances S. Vincent établit des Missionnaires à Annecy, en 1640, I, 319. — Son désir de revoir le Saint II, 407. — Sa mort (1641). S. Vincent rend témoignage de l'héroïcité de ses vertus et de la vision qu'il a eue à son sujet, 430, 431.

Chapelet. S. Vincent le portait toujours à la ceinture, III, 130. Charité envers Dieu. Voy. Dieu (Amour de).

Charité envers le prochain. S. Vincent avait reçu une grâce particulière pour consoler les affligés, I, 111. — Il était fort attentif à ne rien dire ni écrire qui témoignât aucune aigreur, ou défaut de respect et de charité envers qui que ce fût, 115. — Il manifestait volontiers le bien qu'il apercevait dans le prochain, 119. — Il disait qu'il y a des personnes qui ne

peuvent voir la vertu sans la louer et des personnes vertueuses sans les aimer, *Ibid.*; — Une maxime qu'il pratiquait et recommandait était de voir Jésus-Christ dans les autres, afin de s'exciter à les respecter et servir, 126.

S. Vincent disait qu'il n'estimait aucune affaire aussi importante que de servir une âme affligée, II, 410. — Exemples de N.-S., 433. — Personne ne se peut perdre dans l'exercice de la charité, dit S. Thomas, 478. — Combien S. Vincent répandait les ardeurs de ce feu sacré autour de lui, 506. — Il était porté à dire toujours du bien de toutes sortes de personnes, 658.

Exemples et doctrines de S. Vincent, III, 150 et suiv. — 1º Charité ardente : L'amour de Dieu le plus parfait est celui qui s'étend sur le prochain, 151. — Il n'est personne au monde plus obligé à cela que nous le sommes, Ibid.; - Si un prêtre de la Mission était réduit à mendier son pain, et à coucher au coin d'une haie, et qu'on lui demandât : Pauvre prêtre de la Mission, qui t'a réduit à cette extrémité? Quel bonheur de pouvoir répondre: C'est la Charité! 153. — Un cœur embrasé de charité fait ressentir son ardeur, et tout en lui prêche la charité, 154. — 2º Charité universelle de S. Vincent de Paul, Ibid.; - 3º Charité pleine de cordialité, 156. — Jamais avares ou ambitieux n'ont ménagé les occasions d'accroître leurs biens ou leurs honneurs, comme S. Vincent celles de faire du bien à son prochain, 157.—Quelques exemples remarquables : Il expose ses biens, 159; — sa réputation, 160; — sa vie, Ibid; — sa liberté, 161; — la paix de son âme, en acceptant l'épreuve d'un docteur tenté contre la foi, 163.

Charité envers les pauvres. S. Vincent la pratique dès son enfance, I, 22. — Il fait donner, par le procureur de Saint-Lazare, le dernier argent qui restait à la maison, 249. — Maximes et conduite de S. Vincent, III, 168 et suiv. — Deux effets de cet amour: 1º la compassion; sa nécessité, 171. — 2º l'assistance; S. Vincent a eu grâce spéciale pour cela: c'est l'héritage qu'il a laissé à ses enfants, 173, 174. — Quelques détails relatifs à la misère publique, Ibid.; — aux enfants trouvés, 179. — S. Vincent envoie des aiguilles à un

- pauvre tailleur qui les lui demande, 190; un bandage à un autre pauvre, 366. Il restreint l'ordinaire de sa communauté, afin de subvenir à la misère publique, 407. Voy. Aumônes, Misère publique, Pauvres.
- envers les prélats et amour respectueux de S. Vincent envers eux, III, 194 et suiv. Voy. Évêques.
- envers les Ecclésiastiques et les Religieux, III, 207 et suiv. Voy. Ecclésiastiques, Religieux, Religieuses.
- envers les siens, dans sa communauté, I, 339, 343, 354; III,
  220 et suiv.; par ses instructions et encouragements, 221;
  par ses procédés, 224; dans leurs épreuves et leurs travaux, 225; dans leurs maladies, 231; à l'égard de leurs parents, 232.
- Charite envers ses ennemis. Excellence de cette vertu. Sentiments et conduite du Saint, III, 233 et suiv. Plusieurs exemples, 235.
- envers l'es esclaves. S. Vincent conserve toute sa vie les sentiments de compassion qu'il conçut pour eux pendant sa propre captivité, I, 36, 37. Voy. Esclaves.
- Charité fraternelle. Le Paradis des communautés c'est la Charité, I, 140. C'est ce que S. Vincent a le plus souvent recommandé à ses enfants, III, 222. Elle est une marque de leur prédestination, *Ibid.* La Congrégation de la Mission durera autant que la charité y régnera, *Ibid.* 
  - Voy. Amitié, Cordialité, Support, Union.
- Charité (Confrérie de la) ou Charité des paroisses. Nature et excellence de cette œuvre. Son origine à Châtillon-les-Dombes (1617). Ses fruits, I, 75; II, 433, 436. S. Vincent établit des Charités en presque tous les lieux où se donne la Mission: dans les villages et les villes de France, et à l'étranger, I, 77, 78, 97, 156, 162, 163; II, 21, 93, 98, 109, 438, 439, 526. Il charge M<sup>III</sup>e Le Gras de visiter un grand nombre de Charités (1626), I, 159. Il donne un Règlement abrégé et commun aux Confréries des paroisses, II, 440.
- Charité (Dames de la). Les *premières Dames* de la Charité: M<sup>iles</sup> de la Chassagne et Charlotte de Brie, à Châtillon; leurs héroïques exemples (1617), II, 437.

Origines des Assemblées des Dames de la Charité, à Paris (1634), I, 193; II, 463. — Elles s'appliquent au service de l'Hôtel-Dieu de Paris, I, 194. — Première assemblée des Dames de la Charité de l'Hôtel-Dieu (juin 1634), 195. — Seconde assemblée, nomination des officières, 196. — Plus de 200 Dames de la plus haute condition sont enrôlées dans cette association, *Ibid.* — Établissement d'une assemblée de Dames de la Charité à la Cour (1635). But de leur œuvre. Leurs exercices de piété, *Ibid.* 

Services spirituels et temporels que les Dames de la Charité rendent à l'Hôtel-Dieu. Avis de S. Vincent à ce sujet, I, 197 et suiv. - Elles apprennent aux malades à faire leur examen de conscience, 200, 201. — Assemblée des Quatorze, 203. — Elles procurent des ressources afin d'entretenir six prêtres à l'Hôtel-Dieu pour secourir spirituellement les malades, 204. — S. Vincent les prie de s'occuper des enfants trouvés. Projet d'instruction du saint pour déterminer les Dames de Charité à cette entreprise (1635), 208; II, 464. — Principales œuvres soutenues par les Dames de la Charité de Paris, II, 464, 466. — Elles concourent à l'envoi de plusieurs Missionnaires dans les pays étrangers, 465. — S. Vincent leur expose l'excellence de l'association; leur compagnie est un ouvrage de Dieu, 471, 472. - C'est un office très honorable que Dieu leur confie, 473. - Notre Seigneur est lui-même très honoré par cet amour et par le service des pauvres, 474. — Premier moyen pour bien accomplir leurs œuvres : ce qu'elles doivent être, 476. — Leur modèle dans l'Évangile, 478. — Second moyen : modération et discrétion dans l'accomplissement des fonctions. Troisième moyen: le zèle pour l'extension et le renouvellement de la compagnie, 481. - S. Vincent les conviait à faire des pèlerinages aux sanctuaires de la Sainte Vierge et il allait les communier de sa main, III, 131.

Elles fournissent à S. Vincent des sommes considérables pour secourir la Lorraine et les provinces ravagées par la guerre (1640), I, 245; II, 465, 506. — Elles contribuent à secourir la Picardie et la Champagne (1650), I, 276; II, 511, 516, 532. — S. Vincent dit qu'elles auront la couronne des prêtres

pour le zèle qu'elles ont eu de revêtir J.-C. en ses autels et en son Clergé, II, 532.

Elles concourent à Paris, pendant les troubles de 1652, à secourir les malheureux. Elles recueillent diverses bandes de filles et de religieuses réfugiées dans la capitale, I, 286, 288, 289. — S. Vincent demande qu'elles s'assemblent pour aviser à secourir les environs de Paris, III, 177.

Elles pressent S. Vincent d'entreprendre l'œuvre de l'Hôpital-général et font des dons généreux pour cette fin (1653), I, 311, 315.— Détail des autres œuvres auxquelles ces Dames ont concouru, II, 464, 465.— Conférence de S. Vincent sur l'État général des œuvres; motifs de continuer à s'y appliquer, 465-483.— Compte rendu pour l'Hôtel-Dieu, 466.— Les dépenses pour les frontières de Champagne et de Picardie de 1650 à 1652; leur emploi, 467.— Dépense faite pour secourir en 1656 les enfants trouvés. On en recueille « autant qu'il y a de jours dans l'année », 470.— Édification de ces Dames en entendant parler S. Vincent. On lui reproche de ne pas tenir assez à faire prévaloir ses avis, III, 284.

Les Filles de la Charité leur sont adjointes pour le soulagement des pauvres de l'Hôtel-Dieu de Paris (1636), I, 199.

Après la mort de S. Vincent, elles continuent leurs œuvres de dévouement (1661-64), I, 288. — État actuel de cette association, 401.

Charité (Filles de la) :

#### 1. Leur institution.

Il y a un dessein de Dieu dans cette institution. La création en doit être particulièrement attribuée à la divine Providence, I, 165. — La part de S. Vincent dans cet établisment, II, 459. — Il dit que les Filles de la Charité ont été notoirement suscitées et assemblées par la Providence, III, 16.

Commencement de leur institut, I, 166 et suiv.; II, 443, 459.

— S. Vincent lit les règles et les promulgue devant les sœurs réunies, II, 633.

- Le cardinal de Vendôme, légat du Pape, confirme au nom du Souverain Pontife les statuts de la Compagnie de

la Charité approuves par l'archevêque de Paris, I, 172; II, 445.

Les premières Filles de la Charité. Édifications qu'elles répandaient en tous lieux, I, 171. — Mort consolante de la sœur Andrée, II, 451. — Mort de plusieurs sœurs occupées à soigner les soldats blessés à Calais, 457. — Bel exemple d'une Fille de la Charité, qui demande d'aller les remplacer. Envoi de quatre autres sœurs. 458.

## 2. Leur vocation; son excellence.

Combien l'Institut des Filles de la Charité est grand devant Dieu, I, 172. — Elles se font des amis dans le ciel; ils les recevront un jour dans les tabernacles éternels, II,451. — Elles trouvent dans leur vocation plus de vrai contentement qu'elles n'en eussent jamais pu espérer dans le monde, *Ibid.* — Les empires et les couronnes de la terre ne sont que de la boue en comparaison du mérite et de la gloire dont elles seront un jour couronnées, 454. — N'étant que de pauvres filles sur la terre, elles deviendront de grandes reines dans le ciel, 455.

### 3. Leurs œuvres.

Pour quelles fins les Filles de la Charité ont été établies, II, 444. — Détail de leurs œuvres en 1646 et en 1660, 453.

Le soin des pauvres est leur œuvre principale. Procurer surtout qu'ils reçoivent les sacrements, I, 171; II, 449.

Elles s'occupent aussi d'instruire les jeunes filles et surtout de leur apprendre à connaître et servir Dieu, I, 172. — Elles sont appliquées à l'enseignement des enfants pauvres, III, 181.

Elles sont appliquées au soin des forçats, I, 190; II, 453. — A l'hôpital des Petites-Maisons et à celui du Nom de Jésus, I, 309, II, 453.

Elles sont adjointes aux Dames de Charité pour le soulagement des pauvres de l'Hôtel-Dieu (1636), 1, 199; II, 453.

Elles sont chargées du soin des Enfants Trouvés à Paris, I, 209; II, 453.

En Picardie età Sedan, elles soignent les malheureux pendant les guerres de 1650 et 1651, I, 277; II, 517. — Elles portent des secours aux pauvres de la ville ruinée de Palaiseau (1652), I, 283. — Plusieurs sont victimes de la charité en soignant les pauvres de Palaiseau et d'Étampes, 284. — Elles sont chargées des distributions de vivres dans Paris affamé, en 1652, 288. — Envoyées à Calais et à Rethel pour soigner les soldats blessés, II, 456.

Secours qu'elles donnent aux pauvres gens réfugiés dans Paris pendant les guerres de la Fronde, II, 453. — En d'autres villes et dans les nations éloignées, 454. — On les demande en Poitou, à Richelieu. Lettre de S. Vincent, *Ibid*.

Comment Dieu les a bénies et combien leurs œuvres se sont développées. État actuel, I, 172, 400; II, 459.

# 4. Nature de leur institut.

Les Filles de la Charité ont besoin de plus de vertu que les religieuses, II, 447. — Elles n'ont pour cloître que les rues de la ville ou les salles des hôpitaux, etc., 448. — Elles ne sont pas religieuses et pourquoi, 462.

Leurs principales règles. Admirable perfection de ces règlements, II, 445, 446, 447. — Le saint les leur commente en des conférences spirituelles qu'elles ont recueillies, 462.

On ne demande rien au delà de ce qui est nécessaire pour le premier habit, même à celles qui sont riches, II, 447.

Elles sont placées sous l'autorité du Supérieur général de la Mission, II, 444, 445. — Pourquoi les Missionnaires sont chargés de la direction des Filles de la Charité, 460.

Charles-Borromée (S.). A beaucoup recommandé la pratique des Retraites spirituelles, I, 178. — Sa conduite pendant la peste de Milan, III, 204, 205.

Charles X, roi de France. Il contribue à l'achat de la châsse pour les reliques de S. Vincent, I, 394. — Il vient à S.-Lazare vénérer ces reliques, 397.

Charles-Gustave, roi de Suède, II, 253.

Charlet (Le R. P.), jésuite, I, 60.

Charleville. S. Vincent envoie en cette ville des Mission-

naires et des secours, I, 277; II, 516. — Les Missionnaires y établissent la Confrérie de la Charité, II, 526.

- Charmes, localité du diocèse de Toul. Mission en 1656, II, 56.
- Charton, docteur en théologie, pénitencier de N.-D., directeur du Séminaire des Trente-trois. Est nommé membre du Conseil de conscience, I, 256.
- Chartres. Mile Le Gras visite les Confréries de Charité dans ce diocèse, I, 160. Fruits des Missions. Satisfaction de l'évêque, II, 6, 7. Succès des Exercices des Ordinands (1644), 304. S. Vincent va en pèlerinage à N.-D. de Chartres, III, 131. Voy. Lescot (Mgr).
- Chartreux. Ils envoyaient en toute confiance faire leur retraite à S.-Lazare quantité de jeunes gens qui désiraient entrer chez eux, I, 238; II, 363. La vie d'un Missionnaire doit être celle d'un Chartreux à la maison et celle d'un apôtre à la campagne, II, 24. Leur manière d'administrer le temporel, III, 35.
- Châsse des reliques de S. Vincent. Première châsse d'argent, I, 389. —Deuxième châsse, travail d'Odiot. Description, 393.

Chastel-Andrin, au diocèse de Tréguier, II, 240.

Chasteté. — Admirables exemples de deux jeunes esclaves chrétiens endurant la mort pour garder cette vertu, II, 162, 163. — S. Vincent recommande la vigilance aux Missionnaires placés parmi les peuples infidèles et corrompus, 203. — Doctrine et exemples de S. Vincent, III, 412 et suiv. — Ce que la Règle prescrit aux Missionnaires sur cette vertu, 413. — Réponse de S. Vincent à un prêtre qui lui demandait s'il était à propos de toucher le pouls d'une femme malade, Ibid. — Recommandations sur les tentations relatives à cette vertu, 414. — Éviter les lettres trop tendres et affectueuses. Ne pas entretenir de relations avec les personnes qui en écrivent, 415. — Précautions pour la conservation de cette vertu, 416. — Réserve du saint dans ses rapports avec les Dames de Charité et avec Mue Le Gras, 417. — Ses précautions lorsqu'il parlait aux personnes du sexe; il reprend un frère qui l'avait

546 CHE

laissé seul par discrétion en une de ces circonstances, 418. — Son zèle pour secourir un grand nombre de filles dont la vertu était exposée, 419. — Voy. *Pureté*.

Château-Porcien, localité de la Picardie. S. Vincent y envoie des secours, II, 516. — Les Missionnaires y établissent la Confrérie de la Charité, 526.

Château-Salins, ville de Lorraine. S. Vincent y envoie des secours, II, 505.

Châtel-sur-Moselle, localité secourue par S. Vincent, II, 505. Châtillon-en-Dunois, diocèse de Chartres, II, 527.

Châtillon-les-Dombes, ville alors du diocèse de Lyon.

S. Vincent y est nommé curé. Bien qu'il y fait (1617), I, 64.

— Départ du saint, 74. — État actuel et souvenirs, *Ibid*. En quelles circonstances S. Vincent y établit la première Confrérie de la Charité (1617), I, 75. — Cette Confrérie est la première et comme la mère qui en a fait naître un grand nombre d'autres, 77. — Elle s'y conservait encore après quarante ans en sa première ferveur. Elle produit des fruits merveilleux, 81; II, 436.

Récit de la conversion de plusieurs hérétiques opérée par S. Vincent, I, 78. — Conversion de M. de Rougemont, 82.

Chauny, ville du département de l'Aisne. S. Vincent y envoie des Missionnaires et des secours, I, 277; II, 516. — Il visite cette ville désolée par la guerre, II, 639.

Chefdeville ou Chadeuille (Nicolas), frère coadj. de la Congrégation de la Mission. En Picardie, pendant la guerre, II, 641.

— Dans les environs de Paris, III, 175.

Chefs (Hérésie des Deux) de l'Église. Voy. Barcos.

Cheilly, localité du diocèse de Tours. Mission, II, 71.

Chérasco, en Piémont. Mission, II, 117.

Chétif (Marguerite), Fille de la Charité. S. Vincent lui donne quelques instructions relativemement à l'admission des postulantes dans la Compagnie des Filles de la Charité, III, 482. Elle succède comme supérieure générale à M<sup>IIe</sup> Le Gras, I, 8.

Chevalier (Jean-Baptiste), sous-doyen au Parlement. Témoin au procès de béatification de S. Vincent, I, 378.

CLE 547

- Cheverny (Anne Hurault de), II, 412.
- Cheveux, S. Vincent blâmait l'immodestie de la chevelure, III, 469.
- Chiavari, au diocèse de Gènes. Mission, II, 90.
- Chigi (Le cardinal), et la condamnation des jansénistes, II, 564.
- Chine. Les Dames de la Charité ont contribué à l'évangélization de ce pays, II, 465. Projets de S. Vincent pour la conversion de cette contrée, III, 148.
- Chomel, élève de S. Vincent, vicaire général de l'évêque de Saint-Flour. Il seconde avec zèle les œuvres entreprises par S. Vincent; en particulier plusieurs séminaires, II, 391.
- Chossat (Jean-François), prêtre de la Mission. A Alger, II, 186.
- Christine de France, duchesse de Savoie. Elle fait donner une mission à Bra, en Piémont, II, 111.
- Christophe, frère de la Mission. Voy. Delaunay.
- Clément VIII, pape. S. Vincent le vit à Rome, I, 38. Ses appréhensions des pertes que devait faire l'Église, II, 254. Éloge de sa sainteté, *Ibid.* Vision qu'il eut à l'occasion de l'absolution donnée par lui au roi Henri IV, III, 458
- Clément XI, pape. Il se montre plein de bienveillance pour la cause de béatification de S. Vincent, I, 376.
- Clément XII, pape. Il donne la bulle de canonization de S. Vincent de Paul (16 juin 1737), I, 384. Texte de cette bulle, 428.
- Clergé. Défaut de vertu et de discipline dans le clergé en France, à la fin du xvie siècle, I, 11. État de mépris où il était tombé, 13, 14. Il faut pourvoir les paroisses de bons prêtres comme les places fortes de bonnes garnisons si on veut les conserver, II, 274. Détails lamentables donnés à S. Vincent par plusieurs évêques ou grands vicaires sur l'avilissement des prêtres dans leurs diocèses, *Ibid.*, 275. C'est la dépravation du clergé qui est la cause principale des ruines de l'Eglise, 287, 288, 290.
- Clermont (François de), évêque de Noyon. Il donne la direction de son séminaire aux Missionnaires, I, 327.
- Clermont (Diocèse de), II, 222. Voy. Sarron (Mgr.)

548 COM

Clichy, paroisse près de Paris. S. Vincent est nommé curé de Clichy. Sa conduite parmi ses paroissiens et auprès de ses confrères (1612), I, 43. — Témoignage de S. Vincent en faveur du peuple de cette paroisse, 47.—Il y procure l'établissement d'une petite école cléricale, 48.

Coqueret, docteur en théologie, I, 77, 102.

Codoing (Bernard), prêtre de la Mission. A Gênes; ses travaux, ses succès (1645), II, 89.

Goëffort (Notre-Dame de), église collégiale de la ville du Mans, unie à la Congrégation (1645), I, 322.

Coëlmez, chancelier de l'Université de Toulouse, I, 27.

Cœur de Jésus. Source de l'humilité et de la douceur; cette noble origine doit nous porter à embrasser ces vertus, I, 124. — Est une fournaise d'amour; que n'en sommes-nous tous épris! *Ibid.* — S. Vincent souhaite que le cœur de M<sup>110</sup> Le Gras honore la tranquillité du Cœur de N.-S., 169. — Si nous avions une étincelle du feu sacré qui embrasait le Cœur de Jésus-Christ, demeurerions-nous les bras croisés et délaisserions-nous ceux que nous pouvons assister? III, 153. — Les traits de l'envie et de la détraction l'outrepercent d'abord, avant d'atteindre ceux à qui l'on en veut, 470.

Cœur de S. Vincent, déposé dans un reliquaire d'argent, I, 389. — Transporté à Turin (1792). Actuellement, à Lyon, 390. Cœur. Dieu ne peut souffrir un cœur partagé, II, 476. — Réponse du saint à un prêtre qui lui avait écrit qu'il lui donnait son cœur, III, 333.

Coglée (Marc), prêtre de la Mission. A Sedan, III, 256, 334, 478.

Collet (Pierre), prêtre de la Mission. Sa Vie de saint Vincent de Paul, I, v. — Il fait l'éloge d'Abelly, viii.

Colonne (Le cardinal), II, 84.

Combalet (Mme de), duchesse d'Aiguillon. Voyez Aiguillon (d').

Comédiens. S. Vincent leur fait interdire certaines représentations contraires aux bonnes mœurs, II, 612.

Commendes. Ce que c'était; règle sur les abbayes commendataires, II, 582, 590.

CON 549

Commet (de), aîné, avocat de Dax et juge. Il confie à S. Vincent l'éducation de ses enfants, I, 23. — Il lui procure la cure de Thil, 26.

Commet (de), le jeune, avocat en la cour présidiale de Dax. S. Vincent lui envoie la relation de sa captivité à Tunis, I, 30. — Le Saint lui écrit de Rome, 36.

Communautés religieuses. Qualités requises pour y vivre, I, 241. — Services nombreux que S. Vincent leur rend, 337; II, 598 et suiv. — Ses sentiments à leur endroit, III, 155. — Son estime et sa charité pour les Communautés séculières, 208.

Communion. — « La Communion est l'oracle des pensées charitables », I, 158. — Dispositions qu'y apportait S. Vincent, III, 109. — Ses sentiments de ferveur: « Ne sentezvous pas, mes frères, ce feu divin brûler dans vos poitrines quand vous avez reçu le corps adorable de J.-C.? » 110. — Il dit à une personne de piété qu'elle a un peu mal fait d'avoir omis une Communion à cause de quelque peine intérieure, Ibid. — Il recommande la fréquente Communion et dit: « qu'il faut demander à Dieu le désir de communier souvent », Ibid. — Il déplore les nouvelles opinions qui éloignent de la fréquente Communion. Histoire d'une dame de piété égarée par les nouveaux docteurs, 111. — La lecture du livre d'Arnaud, De la fréquente Communion, diminue considérablement, à Paris, le nombre des communiants, Ibid.

Compassion. Le premier effet de l'amour des pauvres doit être la compassion, III, 171. — Il faut que nous ne trouvions jamais un pauvre sans le consoler, si nous le pouvons, 172 — Exemple de J.-C. Quatre effets de l'esprit de compassion, 173. — Raisons de compatir aux fautes du prochain plutôt que de s'indigner, 254, 255.

**Compoin** (Claude-Joseph). Il est guéri miraculeusement par l'intercession de S. Vincent, I, 382.

Concile de Trente. Voy. Trente.

Condé (Le prince de). Il agit contre le Jansénisme et en fait donner l'assurance à S. Vincent, II, 545.

550 CON

Condé (Le prince de), fils du précédent. Sa politique, I, 281, 287, 296, 300. — Gracieuse réponse aux paroles d'humilité de S. Vincent, III, 290.

- Condé (Charlotte de Montmorency, princesse de). Dame de Charité, V, 70, 153.
- Condescendance. Raisons de pratiquer cette vertu; exemples de S. Vincent, III, 320 et suiv., 382, 383. Ses limites, 321. « Tant de condescendance que vous voudrez, pourvu que Dieu n'y soit point offensé », 322. Dieu nous fasse la grâce de trouver tout bon en N.-S. de ce qui n'est pas mauvais, 463.
- Condren (Le R. P. de), général de l'Oratoire. Il disait à S. Vincent que la Congrégation de la Mission avait la marque de l'institution divine par l'humilité des premiers Missionnaires, I, 141. Son opposition au Jansénisme, II, 541.
- Conduite de S. Vincent. En général, I, 114, 127; II, 409 et suiv. En face des hérétiques jansénistes, II, 574. Au conseil de conscience, 577; III, 234.

Exemples et avis du saint, III, 455 et suiv. — Son but et ses moyens, *Ibid*. — Les qualités de cette conduite: humble, 456; prudente, 459; ferme et exacte, 462; douce et suave, 465. — Les règles qu'il observait pour la formation des personnes de sa Compagnie, 468; par la correction, 470; et l'édification, 479. — Pour le temporel des maisons de la Congrégation, 484 et suiv. — Avis de S. Vincent à un de ses Missionnaires en lui donnant la conduite d'une maison, 491.

Voy. Affaires, Conseil, Constance, Égalité d'esprit, etc.

- Conférences de S. Vincent aux Missionnaires et aux Filles de la Charité, I, 7, 8, 336; II, 281; III, 44, 221.
- des prêtres de la Mission.
  S. Vincent les établit dès l'origine de la Compagnie.
  Excellence de cette pratique, I, 182.
  Il recommande aux Missionnaires envoyés à l'armée d'y être fidèles; il leur indique quelques sujets à traiter, 232.
  Raisons que les Missionnaires ont de les estimer, II, 325, 326.

des Filles de la Charité. S. Vincent fait aux Filles de la Charité un grand nombre de conférences spirituelles, II, 462.

CÓN 551

- aux Dames de la Charité. Conférences du saint, II, 466 et suiv. - Édification que ces Dames ressentaient des paroles de S. Vincent; divers témoignages, III, 45, 46.

— des Ecclésiastiques à Saint-Lazare ou Assemblée des mardis.

Origine de cette assemblée (1633). Les premiers membres.

Sujets et méthode des conférences, I, 182, 183, 185; II, 300,
315, 317, 320, 325. — Caractère des entretiens de S. Vincent.

Combien les ecclésiastiques goûtaient et appréciaient ses paroles, I, 184, 281; II, 321; III, 45, 137. — Première réunion à Saint-Lazare. Entretien de S. Vincent sur le but de cette association, II, 318. — On y traite les matières fort simplement, 321. — Règlement de la conférence, 322. — Progrès de cette Compagnie. Nombre des membres qui en font partie à Paris, 324. — On y traite les sujets avec une grande piété et avec onction, III, 93.

Cette assemblée a été comme une pépinière sacrée: elle a fourni à la France plusieurs prélats qui s'occupent saintement de leur charge. Fruits excellents de cette institution, I, 184; II, 324, 327. — Richelieu en témoigne sa satisfaction. Il demande à S. Vincent le nom des membres qui peuvent être nommés à des évéchés vacants, I, 185. — Les membres de l'assemblée font profession particulière de soigner les pauvres des hôpitaux ou d'aller dans les campagnes travailler avec les prêtres de la Mission, *Ibid*; II, 329. — Diverses Missions faites par les ecclésiastiques de la conférence aux Lorrains réfugiés, aux soldats et dans les hôpitaux de Paris, I, 316; II, 329 et suiv. — Ils donnent avec un grand succès la mission à Metz, en 1658, I, 326. — Mission remarquable par les fruits obtenus parmi les officiers de justice, II, 332. — Mission donnée au faubourg Saint-Germain, en 1641, 335.

Une autre assemblée se réunit le jeudi aux Bons-Enfants pour les prêtres de l'Hôtel-Dieu et les étudiants de théologie (1642), I, 187.

La pratique des conférences se répand en différents diocèses de France, I, 186; II, 339;—en Italie, II, 344—S. Vincent voulait qu'on donnât des conférences aux ecclésiastiques pendant les missions, II, 22;—et cela se pratique en France, 552 CON

41; en Italie, 93-94; en Piémont, 109, 110, 116. — On fait un entretien sur les vertus de feu M. Olier, (1656), III, 307.

Un ecclésiastique de la conférence demande à S. Vincent mourant sa bénédiction pour tous les membres de l'assemblée. Ceux-ci font célébrer un service solennel et prononcer l'oraison funèbre du saint en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, (1660), I, 367, 370.

Confession. S. Vincent, directeur de M<sup>me</sup> de Gondi, l'oblige à s'adresser de temps à autre à un autre confesseur, I, 63. — On confesse les petits enfants à la fin de la Mission, II, 21.

Confessions générales. D'un paysan au village de Gannes (1617), I, 56. — Leur nécessité, 57, 58; II, 6. — Leurs fruits parmi les esclaves chrétiens de Barbarie, II, 161, 162.

Confiance en Dieu. Pendant sa captivité, S. Vincent ne cessa d'espérer que Dieu le secourrait, I, 35. — Exemples et doctrine de S. Vincent sur cette vertu, III, 18 et suiv. -- Trois font plus que dix quand N.-S. y met la main; et il la met toujours, quand il nous engage en quelque chose qui excède nos forces, 19. - Nous avons un grand sujet de nous défier de nous-mêmes, mais un plus grand de nous confier en Dieu, 20. — Ne pas s'effrayer, pour une année de disette, ni pour plusieurs; mais se confier en Dieu qui est abondant en richesses, 21.— Notre défiance déshonorerait Dieu, 23. — Que faire dans les fâcheuses rencontres? 25. - Abandon du saint à Dieu, au sujet de sa Congrégation, 26 et suiv. -Il se résignait au sacrifice même de ses meilleurs Missionnaires et comptait sur Dieu, 31. - Exemple d'Abraham, Ibid., des Réchabites, 32. — Le trône des miséricordes de Dieu est établi sur le fondement de nos misères, 36. - Qui se fie en Dieu aura l'accomplissement de ce que son cœur désire, Ibid. - Celui qui habite à l'enseigne de la confiance en Dieu sera favorisé d'une spéciale protection de sa part, 40.

La Providence veille spécialement sur les Filles de la Charité, parce qu'elles servent les pauvres; traits de cette protection, III, 41.

Confréries. S. Vincent cite l'avis de S. François de Sales qui conseillait aux personnes du monde de s'y enrôler, II, 477.

CON 553

Confréries de la Charité. Voy. Charité.

Congrégation de la Mission. Voy. Mission.

Conseil. S. Vincent était bien aise de prendre conseil et de se concerter sur les affaires avec d'autres personnes, I, 115. — Comment il donnait un conseil et exposait son avis, *Ibid.*, II, 416. — Ne jamais agir sans conseil dans les choses importantes. De qui faut-il prendre conseil? III, 54, 456, 457. — Le saint déférait volontiers aux conseils d'autrui, 355. — Dieu bénit davantage les résolutions qu'on prend après avoir demandé conseil, 458, 497. — Agir ensuite avec fermeté et regarder comme tentation la pensée d'abandonner ce qui a été résolu, 458. — Prudente conduite de S. Vincent quand on lui demandait conseil, 459, 460.

Conseil de conscience ou des Affaires ecclésiastiques. S. Vincent en est nommé membre par la reine Anne d'Autriche (1643). Ses sentiments en cette occasion, I, 256 et suiv.: II, 275, 577, 579. — Il combat les abus, I, 259; II, 582, 584, 586 et suiv. — Le cardinal de la Rochefoucauld lui fait un devoir de garder cet emploi, II, 580. — Règles de conduite qu'il se traça à lui-même, *Ibid.*— Règles de conduite qu'il fit adopter par le Conseil sur la distribution des bénéfices, 581. — Il demandait à Dieu d'être déchargé de cet emploi, III, 291. — Il n'en profita jamais pour lui-même ni pour les siens, 379.

Divergences de vues avec Mazarin sur les choix pour la prélature, II, 583, 591. — Services rendus aux évêques, 593; aux ordres religieux, 598; à divers monastères de filles, 607. — Autres affaires de piété, 612. — Dévouement et fidélité de S. Vincent au service du roi, 615. — Son désintéressement, 623. — Son heureuse influence pour les nominations des évêques, 676. — Ennemis que lui suscite son intégrité dans la distribution des bénéfices, III, 234, 235, 291, 292. — Injures qu'il reçoit pour ce motif, 432. — Scène violente faite par une dame dont il avait fait éloigner le fils de l'épiscopat, 433.

Modestie du saint dans ce Conseil, III, 290, 374. — Beau témoignage d'un prélat: « Monsieur Vincent est toujours Monsieur Vincent », 423.

554 COR

Consolation. S. Vincent avait grâce spéciale pour consoler les affligés, I, 111.

Constance. Exemple de S. Vincent à l'occasion des pertes de Missionnaires survenues à Madagascar, II, 235, 236. — Il se relevait comme la palme sous un faix qui eût accablé un courage moindre que le sien, 237. — Doctrine et conduite de S. Vincent, III, 431 et suiv. — Il disait qu'on doit rejeter comme tentation la pensée d'abandonner ce qui a été résolu après avoir pris conseil, 458; — que dès lors qu'une affaire était commencée, il fallait la poursuivre jusqu'au bout, 485.

Constitutions. Voy. Règles.

Contestations. S. Vincent les évitait avec soin, III, 322

Conti (Le prince de) assiste aux funérailles de S. Vincent, I, 369. — Ses bons offices dans un procès pour le séminaire de Cahors, III, 160.

Contradiction. S. Vincent n'y opposa jamais que l'humilité, III, 354.

Controverses. S. Vincent voulait qu'on se formât à la théologie polémique et aux controverses, II, 25. — Il recommande de s'y exercer et d'étudier à cette fin le « petit Bécan », 26. — Il est nécessaire d'aimer pour convertir, *Ibid*.

Conversations. L'affabilité doit en être l'âme, III, 250. — S. Vincent s'arrête en se reprochant de parler de lui-même 286. — Exemple de N.-S., 347. — Exemple de S. Vincent, 403, 404. — Il n'y consacrait de temps que ce qui était utile aux affaires, 491. — Voy. Affabilité, Cordialité.

Coqueret, docteur de Navarre. S. Vincent dit de le consulter, III, 54.

Corbie, ville de Picardie. Prise par les Espagnols (1636), I, 228, III, 407.

Cordeliers. S. Vincent étudie dans leur maison, à Dax, I, 23; à Toulouse, 24; à Saragosse, *Ibid*.

Cordialité. S. Vincent avait le cœur fort tendre, noble et facile à concevoir de l'affection pour ce qu'il voyait être vraiment bon et selon Dieu, I, 116. — Le saint demande pardon à un frère, qui était venu le soigner, de ne pas l'avoir reçu avec

COU 555

assez de cordialité, III, 287. — Son accueil plein d'affection, 466. — Voy. Affabilité, Union.

Coré. Son châtiment, III, 314.

Cornet (Nicolas). Docteur de la maison de Navarre. Il extrait du livre de Jansénius les cinq propositions qui en résument les erreurs et qui furent condamnées par le pape, II, 561.

Correction. Doit être faite avec esprit de douceur. Exemple et recommandation de S. Vincent, III, 251 et suiv. — Sans flatter le coupable, mais en l'excusant autant qu'on le peut, 256. — Il ne faut pas négliger le mal par une tolérance trop lâche, mais il faut aussi tâcher d'y remédier avec douceur, 258. — Est bien reçue quand elle est faite par raison et non par humeur, 266. — Si le supérieur reprend avec vigueur, que ce ne soit jamais par emportement, 266, 267. — Tous les hommes en sont là: nul ne veut être corrigé avec colère, 267. — S. Vincent employait la correction pour la bonne conduite de ses maisons, 470. — Avec quelle douceur S. Vincent assaisonnait ce moyen un peu amer au goût de la nature, *Ibid*.

Correction fraternelle. Voy. Avertissements.

Correspondance épistolaire. S. Vincent était attentif à ne rien écrire de mal digéré, ou qui témoignât aucune aigreur ou défaut de respect et de charité envers qui que ce fût, I, 115.— Il retient la lettre d'un Missionnaire qui exhortait un prêtre séculier à entrer dans la Compagnie, 238, 239. — Sa conduite en lisant une lettre où on annonçait sa mort prochaine, 360. Éviter les expressions trop tendres et trop affectueuses, III, 415,416.

Corse. Le Sénat de Gênes demande à S. Vincent, en 1652, de faire donner des missions dans cette île. Fruits extraordinaires de ces missions, II, 95, etc. — Des esclaves Corses sont rachetés à Alger par les Missionnaires, 181.

Voy. Aleria, Campo-Lauro, Corte, Cotone (II), Niolo.

Corte, en Corse. Mission, II, 96.

Cotone (II), en Corse. Mission en cette localité, II, 96.

Coucher. S. Vincent y pratiquait la pénitence, reposant sur la paille, I, 99. — Conduite édifiante de quelques Mission-

556 CRO

naires, 140, — Exemple de la mortification de S. Vincent, III, 408, 439.

Coudray (François du), prêtre de la Mission. Un des premiers compagnons de S. Vincent, I, 131, 408, 410; III, 29. — Le saint le dissuade de travailler à une nouvelle version syriaque de la Bible, II, 42.

Il évangélise l'armée en Picardie (1636), I, 230; II, 487. — Il donne des missions à Marseille sur les galères (1643), II, 49.

Couty (Jean), prêtre de la Mission. Procureur de la cause de béatification de S. Vincent, I, 377. — Il fait rédiger un office propre de S. Vincent, 388.

Cracovie, en Pologne. La peste ravage cette ville. Assistance donnée par les Missionnaires, III, 205.

Crainte de Dieu. Voy. Dieu.

Crécy, ville du diocèse de Meaux. Établissement d'une maison de la Mission (1641), I, 319.

Criblé (Le), vieux soldat recueilli par S. Vincent à S.-Lazare, III, 193.

Croix. Comment il les faut accueillir si nous avons de l'amour pour elles et de la confiance en Dieu, II, 146, 147. — Il faut qu'il y ait quelque chose de grand dans les croix, puisque Dieu fait d'ordinaire succéder aux services qu'on lui rend les persécutions et le martyre, 269. — Il vaudrait mieux avoir un démon dans le corps que d'être sans aucune croix, III, 443. — Les souffrances sont une croix qui nous élève au-dessus de la terre, 447. — Malheur à celui qui fuit la croix, car il en trouvera de si pesantes qu'elles l'accableront, 469. Voy. Épreuves, Maladies, Patience, Souffrance.

Groix (Filles de la). Elles ont Abelly pour supérieur, I, vIII. — Origine et but de cette communauté. Services qui lui sont rendus par S. Vincent, 260, etc. — A la mort de la fondatrice, M<sup>me</sup> de Villeneuve, S. Vincent procure le maintien de cette communauté, 263. — Voy. Villeneuve (M<sup>me</sup> de).

**Grande-Bretagne**, II, 189, 267, 268, 524.

DÉF 557

- Crucifix. Enseignements qu'il nous donne, III, 300.
- Cruoly (Donat), prêtre de la Mission. Admirable dévouement avec lequel il assiste le pauvre peuple de Réthel et des environs pendant les guerres de la Fronde, II, 640.
- Cupif (Robert), évêque de Saint-Pol de Léon, puis de Dol. Contestation pour son premier évêché, II, 594.
- Curés. S. Vincent modèle de leur vie. A Clichy, I, 43, 46; à Châtillon, 64. Sentiments de religieux dévouement du saint à leur égard, III, 155.

En mission, « ne pas remuer une paille sans leur agrément », III, 318, 319.

- Curiosité sensuelle. Ses dangers et nécessité de la vaincre, III, 393, 403, 469; Combien S. Vincent la réprimait par la mortification des yeux et de l'ouïe, 409.
- Cyprien (S.). La chapelle du consul à Alger, placée sous son patronage, II, 156.

# D

Dages, gentilhomme de Dax, I, 34.

Damasus. Avertissement charitable du saint à un personnage désigné sous ce nom, III, 348, 349.

Daniel (Le P.), Jésuite, II, 533.

Daubensard (Claude), prêtre de la Mission. En Picardie pendant la guerre, II, 640.

Daudé, prêtre de la Mission. Il conserve les reliques de S. Vincent à la suite de la Révolution, I, 392.

Daveroult. Voyez Averoult (d').

- David (Jean), prêtre de la Mission. Mort au service des pauvres, à Etampes, pendant les guerres de la Fronde, I, 283; II, 640.
- Dax, ancien évêché; diocèse d'origine de S. Vincent, I, 18. Désir du saint d'établir une maison de Missionnaires en son pays, III, 402. Voy. Aulan (d'), Desclaux.
- Défauts reprochés à S. Vincent : sa lenteur dans les affaires, et qu'il disait trop de mal de lui. Réponse, I, 117.

558 DES

- Défita, avocat, III, 388.
- Défunts. Dévotion de S. Vincent pour procurer leur soulagement dans le Purgatoire, III, 135.
- Delaporte (Le R. P.): « Imitation de S. Vincent de Paul », III, 1.
- **Delaunay** (Christophe), frère de la Mission. Son dévouement héroïque dans un naufrage à Saint-Nazaire, II, 240.
- Delbene (Barthélemy), évêque d'Agen. Il établit à N.-D. de la Rose une maison de Missionnaires fondée par la duchesse d'Aiguillon, I, 320. Il leur confie la direction de son séminaire, 324.
- Delville (Guillaume), prêtre de la Mission. S. Vincent le blâme d'avoir fait imprimer un Abrégé de l'Institut, III, 309.
- **Démission**. S. Vincent présente à l'Assemblée de la Congrégation (1642) sa démission de Supérieur général, III, 293.
- Déniat, au diocèse de Saintes. Fruits de la mission dans cette paroisse, II, 39.
- **Desbordes**, vicomte de Soudé, auditeur des comptes. S. Vincent lui annonce la perte du procès d'Orsigny; sentiments du saint, III, 24, 244. Il lui explique les motifs pour lesquels il refuse de se pourvoir par requête civile contre la sentence de la Cour, 388.
- Deschamps (Edme), prêtre de la Mission. Son dévouement en Champagne pendant la guerre. Ses travaux et sa mort à Étampes, au service des pauvres, I, 283; II, 523, 639, 640.
- **Desclaux** (Jacques), évêque de Dax. S. Vincent le dissuade de venir à la Cour pour réclamer réparation de quelques dommages que la guerre a causés à son diocèse, I, 296.
- Descordes (M.), conseiller au Châtelet et administrateur de l'hôpital des Quinze-Vingts. Il prie S. Vincent d'établir la Confrérie de la Charité à l'hôpital des Quinze-Vingts, I, 163.
- Desdames (Guillaume), prêtre de la Mission. En Pologne, II, 248.
- Desfontaines (Pasquier), prêtre de la Mission. Envoyé à Madagascar, II, 238; III, 426.

DÉT 559

Désintéressement de la conduite de S. Vincent, I, 128. — Le saint ne désira jamais attirer à son Institut des sujets au détriment d'autres Congrégations, 236-240. — Il ne sollicita aucun avantage pour lui ni pour les siens au Conseil de conscience, 259. — S. Vincent fut un modèle parfait de cette vertu dans ses rapports avec la Cour et avec les grands, II, 620. — Témoignage de Le Tellier, conseiller d'État, 622. — Réponse du saint aux offres intéressées du gouverneur d'une ville, III, 359.

Voy. Biens temporels, Détachement.

Désirs. Le désir constant de la perfection, c'est la lampe allumée au dedans de nous, II, 476.

**Deslions** (Jean), docteur de Sorbonne, doyen de Senlis. Lettre de S. Vincent pour le retirer du parti janséniste. Insuccès de ces démarches, II, 570, 574.

Desmarets (M.) attaqué par les Jansénistes, II, 644.

Desmoulins (Le P.), supérieur de l'Oratoire de Mâcon. Témoignage en faveur de S. Vincent, I, 79, 83, 97

Désunion. Voy. Union.

Détachement des biens temporels. S. Vincent quitte la position d'aumônier de la reine Marguerite pour devenir curé d'une petite paroisse, I, 45. — Beaux exemples du comte de Rougemont, 82. - La conduite de S. Vincent quand on lui offre Saint-Lazare montre quel était son détachement de ces biens, 145. — Il ne va pas même voir une fois S.-Lazare pendant un an qu'on le prie d'accepter cette maison, 147. — Il n'a jamais usé de son pouvoir à la Cour pour procurer des biens temporels à sa Congrégation, II, 621, 622. — Il subit, à cause de sa fidélité au roi, des pertes temporelles; il ne s'en plaint jamais, 623. — Le véritable Missionnaire ne se doit point mettre en peine de biens temporels, mais jeter ses soins en la Providence du Seigneur. Quelques exemples, III, 22, 26, 32, 40. — Conduite du saint dans une perte temporelle considérable, 243, 384. Voy. Orsigny. - Son égalité d'esprit en ces épreuves, 423, 440. - Exemples et Doctrine de S. Vincent sur le détachement des biens temporels, III, 371 et suiv.

- Il faut aimer ce dépouillement quand Dieu permet qu'il arrive, 384.
- des personnes. Exemple de S. Vincent au sujet de sa propre Congrégation, III, 67. Relativement aux personnes qui lui étaient les plus chères, 68, 443. Il était prêt à consentir à la destruction même de sa Congrégation, si tel était le désir de Dieu, 126. Relativement à la Compagnie des Filles de la Charité et à leurs établissements, 382. Ses sentiments en apprenant les naufrages et la mort des Missionnaires de Madagascar, etc., 424 et suiv. A la mort de M. Portail, 428. A la mort de M<sup>110</sup> Le Gras, 429. S. Vincent cite l'exemple de N.-S. qui se sépara de sa propre mère et des apôtres, 466.
- de son propre sentiment. Exemple de S. Vincent, III, 460, 461.

Voy. Désintéressement, Égalité d'esprit.

Deux chefs de l'Église (L'hérésie des). Voy. Barcos.

Devins. A Madagascar, II, 231.

Dévolus (Bénéfices). Ce que c'était; règles sur ce sujet, II, 581, 589.

- Dévotion envers Dieu. Exemples et doctrine de S. Vincent, III, 96 et suiv. Sa très grande estime des perfections de Dieu, 97. Sa piété dans la célébration des divins offices, 99; envers les mystères de la religion, 100; dans la prière et la célébration de la Sainte-Messe, 101, 103. Combien il gémissait sur l'indévotion de beaucoup de chrétiens, 135. Témoignages rendus à sa piété et à l'édification qui en résultait, 136. Voy. Eucharistie, Imitation de N.-S.
- de S. Vincent envers J.-C. Exemples et doctrine de S. Vincent, III, 116-128. Voy. Jésus-Christ.
- de S. Vincent envers le S.-Sacrement. Voy. Eucharistie.
- de S. Vincent à la T.-Ste Vierge et aux Saints. Ses exemples et sa doctrine, III, 128 et suiv. Voy. Marie, Saints.

Diamant. Vaut plus qu'une montagne de pierres; comparaison, I, 160.

Dieppe (Jean), prêtre de la Mission. Ses travaux apostoliques; sa mort admirable à Alger, II, 125.

DIE 561

Dieu.

Amour de Dicu. — Il doit être non seulement affectif mais effectif; diverses raisons, I, 124. — Aimons Dieu, mais que ce soit aux dépens de nos bras et à la sueur de nos visages, Ibid. — Étendue de la charité de S. Vincent, 155.— Exemples et doctrine de S. Vincent; ardente charité dans ses œuvres, III, 43 et suiv; — dans ses paroles: divers témoignages, 44 45; — dans ses intentions très pures de plaire à Dieu, 46.

Bonté de Dieu. — Quand Dieu a commencé à faire du bien à une âme, il ne cesse plus, si elle ne s'en rend indigne, III, 29.

Conduite de Dieu. — Dieu cache quelquesois à ses serviteurs les fruits de leurs travaux pour des raisons très justes, mais il ne laisse pas d'en faire résulter de très grands, III, 142.

Crainte de Dieu. — Elle est la grille derrière laquelle sont abritées les Filles de la Charité, comme les Religieuses derrière leur cloître, II, 448, 360.

Gloire de Dieu. — La chercher toujours, c'est la première maxime de l'Évangile, I, 122. — L'ayant pour notre but, que pouvons-nous craindre, ou plutôt que ne devons-nous pas espérer? II, 131. — Entre les bonnes actions qui se présentent à faire, préférer celle où il y a plus de la gloire de Dieu et moins de notre intérêt, 426. — La plus intime joie de son cœur était, pour S. Vincent, de penser à la gloire incompréhensible que Dieu possède en lui-même, III, 44. — S'attribuer la gloire qui revient à Dieu de la sanctification des âmes serait un grand sacrilège, 98, 99. — S. Vincent foulait aux pieds tous les intérêts temporels lorsque la gloire de Dieu était en jeu, 355. — C'est l'unique but auquel il a toujours visé en tous ses desseins, 455.

Perfections de Dieu. — Dévotion qu'elles inspiraient à S. Vincent, III, 97. — La connaissance que nous en avons nous fait parler avec révérence de la Majesté divine; elle provoque aussi l'amour, 98. — Elles nous doivent inspirer l'humilité, 299.

Présence de Dieu. — Elle doit être plus puissante sur nous que la vue de toutes les créatures ensemble, II, 420. — Nous devons participer à la pensée éternelle que Dieu a de lui-même,

562 DIE

tandis qu'il gouverne le monde, III, 25. — Pratique et doctrine de S. Vincent sur le sentiment de la présence de Dieu, 71 et suiv. — Comment S. Vincent s'y élevait par la vue des choses naturelles et sensibles, 73. — Comparaison des miroirs, 74. — Exemple d'une personne qui faisait conscience d'avoir été distraite trois fois en un jour, 75.

Providence de Dieu. — S. Vincent ne voulait pas enjamber sur la Providence; c'était son mot ordinaire dans les affaires, I, 117. — Il disait qu'il côtoyait en tout la Providence de Dieu, II, 417. — Elle ne manque jamais dans les choses qu'on entreprend par ses ordres, III, 21. — Dans la disette, c'est alors qu'il faut faire paraître si nous avons confiance en Dieu, 22. — Il y a de grands trésors cachés dans la sainte Providence, 37. — Ceux-là honorent souverainement N.-S. qui n'enjambent pas sur la Providence, Ibid. — Il n'a rien entrepris de lui-même, il a fallu que la divine Providence l'ait engagé elle-même aux œuvres qu'il a faites, 273. — Tant que la Providence de Dieu nous trouvera souples à toutes ses conduites, les choses réussiront à sa plus grande gloire, 383. — Vov. Confiance en Dieu.

Royaume de Dieu. — Travailler à l'étendre et à le propager, III, 47. — Faire régner Dieu dans les âmes, c'est agir comme les anges qui y travaillent sans cesse, 48.

Volonté de Dieu. — Combien est excellente la pratique de la conformité à la volonté divine. S'y appliquer doit être l'âme de la Compagnie, I, 122. — Pratique et doctrine de S. Vincent sur cette vertu, III, 48 et suiv. — N.-S. est une continuelle communion à ceux qui sont unis à son vouloir et non vouloir, 49. — S'y conformer et y prendre tout son plaisir, c'est vivre sur la terre d'une vie tout angélique, et même de la vie de J.-C., Ibid. — Quatre choses à observer pour la bien accomplir, 50. — La perfection de l'amour ne consiste pas dans les extases, mais à bien faire la volonté de Dieu, 51. — Entre plusieurs grands biens qui en proviennent, celui de la tranquillité d'esprit ne sera pas des moindres, 52. — La dévotion de S. Vincent était de l'attendre et de ne la prévenir jamais, 53. — Mais il tenait pour maxime de ne rien épargner quand il était question d'accomplir cette très

DOU 563

sainte volonté, Ibid. - Le moyen très souverain et presque unique à une âme pour être toute sainte, c'est de s'habituer à faire la volonté de Dieu en toutes choses, 55. - C'est un paradis anticipé, Ibid. - Dieu est souverainement glorifié de notre abandon à sa conduite, sans discuter de la raison de sa volonté, 56. — Deux manières de connaître cette sainte volonté : les événements et les préceptes ou les inspirations, Ibid. — S'y conformer : S. Vincent appelle cet exercice le trésor du chrétien, 57. - Un acte de résignation et d'acquiescement au bon plaisir de Dieu vaut mieux que cent mille bons succès temporels, 61. - S'y conformer c'est la meilleure préparation à la mort, 125. - S. Vincent était prêt à tout, même à voir sa propre Congrégation détruite, si c'était le bon plaisir de la divine Majesté, 126. — Acceptée dans les adversités, cette volonté est un plus grand bien que tous les avantages temporels, 244. - Par cette soumission, S. Vincent s'est rendu un homme selon le cœur de Dieu, 315. — Par là, nous serons les vrais disciples de J.-C., 393.

Dieuze, ville de Lorraine. S. Vincent y envoie des secours, II, 505.

Diharse (Salvat), évêque de Tarbes, I, 24.

Dijon. L'hôpital de Sainte-Reine en ce diocèse, II, 464, 465.

Dinet (Louis), évêque de Mâcon. Il approuve la Confrérie de la Charité établie par S. Vincent (1623), I, 98.

Directeur spirituel. En choisir un qui soit comme un ange visible qui nous conduise, I, 43. — Exemple de S. Vincent, III, 315.

**Donchery.** S. Vincent envoie en cette localité des Missionnaires et des secours, I, 277; II, 516. — Les Missionnaires y établissent la Confrérie de la Charité, II, 526.

Douceur. L'esprit de douceur est le véritable esprit de Jésus-Christ, I, 93. — Il faut agir avec cet esprit, pour faire quelque fruit. Exemple de S. Vincent parmi les pauvres et les forçats, *Ibid.* — S. Vincent avait un abord fort affable, et son naturel était grandement bon et aimable, 114. — Douceur dans sa conduite, 127; III, 465. — Il invoquait l'esprit de douceur de S. François de Sales, et citait son exemple, II, 419; III, 249,

564 DUB

Excellence de cette vertu. Pratique et doctrine de S. Vincent III, 245. — Éloge de la douceur de S. Vincent, par Tronson, 245; — par Fénelon, 246. — Témoignage de plusieurs autres évêques, 249-250. — Moyens de l'acquérir: la prière et l'exercice, 246. — Cinq pratiques pour la conserver et cultiver, 247. — Il ne faut quelquefois qu'une parole douce pour convertir une âme; au contraire une parole rude est capable de lui causer une amertume qui pourrait lui être nuisible, 248. — S. Vincent disait n'avoir usé que trois fois dans sa vie de paroles de rudesse pour corriger les autres, et qu'il s'en était toujours repenti, Ibid.

Nature de cette vertu. En quoi elle consiste? III, 248. — A quoi elle s'applique? 249. — Motifs particuliers qu'ont les Missionnaires de pratiquer la douceur, envers les pauvres gens de la campagne, 250; envers les hérétiques, 251. — S. Vincent la garde en particulier dans les corrections qu'il doit faire. Exemples et recommandations, 253 et suiv. — Le Saint avoue que c'est par cette vertu qu'il a converti les hérétiques et gagné les forçats, 253. — C'est par la douceur que nous devons aller à Dieu en y conduisant les autres, 254. — Douceur envers les malades, 259; — les coupables, 261; les scrupuleux, 262.

La douceur et l'humilité sont deux sœurs germaines, III, 264.

— Trois actes principaux de la douceur, 265. — C'est cette vertu qui donne la lumière et le discernement, comme la colère est une passion qui trouble la raison, 268. — Beau trait de cette vertu dans un chancelier de France, 269. — Éviter une douceur fade qui ne sert à rien, 481. — Doit être accompagnée d'humilité et de grâce pour attirer les cœurs à N.-S., 481. — Les supérieurs doivent traiter chacun avec douceur et respect, 482.

Voy. Affabilité, Cordialité.

Drelincourt (Charles), ministre protestant, III, 241.

**Droit canonique.** S. Vincent résout des difficultés sur cette science, III, 290.

**Dubourdieu** (Jean), frère de la Congrégation de la Mission. En Picardie, pendant la guerre, II, 641.

DUP 565

Duchesne, docteur en théologie, archidiacre de Beauvais.

Donne la Mission avec S. Vincent à Montmirail (1622), I, 89.

— Prêche avec S. Vincent les exercices des ordinands à Beauvais (1628). Il fait lui-même au Saint une confession générale de sa vie, 176.

Ducoudray. Voy. Coudray (du).

Ducournau (Bertrand), frère coadjuteur de la Mission. Il demande qu'on fasse le recueil des « saints discours de M. Vincent », I, 7. — Il fait conserver la lettre relative à l'esclavage de S. Vincent, 34. — Témoignage sur les affaires du Jansénisme, III, 14. — Il est repris par le Saint, 418.

Duel. Zèle de S. Vincent pour la répression du duel, I, 54; II, 614. — Le Saint obtient de M. de Gondi qu'il n'ira point se battre en duel, I, 54. — Il convertit M. de Rougemont, fameux duelliste, qui brise son épée, 82.

**Dufour** (Antoine), prêtre de la Mission. Il offre à Dieu sa vie pour la guérison de S.Vincent. Le Saint est miraculeusement instruit de la mort du pieux Missionnaire et recouvre la santé (1645), I, 352.

**Dufour** (Claude), prêtre de la Mission. Son départ pour Madagascar, II, 222. — Ses travaux et sa mort dans cette île. Son éloge, 224, 225; III, 425.

Dufresne, sieur de Villeneuve, secrétaire de la reine Marguerite de Valois, ami de S. Vincent. Son éloge, I, 39. — Secrétaire puis intendant de M. de Gondi. Témoignage qu'il rend à la vertu de Vincent chez les Gondi, 40. — Il va trouver le Saint à Châtillon pour le décider à retourner chez M. de Gondi, 73. — Il lui donne une somme d'argent pour sa famille; usage qu'en fait le Saint, III, 400.

Duiguin ou Duguin (Germain), prêtre de la Mission. Son départ pour l'Écosse (1651), II, 260, — Lettres écrites des îles Hébrides. Ses travaux apostoliques et sa mort dans ces îles. Éloge de sa vertu, 261, 266; III, 425.

Dunkerque, II, 456.

Du Perron (Jacques), cardinal. Cité, III, 252.

Du Perron (Jacques), évêque d'Angoulême. Il remercic

566 DUV

S. Vincent pour les travaux et les succès des Missionnaires dans le diocèse d'Angoulême, II, 68. — Sa satisfaction pour le fruit des Exercices des ordinands. Demande d'un établissement de la Mission pour ce diocèse, 302.

Duperroy (Nicolas), prêtre de la Mission. Travaux et souffrances de ce Missionnaire en Pologne, II, 248, 249.

Duplessis-Monbart, créateur du Magasin de Charité (1652), I, 285.

Dupont (Louis), prêtre de la Mission, III, 379.

**Duport** (Nicolas), prêtre de la Mission. Ses travaux à Gênes. Sa mort, son éloge, III, 70, 425.

Durand (Antoine), prêtre de la Mission, III, 12, 21, 82, 457, 462, 473. — Avis que S. Vincent lui donna en l'envoyant prendre la conduite d'une maison, 491.

Durazzo (Le cardinal), archevêque de Gênes. Demande avec instance des Missionnaires à S. Vincent pour évangéliser son diocèse (1645). Fondation à Gênes, I, 324. — Son éloge. Sa lettre à S. Vincent pour le féliciter et le remercier des travaux des Missionnaires, II, 89. — Il va assister aux Missions. (1647), 92. — Il ressent une grande consolation du succès des Exercices des ordinands, 306. — Il fait donner les Exercices de la retraite à son clergé par les Missionnaires. Fruits très consolants, 372. — Il fait lui-même sa retraite avec les Missionnaires. Sa piété exemplaire, 374.

Le cardinal écrit à S. Vincent, près de mourir, une lettre de consolation, I, 363.

Durtal, petite ville entre Le Mans et Angers, I, 271; III, 364. Duval (André), docteur de Sorbonne. S. Vincent s'en remet à sa décision pour l'acceptation de la maison de Saint-Lazare, I, 146. — Le Saint dit à un prêtre de le consulter, III, 54. —

Duval, chanoine, théologal de Tréguier. Voy. Tréguier

Duverger de Hauranne. Voy. Saint-Cyran.

# E

Ecclésiastiques. État du clergé en France à la fin du xvi siècle, I, 11, 13, 14. — Au commencement du xvii siècle, II, 273 et suiv.

Efforts de S. Vincent pour remédier à cette situation déplorable: les Exercices des ordinands, I, 173 et suiv.; les retraites spirituelles, 178; les conférences spirituelles pour les ecclésiastiques, 182; établissement de plusieurs séminaires d'ecclésiastiques, 212. — Dévouement de S. Vincent lorsqu'il est employé pour les affaires ecclésiastiques du royaume pendant la régence de la reine-mère, 256.

S. Vincent désirait qu'on fit aux ecclésiastiques quelques conférences pendant le temps de la mission, II, 22.— Exemple de cette pratique à la mission d'Usseau en Saintonge, 41. — Les Missionnaires doivent grandement estimer l'honneur de les servir, 286, 287. — Préparer de bons prêtres c'est faire l'office de Jésus-Christ, 287. — Il faut y travailler avec zèle, parce que les méchants prêtres sont la cause des malheurs de l'Église, 289. — Rendre les prêtres meilleurs, c'est l'emploi le plus relevé qui soit au monde, 291. — C'est travailler à un chef-d'œuvre que de faire de bons prêtres, 295.

Il faut les servir avec empressement et dévouement. Prévenir leurs désirs pour les contenter autant qu'on le peut raisonnablement, II, 281, 282, 292, 295. — Pour les servir, il faut demander à Dieu l'esprit du sacerdoce, 287. — S'y appliquer avec des sentiments de confusion et d'humilité, 289, 294. — Ne point faire les entendus, mais agir cordialement et humblement, prier pour eux, 290. — Avoir le respect envers ces messieurs, 291. — S. Vincent félicite un frère qui avait prié pour que Dieu donne de bons prélats et de bons prêtres à son Église, 295. — Combien il importe de s'appliquer à l'œuvre des séminaires, 379 et suiv. — Sentiments de charité de S. Vincent envers les ecclésiastiques, III, 207 et suiv. — Services rendus à un grand nombre; quelques détails, 210 et suiv.

Règles générales de conduite des Filles de la Charité à

568 ÉGL

l'égard des ecclésiastiques, II, 452; — des Missionnaires, 462. Voy. Clergé, Conférences, Église, Curés, Évêques.

Écoles. Mue Le Gras en établit; elle fait elle-même l'école dans les endroits où elle visite les confréries de Charité, I, 160.

— Les visiter pendant la mission, II, 22. — Les Filles de la Charité sont appliquées à l'enseignement dans les écoles de Charité, III, 181.

École cléricale. S. Vincent fait élever par son successeur à Clichy plusieurs jeunes clercs, I, 48.

Écosse. S. Vincent secourt les gentilshommes écossais réfugiés à Paris (1641), I, 250.

S. Vincent envoie en Écosse trois Missionnaires, MM. Leblanc, Duiguin et Lunsden. Leurs travaux en cette contrée, II, 260, 261, 266, etc. — Nouvelles de la persécution en ce pays, 267, 269.

Voy. Hébrides (Iles).

Écouen, localité du département de Seine-et-Oise, III, 175.

Écouis, collégiale du diocèse d'Évreux. S. Vincent y est pourvu d'un canonicat (1615), I, 55.

Égalité d'esprit. Excellence de cette vertu. Exemples de S. Vincent, III, 420 et suiv. — Dans les emplois, 422. — Dans la perte des biens, 423; des personnes les plus chères, 425; de l'honneur, 429; de la santé et dans les périls de mort, 430.

Église. Son état en France à l'époque de la naissance de S. Vincent, I, 11; II, 273. — Prévisions du Saint sur l'avenir de l'Église en Europe, II, 254, 255, 256, 288; — Comme les conquérants qui partagent leurs troupes pour garder les places et pour en conquérir d'autres, nous devons maintenir les possessions de l'Église et travailler à les étendre, II, 256. — C'est la dépravation des ecclésiastiques qui est la principale cause des ruines de l'Église, 287, 288, 290. — Les quatre œuvres principales auxquelles s'est appliqué S. Vincent pour le bien des ecclésiastiques, 392. — Soumission que le Saint professe pour l'autorité de l'Église, III, 14.

Les coryphées du jansénisme disent qu'il n'y a plus d'Église depuis cinq cents ans, II, 537. — S.-Cyran déclare

EMP 569

à S. Vincent que le dessein de Dieu est de ruiner l'Église présente, 538.

L'hérésie des deux chefs de l'Église qui n'en font qu'un, enseignée par Barcos; S. Vincent travaille à la faire condamner, II, 542. — Réfutée par le docteur Le Maistre. S. Vincent envoie cette réfutation à Rome. Condamnation de l'hérésie, *Ibid.*, 544. — Elle était sortie « de la même boutique » que le jansénisme. La condamnation du Pape l'a fait périr, 557.

C'est au pape qu'il faut recourir pour faire résoudre les difficultés qui s'élèvent sur la foi, II, 548, 549. — Réfutation des objections de ceux qui veulent temporiser et ménager l'erreur, 550, 553 et suiv. — Dévotion de S. Vincent pour l'Église, III, 154.

Églises. S. Vincent fait rebâtir l'église de Clichy et la fournit d'ornements, I, 48. — Modestie que gardait S. Vincent dans les églises, III, 107.

Elbène (d'). Voy. Delbène.

Élus. Y aura-t-il beaucoup de monde de sauvé? II, 477. Emmaüs (Les disciples d'), III, 45, 136.

Empressement. S. Vincent ne s'empressait jamais dans les affaires, mais en portait le poids et la peine avec patience et tranquillité, I, 115. - Rien de plus commun que le mauvais succès des affaires précipitées, 117, 226. — S. Vincent a-t-il excédé dans sa lenteur en la conduite des affaires? Réponse, 117. — Le Saint allègue divers exemples tirés de la conduite de Dieu dans l'ancienne loi, et de N.-S., 312, 313. — On gâte souvent les bonnes œuvres pour aller trop vite, II, 151. -- Être bien attentif à ne rien entreprendre qui ne vienne de Dieu; alors il nous aidera, 481. — S. Vincent modère les préoccupations de M<sup>11</sup>e Le Gras, III, 16. — Avis à M. d'Horgny sur le même sujet, 27. - La prévoyance est bonne quand elle est soumise à Dieu, mais elle passe à l'excès quand nous nous empressons, 28. - Le Saint n'avait recours aux industries humaines que le plus tard qu'il pouvait, pour laisser à la Providence divine le temps d'agir par elle-même, 35. — On ne saurait se laisser aller à l'empressement sans contrister le cœur de Dieu, 36. - Le Saint diffère sa réponse à une pro570 ENF

position avantageuse, pour émousser la pointe de la nature qui voudrait que les choses avantageuses fussent promptement exécutées, 68. — Il ne donnait pas de réponse importante sans faire quelque petite pause pour élever son esprit à Dieu et implorer sa lumière, 72, 344. — Honorer particulièrement N.-S. en la modération de son agir. Il nous a appris à nous contenter, lorsqu'il n'est pas expédient de faire tout ce que nous pourrions faire, 119. — S. Vincent diffère d'un mois entier la solution d'une affaire où il paraissait de l'empressement naturel, 345. — Il attend trente-trois ans pour donner des règles à sa Congrégation, 346. — Voy. Affaires.

Enfants-trouvés. Origine de l'Œuvre des Enfants-trouvés et dévouement de S. Vincent, I, 206. — Affreux état où étaient laissés les enfants abandonnés à la maison de la Couche, à Paris, 207. — S. Vincent recommande aux Dames de la Charité de s'occuper de ces petits enfants, 208. — Opportunité et avantage des tours pour les recevoir, 412. — Les Missionnaires doivent s'intéresser à cette œuvre de charité, III, 179. — Le Saint blâme un Missionnaire qui voulait restreindre cette Œuvre; il cite l'exemple de N.-S, 180.

Nouvel établissement hors la porte Saint-Victor, sous la conduite de M<sup>lle</sup> Le Gras et de quelques Filles de la Charité (1638), I, 209. — Assemblée générale des Dames de l'Hôtel-Dieu en 1640. On y décide de prendre tous les enfants-trouvés. *Ibid.* — Anne d'Autriche obtient une aumône du roi pour l'Œuvre des Enfants-trouvés (1644), 210. — Dix ou douze Filles de la Charité sont employées à les soigner (1646). On leur en apporte trois ou quatre cents chaque année, II, 453.

Assemblée générale des Dames de Charité en 1648. Sublimes paroles de S. Vincent les priant de ne pas abandonner ces petits enfants, I, 210. — Louis XIV donne aux Dames de Charité le château de Bicêtre pour y loger les enfantstrouvés, 211. — On est contraint de les retirer de Bicêtre et on les loge au faubourg Saint-Lazare (1649), *Ibid.* — S. Vincent les fait visiter chez leurs nourrices par les Filles de la Charité et par un Frère de la Mission III, 180.

Comment on les élève. Éducation chrétienne qu'ils reçoivent ensuite par les soins des Filles de la Charité, I, 212; III, 181.

ESC 571

Enfer. Il n'y a que celui qui connaît la rigueur de Dieu dans les enfers qui peut comprendre le prix de la conversion des âmes, I, 233.

Ennemis. Charité de S. Vincent envers eux, III, 233 et suiv.

Ennery (Jean), prêtre de la Mission. Employé en Champagne pendant la guerre (1653), II, 641.

Envie. Un des vices les plus à craindre dans la Communauté III, 470.

Épernon (Le duc d'), I, 29.

Époisses. Réforme d'un monastère de l'ordre de Grandmont, dans cette ville, II, 602.

Épreuves. Combien Dieu en a envoyé à S. Vincent, I, 341, etc. - Rarement fait-on aucun bien sans peine. Deux raisons de cela, II, 131. - S. Vincent disait qu'il n'y avait point d'affaire qu'il estimât aussi importante que de servir une âme éprouvée par des afflictions intérieures, 410. - S'y soumettre selon la volonté de Dieu est la pratique la plus excellente d'un chrétien, III, 54. - S. Vincent bénit Dieu de celles que doit supporter sa Congrégation, 441. — Celles qu'on éprouve dans l'établissement d'un bien attirent les grâces nécessaires pour y réussir, 444. - Avis à quelques Missionnaires en butte à des épreuves, Ibid. et suiv. - Les moyens dont le démon se sert pour nous combattre servent pour l'abattre, 445. — Une des marques les plus certaines que Dieu a de grands desseins sur une personne est quand il lui envoie désolations sur désolations et peines sur peines, 446. — Le vrai temps pour reconnaître le profit spirituel d'une âme est celui de la tentation et de la tribulation, 447.

Voy. Afflictions, Dévotion, Sécheresse, Souffrances, Tentations.

Esclaves. Charité que S. Vincent conçut pour eux pendant sa captivité, I, 36, 37. — Le Saint entreprend de travailler au soulagement corporel et spirituel des esclaves de Barbarie, II, 118, etc. — Excellence du ministère charitable que les Missionnaires exercent auprès des esclaves de Barbarie, 128, etc. — Ses fruits. Martyre d'un jeune Majorquin à Alger, 144-147. — Avis et règlement de S. Vincent pour les Mis-

572 ESS

sionnaires qui passent en Barbarie (1646-47), 148. — Sages conseils à un Missionnaire sur la manière de traiter avec les ecclésiastiques esclaves, les Turcs, les renégats, etc., 150. — Peines et travaux des esclaves; services qui leur sont rendus par les Missionnaires en Barbarie, 152, etc.; 177, etc. — Leur constance héroïque et la mort de plusieurs pour la foi, 162-181. — Conversions de plusieurs hérétiques et renégats faites par les prêtres de la Mission en Barbarie, 170 et suiv.

Pendant la vie de S. Vincent, les Missionnaires ont racheté plus de 1200 esclaves, et dépensé pour ceux-ci plus de douze cent mille livres, II, 184. — Le Saint sert gratuitement d'intermédiaire pour la correspondance entre les captifs de Barbarie et leurs familles, *Ibid.*; III, 185. — Il encourage un évêque qui veut racheter quelques-uns de ses diocésains conduits esclaves en Barbarie, III, 202.

L'esclavage et les Missionnaires jusqu'en 1830, II, 185, 186.

Espagne. Projet d'établissement des Missionnaires à Placentia en Espagne, II, 311.

Espérance. Doctrine et exemple de S. Vincent sur cette vertu, III, 18 et suiv. — Tout ainsi qu'on ne peut trop croire les vérités de la foi, on ne peut non plus trop espérer en Dieu. Explication de cette maxime, 37. — Nous avons le germe de la toute-puissance de Dieu en nous, ce qui nous doit être un grand motif d'espérer en lui, Ibid. — Consolation à une personne tentée de désespoir, 39. — Tant s'en faut que Dieu rejette un homme de bien, que même il ne délaisse jamais un méchant qui espère en sa miséricorde, 40. Voy. Confiance en Dieu.

Esprit de Jésus-Christ. Voy. Jésus-Christ.

- « Esprit de S. Vincent de Paul. » Voy. Ansart.
- de Foi en S. Vincent, III, 15. Voy. Foi.
- du monde. S. Vincent craignait extrêmement qu'il ne se glissât dans les maisons religieuses, II, 415. — Il faut s'en éloigner comme d'un air infecté, 476. — Voy. Maximes, Monde.

Essarts (Les). Succès d'une mission donnée en cet endroit, II, 66.

ÉTU 573

Estampes de Valançay (Éléonor d'), archevêque de Reims. Il établit à Sedan la maison de Missionnaires fondée par le roi (1644), I, 322. — Il adresse des remerciements à S. Vincent pour le fruit des missions, II, 52; — pour le succès des Exercices des ordinands, 303.

- Estrées (César d'), cardinal. Témoin au procès de béatification de S. Vincent, I, 378.
- Établissements de la Congrégation de la Mission. Énumération de ceux qui furent créés durant la vie de S. Vincent, I, 317.
- Étampes. S. Vincent secourt les habitants de cette ville réduits à une affreuse misère, en 1652. Il y envoie des Missionnaires, I, 282. Les Filles de la Charité y recueillent les orphelins des villages ruinés par la guerre, 283. Misère et peste en cette ville. Travaux et mort de plusieurs Missionnaires et de plusieurs Filles de la Charité, *Ibid.*, 284; III, 178.
- Étienne Delbène (Nicolas), prêtre de la Mission. Il offre son bien à la Compagnie pour fonder un établissement à Chartres. Réponse de S. Vincent, III, 68. Il demande à réaliser la pensée que le Saint lui avait exprimée de l'envoyer en Chine, 148. Danger qu'il court en se rendant par mer de Nantes à La Rochelle, 426.

Ses travaux à Madagascar. Il est massacré dans cette île, II, 237, 238.

- Étrechy, aux environs de Paris. Village secouru par les Missionnaires, I, 283.
- Étude. Son importance pour les Missionnaires. Dans quel but ils doivent étudier, III, 468.
- Études de S. Vincent. Son application et sa modestie. Il les continue après son ordination, I, 21, 23, 26, 28; III, 72.
- Étudiants de la Congrégation de la Mission à Saint-Lazare. Témoignages d'affection d'Abelly et de Collet à leur égard, I, viii. Avis que S. Vincent leur donne, 241. Il ne leur accorde pas de garder un régent de théologie dont la doctrine est suspecte de jansénisme, III, 12. Le passage du séminaire aux études est dangereux; comparaison du verre qui

574 ÉVÊ

passe de la chaleur du fourneau en un lieu froid. Avis du Saint, 468.

**Eucharistie**. Culte rendu à l'Eucharistie par les esclaves des bagnes en Algérie, II, 155, 157, 159, 166.

Dévotion de S. Vincent envers le S.-Sacrement, III, 106 et suiv. — S. Vincent s'agenouillait ou suivait le S.-Sacrement quand il trouvait un prêtre qui le portait dans les rues, 109. — Devoirs extérieurs de religion dans les églises, 113. — Expiations et amendes honorables en apprenant des profanations de l'Eucharistie, 115. — Voy. Communion, Messe, Visite au S.-Sacrement.

Évangile. S. Vincent «l'avait gravé dans son cœur et le portait dans sa main comme une belle lumière pour se conduire», III, 455.—Il s'en tenait absolument à cet oracle de vérité, 460.

Évêché. On veut en faire conférer un à S. Vincent par l'entremise du duc d'Épernon, I, 29.

Évêques. Louis XIII et Richelieu s'adressent à S. Vincent de Paul pour le choix des évêques. Projet du roi Louis XIII, I, 186, 254. — Lettre de S. Vincent à plusieurs évêques pour les rattacher au service du roi au milieu des discordes publiques, 295, etc. - Le Saint félicite un frère qui avait demandé, à l'Oraison, de bons prélats pour l'Église. Ils sont comme les officiers de l'armée de qui dépendent les bons et mauvais succès, II, 295. - Conduite de S. Vincent au Conseil de conscience sur le choix des prélats. Son influence salutaire. Témoignage de Fléchier, Fénelon, etc., 581, 676, 677. - Il considérait comme très louable de tenir compte de la naissance et de la condition lorsqu'il v avait la vertu et les autres qualités nécessaires, 582, 584. -Il alléguait le propos d'un ancien : qu'il valait mieux que cinquante cerfs fussent conduits par un lion, que cinquante lions par un cerf, 582. — Sa douleur en voyant les efforts de plusieurs ecclésiastiques pour obtenir l'épiscopat. Lettre à un ecclésiastique qu'on pressait de briguer cette dignité, 587. — Services rendus à plusieurs évêques au Conseil de conscience, 503. — Conduite pleine de respect de S. Vincent à l'égard des prélats. Avis qu'il donne à quelques-uns sur certains

ÉVÊ 575°

abus, 596. - Il conseille à un évêque de venir à Paris pour faire casser l'élection irrégulière d'un abbé de son diocèse, 600. — Sentiments de religieuse déférence de S. Vincent à leur égard, III, 155. - Le Saint s'expose à quelques reproches pour empêcher que le blâme ne tombe sur un évêque, 160. — Sentiments d'amour respectueux de S. Vincent envers eux, 194. - Lettres de congratulation à plusieurs prélats, 195. - Il dissuade l'un d'eux de quitter son évêché, n'ayant pas plus de difficulté en son épiscopat que S. Paul qui en soutint le poids jusqu'à la mort, 196. — Il détourne un autre d'un procès, 198. — Il en félicite un d'avoir prêché les Exercices des ordinands, 200. - Consolation à un prélat qui avait été desservi à la cour, 201. — Excuses à un autre de ne pouvoir lui donner les Missionnaires qu'il demande, Ibid. - Encouragements à un prélat qui travaille au rachat de quelquesuns de ses diocésains esclaves en Barbarie, 202. — Exhortation à se modérer dans les travaux, 203. — Règles de prudence à un prélat qui voulait aller lui-même soigner les pestiférés. Réponse et assentiment de celui-ci, 204. - Avertissement à un évêque de ne pas consentir à sa translation à un autre diocèse, 351. - Procédé habile à l'égard d'un évêque auquel il n'osait rendre visite, 352. — Il fait écarter d'un siège épiscopal un candidat indigne, 433. — Sa salutaire action sur le choix des évêques; témoignages de Fléchier et du pape Clément XII, 436.

Lettre aux évêques de France pour les engager à demander au pape la condamnation du jansénisme (février 1651), II, 548. — Lettre à l'évêque de Luçon, dans laquelle il l'engage de nouveau à signer; il réfute les objections d'un libelle janséniste et montre la nécessité d'une définition, *Ibid.* — Grande faute des évêques du temps de Calvin qui ne s'opposèrent pas fortement à une doctrine qui devait causer tant de guerres et de divisions, 551, 552. — Instances dans le même but auprès des évêques d'Alet et de Pamiers, 553. — Comment S. Vincent savait respecter l'autorité des prélats et prenait la liberté d'activer leur zèle, 558. — Prétendues plaintes de quelques évêques contre le recours au pape sur les erreurs de Jansénius. Réponse d'Abelly, 668.

576 FÉN

Obéissance que nous devons aux évêques, III, 317.

Évreux. Bel exemple de quelques Missionnaires qui travaillent dans ce diocèse, I, 140. — Voy. *Ecouis*, *Maupas* (Mgr du Tour de).

Exemple. Motifs particuliers par lesquels S. Vincent exhortait les premiers Missionnaires à être des modèles pour leurs successeurs, I, 137, 138. — C'est à nous à si bien vivre que nous donnions par nos exemples de l'attrait aux autres pour travailler avec nous, si Dieu les y appelle, 239. — Les premiers Missionnaires reconnaissaient S. Vincent pour leur règle vivante et s'efforçaient de l'imiter, 336; III, 479.

Le bon exemple plus nécessaire encore aux Missionnaires que la science et l'éloquence pour produire des fruits, II, 13. — Quoique la foi entre par les oreilles, la vertu entre surtout par la vue des exemples, 297. — Efficacité du bon exemple, 482; III, 154. — S. Vincent voulait que les Supérieurs fussent principalement réguliers et exemplaires, III, 480. — Il serait presque inutile de donner dans les Séminaires l'instruction et non pas l'exemple, *Ibid.* — Le Saint recommande la même chose à un directeur de Mission pour la conduite de ses confrères, 481.

Exercice du chrétien. Abrégé familier de la religion publié sous ce titre, et répandu avec un très grand succès, II, 33o.

# F

Fallart (M.), lieutenant-général à Mâcon, I, 98.

Faure (François), évêque d'Amiens. Il confie la direction de son séminaire à la Congrégation de la Mission, I, 327.

Femmes (Saintes). Leur fidélité auprès de Notre-Seigneur et leur zèle, II, 478.

Fénelon, archevêque de Cambrai. Son estime pour S. Vincent de Paul, I, 54. — Il loue la conduite tenue par le Saint au Conseil de conscience, contre le Jansénisme, 305. — Il rend hommage à son heureuse influence à la cour pour le choix des évêques, II, 677. — Il rend témoignage de l'horreur

FLÉ 577

du Saint pour les doctrines hérétiques du temps, III, 14. — Il célèbre la douceur de S. Vincent, 246.

Fermanel, un des fondateurs du Séminaire des Missions étrangères, III, 14.

Fermeté. Dans la conduite de S. Vincent, I, 127; III, 248, 431, 462. — L'inconstance ruine les plus saintes et les plus solides résolutions, III, 356. — Entre tout ce qui peut faire déchoir une communauté, rien n'est plus dangereux que d'être gouverné par des supérieurs trop mous. Exemples, 462. — Il faut être ferme et non pas rude dans la conduite, 481. — Voy. Force.

Féron, docteur de Sorbonne et archidiacre de Chartres. Il donne la mission avec S. Vincent à Montmirail (1622), I, 89.

Ferreri (Joseph), successeur à Avignon du vice-légat Montorio, I, 34.

Ferveur. La vertu a deux vices à ses côtés, le défaut et l'excès; mais l'excès est louable en comparaison du défaut, et doit être plus supporté, III,463.

Fesch (Le Cal), et la relique du cœur de S. Vincent, I, 390.

Festins. Voy. Repas.

Feydin (Nicolas), prêtre de la Mission. A Richelieu. Le Saint lui annonce qu'il le choisit pour la mission de Madagascar et lui donne d'utiles conseils. Son départ, II, 238; III, 426.

Filles de la Charité. Voy. Charité.

- de la Croix. Voy. Croix.
- de la Providence. Voy. Providence.

Fisme. S. Vincent envoie en cet endroit des Missionnaires et des secours (1650), I, 276; II, 516, 519.

Flacourt (Étienne de), gouverneur de Madagascar, est parrain du premier enfant malgache baptisé par les Missionnaires (1648), II, 213. — Autres détails, 215.

Flatterie. Soyons affables, mais jamais flatteurs; il n'y a rien de si indigne d'un cœur chrétien que la flatterie, III, 251.

Fléchier (Esprit), évêque de Nîmes. Lettre à Clément XI pour solliciter la béatification de Vincent de Paul; texte et

578 FOL

traduction. I, 419. — Il rend témoignage à l'heureuse influence du Saint sur le choix des évêques, II, 676.

Fleuriau (Le R. P.), jésuite. Témoignage rendu par lui à la sainteté de S. Vincent, III, 72.

Fleury (L'abbé), historien de l'Église. Saretraite préparatoire aux saints ordres à Saint-Lazare, I, 177.

Fleury (L'abbé de), confesseur et aumônier de la reine de Pologne, II, 243.

Foi. Fermeté de S. Vincent à la confesser parmi les infidèles durant sa captivité, I, 35.— Il se défiait de toutes sortes de propositions nouvelles, spéculatives ou de pratique, surtout en fait de religion, 116. — Soumission du Saint à l'autorité de l'Église, 302. — Même les personnes qui paraissent charitables et vertueuses ne doivent pas être excusées si elles ne sont pas soumises aux doctrines que l'Église a décidées, II, 574, 575. — C'est un grand mal de dissimuler ou de tergiverser, et encore plus de se tenir dans une espèce d'indifférence et de neutralité quand il s'agit de la Foi, 576. — S. Vincent déclare que s'il enseignait quelque chose de contraire à la doctrine de l'Église, la Congrégation assemblée le devrait déposer et chasser, III, 478.

Qualités de la vertu de Foi en S. Vincent. Doctrine et exemples du Saint. Foi forte, III, 8, etc. Voy. Tentations. — Foi de S. Vincent pure et simple: son zèle pour maintenir cette pureté de la foi parmi les siens, 9. — Comme le soleil éblouit ceux qui veulent trop le fixer, les vérités de la religion sont moins connues de ceux qui veulent trop raisonner, 10. — S. Vincent remerciait Dieu de ce qu'il s'était toujours trouvé du côté de la vérité, 10. — Combien il désirait qu'on travaillât à propager et à protéger la Foi, 11. — Témoignages rendus à son zèle contre le Jansénisme, 14. — Foi de S. Vincent pleine et animant toute sa conduite, 15. — S. Vincent prend sur lui l'épreuve d'un docteur tenté contre la Foi, 164. — Voy. Jansénisme, Liberté de conscience.

Folleville, au diocèse d'Amiens. Château et terre de M. de Gondi. Séjour qu'y fit S. Vincent, en 1616, I, 56. — Premier

FRA

579

sermon, origine de la Mission (25 janv. 1617); ses fruits extraordinaires, 59.

Fontaine, paroisse du dioc. de Reims. Missions, II, 53.

Fontainebleau. Louis XIV et la reine viennent assister à la paroisse des Missionnaires aux fêtes de la Canonisation de S. Vincent, I, 387. — Les Missionnaires donnent dans cette ville une mission sur les ordres de la reine, III, 323.

École confiée aux Filles de la Charité (1646), III, 181.

Forçats. Voy. Galériens.

Force (Vertu de). Mme de Gondi disait que M. Vincent n'était point un homme à faire un coup à demi, I, 68. — Il avait le cœur facile à concevoir de l'affection pour ce qu'il voyait être vraiment bon et selon Dieu; mais il tenait ses passions si sujettes à la raison qu'à peine pouvait-on s'apercevoir qu'il en eût, 116. — S. Vincent était homme à « agoniser jusqu'à la mort pour la défense de la justice et de la vérité », 120. — Dès le moment qu'il reconnaissait les volontés de Dieu, il s'y attachait indispensablement, II, 417. — Conduite et exemples de S. Vincent, III, 431 et suiv.; dans le soutien du bien et la répression du mal, 432; dans le support des afflictions et des épreuves, 438. — Voy. Fermeté, Patience.

Fort-Dauphin, à Madagascar, II, 212,

Fossano, en Piémont. Mission, II, 115.

Fouquet (Mme). Une des premières Dames de la Charité, I, 196.

Fouquet (François), évêque de Bayonne, puis d'Agde, enfin archevêque de Narbonne, I, IV. — Il établit les Missionnaires à Agde (1654), 325.

Fourché (Le R. P.), jésuite. A Folleville, I, 59.

Fournier (Pierre), jésuite. Il recommande à S. Vincent de pauvres Lorrains, II, 504.

Fous. Charitable dévouement de S. Vincent pour ceux qu'il trouve dans la maison de Saint-Lazare en y entrant. Il continue d'en recevoir, I, 152, 154; II, 394, 395. — Raisons qu'on a de se dévouer à leur service, II, 396. — Fruits consolants qui en résultent, 401.

France. État de l'Église en France à l'époque de la naissance

580 FRÉ

de S. Vincent, I, 11. — Tous les esclaves chrétiens, sauf les Anglais, sont sous la protection de la France en Barbarie, II, 128. — Tous les esclaves, même les étrangers, prient pour le roi et pour leurs bienfaiteurs qu'ils reconnaissent pour la plupart être Français, 158.

Francillon (François), frère coadjuteur de la Mission. Il est envoyé à Tunis, II, 122, 123. — Puis à Alger, 122. — Il est attaché à la bouche d'un canon par les Algériens et mis ainsi à mort (6 juillet 1688), *Ibid*.

François d'Assise (Saint). Imité par S. Vincent dans son abandon à Dieu, III, 31.

François-Régis (Saint), I, 384.

François de Sales (Saint), évêque de Genève. Mutuelle estime de ce saint et de S. Vincent, I, 99, 102. — D'accord avec M<sup>me</sup> de Chantal il charge S. Vincent de la direction des Filles de Sainte-Marie, 100; II, 403, 404; III, 318. — A beaucoup recommandé les Exercices spirituels, I, 178. — S. Vincent cite son interprétation de la prière In spiritu humilitatis, II, 14. S. Vincent louait fort ses écrits, 408, 420. — Il invoquait son esprit de douceur, 419. — Guérison miraculeuse opérée par son intercession et attestée par S. Vincent, 426. - Dieu montre à S. Vincent dans une vision la gloire du saint évêque et de sainte Jeanne de Chantal, 431, 432. — Il conseillait aux personnes du monde de s'enrôler dans les confréries, 477. - S. Vincent savait avec lui qu'il faut crier au loup quand on s'aperçoit qu'il tâche d'entrer dans la bergerie, et découvrir ceux qui favorisent ou autorisent l'erreur, 662. - Éloge qu'il fait de la douceur, III, 245. — S. Vincent fait l'éloge de sa mansuétude, 249. - Il cite en exemple sa manière douce d'agir avec les hérétiques, 252. - Il était insensible aux sentiments de la vanité, 308-

François Xavier (S.). Vénération de S. Vincent pour ce saint, II, 119. — Proposé à l'imitation des Missionnaires, 201, 205; III, 142. — Ses paroles de zèle apostolique, II, 221.

Frémont (Charles), religieux de l'Ordre de Grandmont. Son éloge par S. Vincent, II, 599, 601.

Fréneville, localité voisine de Paris. Petite ferme de la Congré-

GAL 581

gation de la Mission. — S. Vincent y séjourne un mois pendant les troubles de la Fronde. Il y donne une mission aux habitants (1649), I, 268, 271.

Freppel (Mgr Charles-Émile), évêque d'Angers. Éloge de S. Vincent de Paul, II, 2.

Fréquentation. Des lieux saints et des personnes vertueuses. C'est une marque de prédestination, II, 479. — Des méchants. Il est à craindre que pensant les sauver ils ne nous entraînent et noient avec eux, 573.

Frères coadjuteurs de la Congrégation de la Mission. Leur dévouement dans les provinces ravagées par la guerre: Lorraine, etc., etc., II, 507, 523, 527, 641, 642. — S. Vincent veut que les domestiques et les officiers de la maison les traitent avec respect, III, 226. — Douceur et patience du Saint à leur égard, 260. — S. Vincent faisait valoir les fermes de S. Lazare par les mains des frères de la Compagnie, 485.

Fresne (du). Voy. Dufresne.

Fronde (Les troubles de la). Origine, I, 266. — Conduite de S. Vincent à cette occasion: ses prières, sa démarche auprès de la reine et de Mazarin, 266, 267. — Pillage de la ferme d'Orsigny et de la maison de S.-Lazare, 268. — Voy. Anne d'Autriche, Mazarin, Misère publique, Paris.

Frugalité. Admirée chez les premières Filles de la Charité, I, 171. — S. Vincent recommandait aux Missionnaires l'observance de cette vertu. Exhortation à l'occasion de la misère publique, III, 486.

Funérailles de S. Vincent de Paul, I, 369.

Gabaonites, II, 235, 236.

Galériens. S. Vincent mène la vie des pauvres forçats pendant son esclavage à Tunis, I, 31.— Il commence à Paris l'œuvre des Galères (1618). Sa miséricorde à l'égard des pauvres galériens, 91, 188.— Il est nommé par Louis XIII aumônier

des galères (1619), 92, 405. — Il visite les galères de Marseille (1622). Sa charité, 92. — Transfert des forçats au faubourg Saint-Honoré, auprès de l'église Saint-Roch. — Secours qu'il leur procure, 94, 188. — Sa captivité volontaire (1622). Il prend les fers d'un galérien, III, 162.

S. Vincent donne une mission sur les galères réunies à Bordeaux (1623), I, 95; III, 396.

Transfert définitif de galériens de Paris à la Tour Saint-Bernard, sur la paroisse Saint-Nicolas du Chardonnet (1632), I, 95, 188. — S. Vincent les fait assister spirituellement par les prêtres de la Congrégation des Bons-Enfants, 188. — M¹¹¹º Le Gras les assiste. Il les recommande au soin de la Confrérie de S.-Nicolas du Chardonnet. Les dames de la Charité de la cour devront aussi les secourir (1635), 189. — Établissement définitif de l'Œuvre des forçats (1639), Ibid. — Mission donnée à Marseille sur les galères en 1643, II, 48. — Les prêtres de la Conférence de Saint-Lazare donnent plusieurs missions à la Tournelle, 330, 331. — Filles de la Charité appliquées au service des forçats, 453.

S. Vincent obtient pour les galériens de Marseille la création d'un hôpital et d'un corps d'aumônier (1642-1649), I, 191. — Une maison de Missionnaires est établie à Marseille pour le soin des galériens (1643), 192. — Louis XIV donne à perpétuité le titre d'aumônier général des Galères au supérieur général de la Mission (1644). Brevet d'aumônier général conféré à S. Vincent par Louis XIV, *Ibid*, 406. — Les galères sont transférées de Marseille à Toulon. S. Vincent établit en cette ville un de ses prêtres pour y avoir soin des forçats (1649-55), 193.

Galloche, peintre. Son tableau: S. Vincent et les enfants trouvés, I, 386.

Gallus (André), recteur de l'Université de Toulouse, I, 27.

Gambart (Adrien), prêtre associé à S. Vincent, I, 130.

Gannes, village près de Folleville. S. Vincent y entend une confession générale qui devient l'occasion de l'œuvre des missions (1617), I, 56.

Garon (Jean), à Châtillon-les-Dombes. S. Vincent le ramène de

G1R 583

l'hérésie à la foi catholique. Sa lettre à S. Vincent quarante ans plus tard, I, 80.

- Gault (Jean-Baptiste), évêque de Marseille. Il seconde S. Vincent pour obtenir la création d'un hôpital des forçats à Marseille, I, 191. Son zèle pour les missions sur les galères, II, 48, 50.
- Gémozac, au diocèse de Saintes. Lettre d'un Missionnaire rendant compte d'une mission donnée en 1647, dans cette paroisse, II, 38.
- Gênes (Italie). Le cardinal Durazzo, archevêque de Gênes, profite du passage d'un Missionnaire pour faire donner des missions dans son diocèse (1645). Fruit de ces missions. Lettre du Cardinal. Il fonde une maison de Missionnaires I, 324; II, 89, 90. Succès des Exercices des Ordinands, II, 306. Les Missionnaires font faire les Exercices spirituels au clergé. Fruits consolants, 372.

Ravages de la peste. Dévouement des Missionnaires. Mort de plusieurs d'entre eux, III, 69, 139, 425.

- Genève, évêché. Fruit des missions en ce diocèse, II, 46. Voy. Annecy, Guérin (Mgr Juste).
- Geneviève (Ste), patronne de Paris. Descente solennelle de la châsse de sainte Geneviève et processions générales dans Paris pour obtenir la cessation des souffrances publiques, en 1652, I, 287.
- Gennevilliers, village près de Paris. S. Vincent y fait parvenir des secours pendant une inondation, III, 174. Les habitants lui envoient une députation pour le remercier, 175
- Génuflexion. Avec quel soin S. Vincent estimait qu'on devait la faire, III, 99. Il ne faut pas se présenter à Dieu comme des marionnettes auxquelles on fait faire des mouvements légers et des révérences sans âme, 113. Au besoin, il donnera l'exemple lui-même, malgré ses infirmités, 114.
- Gerberon (Le P.), Janséniste. Injure à S. Vincent, II, 577.
- Get (Firmin), prêtre de la Mission, III, 428.
- Girard (Louis), docteur en théologie. Curé à Châtillon-les-Dombes, I, 65.

Gloire de Dieu. Voy. Dieu.

Gobillon, curé de Saint-Laurent, à Paris. Auteur de la Vie de M<sup>lle</sup> Le Gras, I, 345.

Godeau, évêque de Grasse, puis de Vence. Membre de la Conférence des mardis; sa lettre aux membres de cette assemblée, II, 344.

Gondi (Pierre de), évêque de Paris et cardinal; oncle du général des Galères, I, 72.

Gondi (Henri de), évêque de Paris (1598-1622) et premier cardinal de Retz; frère du général des Galères, I, 72, 102. Voy. Retz.

Gondi (Jean-François de), archevêque de Paris (1622-1654); frère du précédent et du général des Galères. Il confère à S. Vincent la principauté du Collège des Bons-Enfants (1624), I, 72, 104. — Approuve le traité de fondation et les premiers règlements de la Congrégation de la Mission (1626), 131. - Vient lui-même introduire et installer S. Vincent à Saint-Lazare (1632), 147. — Donne des lettres d'union du bénéfice de Saint-Lazare à la Congrégation de la Mission, 151. - Autorise S. Vincent à établir les confréries de charité dans les paroisses de Paris, 163. — Ordonne que tous les prêtres de son diocèse fassent les exercices des Ordinands chez les Prêtres de la Mission avant chaque ordination, 176; II, 277. — Agrée et approuve l'établissement des Conférences ecclésiastiques ou Assemblées des mardis par S. Vincent (1633), I, 183; II, 310. - Exhorte le Saint, à établir la Compagnie des Dames de la Charité de l'Hôtel-Dieu (1634), I, 195.

Approuve l'établissement du Séminaire des clercs externes aux Bons-Enfants (1642), I, 215. — S. Vincent ayant eu une vision relative à saint François de Sales et à sainte Jeanne de Chantal en confère avec ce prélat, II, 433.

Approuve les règles des Filles de la Charité; il les érige en Congrégation sous la direction du Supérieur général de la Mission (1646), I, 171; II, 444. — Fait avec la reine un commandement à S. Vincent infirme, de se servir d'un carrosse (1649), I, 274.

Gondi (Philippe-Emmanuel de), comte de Joigny, général des

GON 585

Galères. Notice. S. Vincent devient précepteur de ses enfants (1613), I, 49. - Le Saint le détourne d'un duel, 54. - Sa douleur lors du départ de S. Vincent. Lettre pleine de foi qu'il écrit à ce sujet à Mme de Gondi (septembre 1617), 66. - Nouvelle lettre pour se réjouir de l'espérance qu'il a de revoir le Saint, 74. - S. Vincent érige sur les terres du général de nombreuses confréries de charité (1618), 77. — Il fait nommer S. Vincent aumônier royal des galères (1619), 91. De concert avec Mme de Gondi et son frère l'archevêque de Paris, il procure à S. Vincent le collège des Bons-Enfants pour y établir une société de prêtres (1624), 104. — Contrat de la fondation faite par lui et Mme de Gondi pour l'établissement de la Congrégation de la Mission (1625), 105. -S. Vincent se rend en Provence pour lui annoncer la mort de Mme de Gondi (1625), 110. — Il quitte le monde et se retire à l'Oratoire. — Sa mort (1662), 112.

Gondi (Françoise-Marguerite de Silly, baronne de Montmirail, dame de), femme du précédent. Ses vertus. Elle se place sous la direction de S. Vincent de Paul (1613), I, 49, 51; III, 316. - Son estime pour le Saint, I, 55. - Elle prie S. Vincent de faire à Folleville, un sermon sur les confessions générales et désire faire donner des missions périodiques sur ses terres (1617). Elle fait une donation par testament dans ce but en faveur de S. Vincent, 58, 60. - Sa désolation du départ de S. Vincent. Lettre qu'elle écrit à ce sujet à une personne de confiance, 66.—Lettre à S. Vincent lui-même, 69. - Au retour du Saint, elle le reçoit comme un Ange du ciel, 75. - Elle érige sur ses terres de nombreuses confréries de Charité, 77. - Elle coopère au fruit des missions par son zèle et la visite des pauvres (1620), 86. - Elle procure à S. Vincent le collège des Bons-Enfants (1624), et elle fait, avec son mari, un contrat de fondation pour l'établissement de la Congrégation de la Mission (1625), 104, 105. - Sa mort (23 juin 1625); son éloge, 100.

Ses vertus. Elle ne parlait jamais mal de personne, III, 255.

Gondi (Pierre de), duc de Retz, fils d'Emmanuel de Gondi.

Voy. Retz (duc de).

Gondi (Henri de), autre fils d'Emmanuel de Gondi. Sa mort prématurée, I, 50.

Gondi (Jean-François-Paul de), autre fils d'Emmanuel de Gondi. Coadjuteur, puis archevêque de Paris, cardinal de Retz. Voy. Retz (cardinal de).

Gondi (Hippolyte de), sœur du général des galères, marquise de Ragny, I, 66.

Gondrée (Nicolas), prêtre de la Mission, à Saintes, II, 204. — Il est désigné pour accompagner M. Nacquart à la mission de Madagascar. Ses travaux apostoliques à La Rochelle en attendant le départ, et sur le vaisseau pendant le voyage, 205. — Son arrivée et ses travaux à Madagascar, 212. — Sa mort. Douleur de Nacquart et de S. Vincent, 215, 222, 223. — Éloge de sa vie, 205.

Gontière, conseiller-clerc au parlement de Paris. Va en mission avec S. Vincent, I, 77.

Gonzague (Charles de) duc de Nevers, ambassadeur de Henri IV à Rome, I, 38.

Gonzague (Marie-Louise de), reine de Pologne. Dame de la Charité. Son estime pour S. Vincent. Son admiration en entendant parler l'homme de Dieu, I, 373; II, 243; III, 45. — Elle appelle en Pologne les Filles de la Charité, I, 170. — Elle demande des Missionnaires à S. Vincent et fonde pour eux une maison à Varsovie (1650), 324; II, 243. — Sa sage conduite pendant la peste de Pologne. Elle fait l'éloge des Missionnaires et des Filles de la Charité, II, 245, 247, 248; III, 205.

Lettres de la reine à S. Vincent. Elle demande des prières. Son courage pendant la guerre en face de l'armée suédoise, II, 252, 253.

Gorin, abbé de S.-Amour. V. Saint-Amour.

Gossin, S. Vincent de Paul peint par ses écrits, III, 1.

Gournay (Charles-Chrétien de), évêque de Scythie, administrateur du diocèse de Toul. Sur ses instances une maison de la Mission est établie à Toul (1635), I, 318.

Goussault (Mme la présidente). Elle propose à S. Vincent d'éta-

GUÉ 587

blir une compagnie de Dames de la Charité pour le service de l'Hôtel-Dieu de Paris (1634). Elle fait sa retraite chez M<sup>II</sup>e Le Gras; avis du Saint, I, 181, 194. — Elle est nommée supérieure des Dames de Charité, 196.

- Grâce. S. Vincent se reprochait d'abuser des grâces de Dieu, I, 362. Abrégé d'un discours de S. Vincent sur la grâce. Il réfute les doctrines des Jansénistes, II, 673.
- Grâce (N.-D. de), au diocèse d'Albi. S. Vincent y dit sa première messe, I, 26.
- Grandin, docteur de Sorbonne. Il dit que comme Dieu a suscité S. Ignace contre le protestantisme, il a suscité S. Vincent contre le Jansénisme, II, 577.
- Grandmont (Ordre de). S. Vincent s'emploie pour procurer la réforme dans cet ordre, II, 599. Le Saint communique au général une lettre du Roi et l'invite à prendre certaines mesures propres à rétablir dans l'Ordre la primitive observance, 601.
- Grangier de Liverdis (Balthazar), évêque de Tréguier. Établit les Missionnaires dans sa ville épiscopale, en 1654, I, 325. Lettres à S. Vincent sur le succès des Missions, II, 59,60.
- Gratitude. Estime et pratique de cette vertu en S. Vincent, III, 365 et suiv. Voy. Reconnaissance.
- Gravelines. Secours procurés à cette ville par S. Vincent, II, 506.
- Grégoire le grand (Saint), pape. Il dit que la preuve de l'amour ce sont les œuvres, I, 124.
- Grenade (Louis de). S. Vincent recommande la lecture de ses ouvrages, I, 181. On en fait des lectures en quelques missions, II, 87.
- Grenu (Daniel), prêtre de la Mission. Évangélise les soldats de l'armée de Picardie (1636), I, 230.
- Grimaldi (Le cardinal). S. Vincent lui adresse le livre d'un docteur contre l'hérésie des deux Chefs, II, 543.
- Guéranger (Dom). Il constate le zèle de S. Vincent pour la liturgie Romaine. La Congrégation de la Mission est chargée dans Rome même de veiller au maintien des cérémonies du Saint-Sacrifice, III, 106.

Guérin (Julien), prêtre de la Mission. — A Saintes, II, 121, 122. — A Tunis, *Ibid*. — Lettres à S. Vincent. Il décrit les souffrances des esclaves. Sa charité, 153, 158, 160. — Il raconte un bel exemple donné par un jeune esclave chrétien mourant pour garder sa vertu, 162, 163. — Il rend compte de ses travaux apostoliques à Biserte et des périls qu'il a courus (1647), 167, 168. — Il raconte l'héroïque constance d'un jeune esclave chrétien d'Angleterre, 171. — Tourments endurés par plusieurs femmes et un jeune garçon, esclaves à Tunis, 178, 179.

Ses souffrances. Lettre à S. Vincent. Il meurt de la peste au service des esclaves; éloge de ses vertus, II, 123, 124.

Guérin (Juste), évêque de Genève. Il obtient de S. Vincent des Missionnaires pour prêcher (1640) et commencer un séminaire (1641) en son diocèse, I, 319. — Il fait au Saint un grand éloge des Missionnaires qui prêchent dans son diocèse et raconte leurs succès (1640-44), II, 46, 47.

Guérin (Mathurine), Fille de la Charité. Elle témoigne du soin de M<sup>III</sup>e Le Gras pour faire recueillir les paroles de S. Vincent,
I, 8. — Elle est guérie miraculeusement par l'intercession de S. Vincent, 382.

Guerres de la Fronde, I, 266. — 2º Fronde (1651), 281. — En Guienne, 296. — A Paris, 300. — La guerre est cause de la damnation de quantité de personnes; Dieu s'en sert aussi pour procurer la glorification de plusieurs autres, III, 177. — Voy. Misère publique.

Guibourgère (Jacques-Raoul de la), évêque de Saintes, puis de Maillezais, enfin de la Rochelle. Il établit les Missionnaires à Saintes, I, 297, 322.—S. Vincent lui écrit pour le détourner de venir à la Cour. Il le félicite d'avoir maintenu son peuple dans la fidélité au roi pendant les troubles de la Fronde, 297.—Obtient de S. Vincent qu'il fasse donner des missions dans son diocèse de Saintes (1640), II, 37. — Il écrit de Saintes à S. Vincent sur le succès des Missions, 41; — et des exercices des Ordinands, 304. — S. Vincent le fait nommer de l'évêché de Saintes à celui de la Rochelle, 595.

Guienne (La province de). Pendant la Fronde, I, 296.

HAU 589

Guilbert, prêtre de la Mission, III, 12.

Guillerval, village près d'Etampes. Secouru par les Missionnaires (1652), I, 283.

Guingamp, en Bretagne. Mission, en 1648, II, 59.

Guise. S. Vincent pour secourir cette ville envoie des Missionnaires et des secours (1650), I, 277; II, 510, 511, 516, 518, 519.

Guy (Dermot). Voy. Duiguin.

#### H

Habacuc (Le prophète), I, 230, 333.

Habert (Isaac), évêque de Vabres. Lettre écrite au nom des évêques réunis à Paris, pour demander au Pape la condamnation du jansénisme, II, 547.

Habit des Missionnaires. Simplicité et bienséance de S. Vincent, III, 290. — Pauvreté et propreté. Comment il se présentait à la Cour, 374. — Mortification de S. Vincent, 407.

Hallier (François), docteur et professeur de Sorbonne, plus tard évêque de Cavaillon. Il est envoyé à Rome pour déjouer les menées des jansénistes, II, 559. — S. Vincent le félicite et l'encourage dans la mission qu'il accomplit, 560. — Lettre à S. Vincent pour lui annoncer la condamnation des jansénistes et lui faire connaître leurs intrigues à Rome, 561.

Ham (diocèse d'Amiens). S. Vincent y envoie des Missionnaires et des secours (1650). Lettre du curé de cette ville au Saint I, 277; II, 468, 516, 518, 527. — Les Missionnaires y établissent la Confrérie de la charité, II, 526. — Voy. Misère publique.

Harlay (Achille de), baron de Sancy, évêque de Saint-Malo. Il appelle les prêtres de la Mission dans son diocèse et les établit à Saint-Méen (1645), I, 322.

Harlay de Chanvallon (François), archevêque de Rouen, plus tard de Paris. Lettre de félicitations à S. Vincent sur les travaux des Missionnaires, à Rouen, II, 55.

Hauranne (Duverger de). Voy. Saint-Cyran.

590 HÉR

Hauteville, frère coadjuteur de la Mission. En Picardie. Il tombe malade au service des pauvres, II, 641.

Hébreu. Étude de cette langue; conseils de S. Vincent à M. du Coudray, II, 42.

Hébrides (Iles), sur la côte occidentale de l'Écosse. S. Vincent envoie des Missionnaires dans ces îles (1651). Notions sur cette contrée, I, 325; II, 259. — Départ de MM. Le Blanc, Duiguin et Lunsden (1651); leur voyage, II, 260. — C'est un beau champ que Dieu ouvre aux Missionnaires, III, 143. — Leur dévouement, 425.

Souffrances des Missionnaires et fruits de leurs travaux dans ces îles. Trois lettres de l'un d'eux, II, 261, 263.

Mort de M. Duiguin. Son éloge. Il est enterré dans l'île de Ouist (Vista), II, 266.

Héliopolis (L'Évêque d'). Voy. Pallu (Mgr).

Henri IV, roi de France, I, 13. — Rapports de S. Vincent avec ce prince, 38, 39.

Herbron (François), prêtre de la Mission. S'embarque à Nantes pour Madagascar. Échappe au naufrage, II, 240.

Hérésie. Horreur de S. Vincent pour l'hérésie. Pourquoi Dieu a voulu qu'il vécût au temps du Jansénisme, II, 533. — Règles de conduite du saint relativement aux hérétiques. Craindre qu'en voulant les sauver ils ne nous entraînent avec eux, 573. — Il ne peut y avoir d'accommodement à faire que de se soumettre au jugement rendu par l'Église, 575. — Une nouvelle hérésie est un mal qu'il ne faut jamais flatter, en quelque personne que ce soit, 576. — Il ne faut juger témérairement personne; mais c'est un mal plus dangereux encore de vouloir, par une fausse charité, bien juger de ceux qu'on doit tenir pour hérétiques ou suspects d'hérésie, Ibid. — Pourquoi S. Vincent a rendu public ce qu'il savait des mauvais sentiments des Jansénistes. Ses principes sur ce sujet, 662. — C'est un de ses plus beaux titres de gloire d'avoir combattu ouvertement l'hérésie et d'avoir soutenu les défenseurs de la Vérité, 664, 665.

Hérétiques. Convertis par S. Vincent à Châtillon (1617), I, 78.

HOP 591

— A Montmirail (1620), 87. — Objections de l'un d'eux, tirées de l'abandon des peuples de la campagne et du culte rendu à la Sainte Vierge. Réponses du Saint, 88, 90. — Convertis en grand nombre à l'Hôtel-Dieu après les réformes introduites par S. Vincent, 205. - A Beauvais; divers avis du Saint sur la manière douce et charitable selon laquelle on doit traiter avec eux, II, 24. — S. Vincent déclarait n'avoir jamais vu un hérétique vaincu par la subtilité d'un argument, mais bien par la douceur et l'humilité, 25. - Il faut leur montrer de l'amour si nous voulons qu'ils nous croient. Recommandations à divers Missionnaires, 27. — Pratique des Missionnaires, 70. — Conversions éclatantes d'hérétiques esclaves en Barbarie, 170, 171, 174. — S. Vincent réclamait souvent l'autorité du roi pour réprimer leurs entreprises, 595. - Il faisait fréquemment écrire de la part du roi pour soutenir le droit des catholiques dans leur procès et différends contre les hérétiques, 596. — C'est par la douceur que S. Vincent a gagné et converti les hérétiques, III, 251, 253. — Voy. Jansénisme.

Herse (Charlotte de Ligny, présidente de). Elle donne à la Congrégation de la Mission la ferme de Fréneville, I, 268. — Elle contribue par ses dons à l'accroissement et au soutien de l'œuvre des Ordinands, II, 278, 279. — Secours destinés à la Picardie, 510.

Hesdin. Secours procurés par S. Vincent à cette localité, II, 506. Hibernie. Voy. Irlande.

Histolangar, aujourd'hui Tholangar, presqu'île à Madagascar, II, 212, 225.

Holmoru, au diocèse de Châlons-sur-Marne. Mission, II, 64.

Honneurs. Leurs dangers. Humilité constante de S. Vincent, III, 423.

Hôpitaux. Hôpitaux desservis par les Filles de la Charité à Paris, II, 453. — Elles sont habituellement surchargées de travail dans ces établissements. Belle lettre de l'une d'elles à S. Vincent, 455. — Voy. Hôtel-Dieu, Nom de Jésus, Quinze-Vingts, Salpétrière.

Hôpital-Général. Voy. Salpétrière.

592 HUM

Horgny (Jean d'), prêtre de la Mission. Un des premiers compagnons de S. Vincent; notice, I, 132, 411. — Il visite les Missionnaires employés en Lorraine (1640), II, 494, 498. — Supérieur du Collège des Bons-Enfants en 1642. Il rend compte des heureux résultats qu'on obtient dans ce collège, 386.

Il se plaint de ce que la Compagnie se soit déclarée contre les erreurs jansénistes. Réponse de S. Vincent (1648), I, 303. — A Palaiseau, on le prend pour S. Vincent; vénération qu'on lui témoigne, III, 176.

Hospitalité de nuit. Cette œuvre établie par le règlement de la Charité de Mâcon (1623), I, 98.

Hôtel-Dieu de Paris. Établissement d'une Compagnie de Dames de la Charité pour y secourir les pauvres malades (1634). Première assemblée, I, 195. — Seconde assemblée. Nomination des officières. Services rendus aux malades, 196. — Les Filles de la Charité y commencent leurs fonctions sous la conduite de M<sup>116</sup> Le Gras (1636). Services qu'elles y rendent, 199; II, 453. — Organisation du service spirituel. Six prêtres sont établis pour aider les aumôniers ordinaires dans le soin des malades, I, 204. — Ceux de la Conférence des mardis y font le catéchisme; ils donnent une Mission aux pauvres (1639), II, 331. — Compte rendu détaillé des œuvres, en présence des Dames de la Charité en 1657, 467 et suiv.

Huguier (Benjamin), prêtre de la Mission. Son éloge. Il est désigné pour le poste de consul de France à Tunis, II, 126.
Rappelé en France et envoyé à Toulon, Ibid. — S. Vincent lui confie la mission d'aller à Alger travailler à la délivrance du consul chargé de dettes et exposé aux avanies des Turcs, 127. — Sa sainte mort au service des esclaves à Alger (1663), Ibid.

Humiliations. Exemple de Notre-Seigneur, III, 300, 308.

Doctrine et pratique de S. Vincent. Il semblait en avoir fait son trésor et profitait de toute occasion de les pratiquer, III, 279. — Affection de S. Vincent à se les procurer et à les bien accepter, 284. — C'est un bonheur d'être traité en la manière que N.-S. l'a été, 289. — C'est une bonne pratique

HUM 593

de venir au détail des choses humiliantes, quand la prudence permet qu'on les déclare tout haut. Exemples de S. Paul et de S. Augustin, 305. — La divine bonté nous fait miséricorde quand il lui plaît permettre que nous tombions dans le blâme et le mépris public, 446.

Humilité de N.-S. Jésus-Christ, modèle de celle que doivent avoir les Missionnaires. Qu'est-ce que la vie de ce divin Sauveur qu'une humiliation continuelle active et passive? I, 118; III, 300, 308.

- de l'apôtre S. Paul, I, 119.
- de S. François de Sales et de plusieurs saints personnages, II, 14; III, 307, 308.
- de S. Vincent de Paul, I, 1, 2.
  - I. Enseignements généraux de S. Vincent.

# 1º Quelques traits:

Il rappelle son humble origine, I, 20; II, 410. — Il voile sous le silence les études solides qu'il a faites et les grades qu'il a pris, I, 27, 28; III, 275. — Il s'efforce de faire disparaître la lettre où il rendit compte de sa captivité. Il garde le silence sur cet événement pendant toute sa vie, I, 34, 35, — S. Vincent a-t-il excédé dans cette vertu? Réponse, 117. — Comment il a suivi les exemples d'humilité de N.-S. Combien il avait pris à cœur cette vertu, 118. — Humble conduite de S. Vincent, 127; III, 456. — Il répondait, quand on lui parlait de ses œuvres, qu'il n'était que la boue dont Dieu avait lié les pierres de son édifice, I, 341. — Jusque dans le délire de la maladie il exprime des sentiments d'humilité, 352. — Quelques paroles d'humilité à la fin de sa vie, 362.

Il parlait par humilité de ses abominations et de ses infidélités, I, 119; II, 290; III, 197, 281, 285; — de son incapacité, se disant un pauvre écolier de quatrième, etc., III, 275, 282; — de son humble condition, 201, 282, 395. — Gracieuse réponse du prince de Condé et d'un autre seigneur aux paroles d'humilité de S. Vincent, 283, 290.

- 2º Excellence et nature de cette vertu.
- S. Vincent disait, qu'avec la douceur, ce sont deux sœurs germaines qui s'accordent bien ensemble, I, 123. L'humi-

594 HUM

lité seule est capable de porter les grandes grâces de Dieu, II, 201. — D'abord qu'un cœur est vide de soi-même, Dieu le remplit, 290. — La vue de nos défauts se doit employer pour nous humilier et non pour nous décourager, III, 482.

3º Exemples et doctrine de S. Vincent de Paul, III, 7, 271 et suiv.

C'est à son humilité plus encore qu'à son zèle et à sa prudence qu'il faut attribuer la prospérité de toutes ses œuvres, III, 272.—On dit qu'il a refusé les plus hautes dignités ecclésiastiques, 277. — Avec elle on arrive à posséder toutes les autres vertus. Comparaison de la prise de La Rochelle, *Ibid.* — L'humilité n'est point contraire à la magnanimité, *Ibid.* — Quelques actions particulières d'humilité de S. Vincent, 278 et suiv. — Le cardinal de La Rochefaucault disait que si l'humilité était exilée de la terre, on la retrouverait au cœur de S. Vincent de Paul, 279. — Acte remarquable d'humilité du Saint recevant un de ses neveux, 287. — S. Vincent voulait qu'on prît cette vertu pour sujet d'oraison tous les mois, 289.

Sentiments de S. Vincent sur l'humilité, III, 298 et suiv. — Deux motifs principaux d'humilité, Ibid. — Diverses exhortations à la pratique de cette vertu, 300. — Explication de la parabole du pharisien et du publicain, 303. — Prière pour obtenir l'humilité, 304. — C'est la vertu pour laquelle la plupart des âmes religieuses déclarent avoir le plus d'attrait, 305. — Elle est une source de paix, 306. — Elle est la racine de la charité, 311. — C'est la seule arme que S. Vincent a opposée aux contradictions, 354. — Elle était la première et la plus fidèle conseillère de toute sa conduite, 456.

II. — Enseignements particuliers pour la Congrégation de la Mission.

L'humilité est un des fondements sur lesquels est établie la Congrégation: Si nous n'avons cette vertu nous n'avons rien, I, 134, 135. — Avec quelle humilité S. Vincent parlait de sa communauté, *Ibid.*, 140; III, 275, 284, 285. — Elle est plus nécessaire aux Missionnaires qu'à tous autres à cause des bénédictions que parfois le peuple leur donne, I, 135. — Dieu a choisi les membres de la Compagnie comme il a choisi

HUS 595

autrefois ses humbles disciples, 141. — Le Missionnaire ne doit pas seulement agréer les humiliations qui lui sont personnelles, mais aussi celles que Dieu envoie à la Compagnie en général, III, 276. — Que Dieu donne aux autres Compagnies telle vertu qu'il lui plaira; mais, pour la Mission, que ce soit l'humilité, 277. — La Compagnie ne subsisterait jamais sans la vertu d'humilité, 289. — Si on a attribué quelque bien à la Compagnie c'est lorsqu'il a paru en elle quelque petite image d'humilité, 302.

Il en est des Compagnies humbles comme des vallées qui attirent sur elles tout le suc des montagnes, I, 140. — D'autant plus que quelqu'un sera humble, d'autant plus sera-t-il charitable envers le prochain, *Ibid.* — Humilité dans la manière de prêcher, II, 13, 286. Voy. *Prédications*. — Dès le moment que nous sortirons de la simplicité et de l'humilité qui est le propre de notre Institut, nous perdrons la grâce qui y est attachée, III, 310. — C'est Dieu qui opère le bien par nous; nous ne sommes que les portefaix de ses dons, 311. — Nous ne sommes que comme la verge fragile dont Dieu se servait pour faire des prodiges par la main de Moïse, 312.

C'est la manière humble et simple dont on agit envers eux qui édifie les ordinands, III, 302. — Dans les séminaires ce serait un grand empêchement au bien, de vouloir agir en maîtres envers ceux qui sont sous notre charge, 481.

Voy. Humiliations, Orgueil, Vanité.

Husson (Martin), avocat au parlement de Paris. S. Vincent le fait entrer comme intendant chez le duc de Retz. Sages avis qu'il lui donne, I, 53; III, 345. — S. Vincent le détermine à quitter cette fonction pour accepter le poste de consul à Tunis (1653). Le Saint fait un très grand éloge de sa vertu et de sa capacité, II, 127; III, 460, 461. — Il est l'objet d'une avanie de la part du dey de Tunis, II, 141, 142. — Nouvelle avanie en 1657. Le dey le chasse de Tunis, 143.

#### Ι

- tgnace (S.), martyr. Les Missionnaires de Tunis peuvent dire comme lui qu'ils commencent véritablement d'être chrétiens puisqu'ils commencent de souffrir pour J.-C., II, 142.
- Ignace de Loyola (S.) Son estime des exercices spirituels, I, 178. Le paysan qui portait ses hardes, III, 145.
- Illuminés. S. Vincent s'oppose à leurs erreurs qui se répandaient dans plusieurs monastères de filles, II, 611; — en divers diocèses de France, 613.
- Images. S. Vincent fait dire à un enfant, en présence d'un hérétique, quelle est la doctrine de l'Église relativement aux images des saints, I, 90. Le Saint conseille aux Missionnaires de Madagascar de se servir d'images pour enseigner les mystères. Il s'en sert lui-même pour l'instruction d'un jeune malgache, II, 204. Les Missionnaires de Madagascar s'en servent utilement pour l'enseignement du peuple, 210, 220.

Imitation de N.-S. J.-C. Voy. Jésus-Christ.

Le livre de l'Imitation de Jésus-Christ recommandé par S. Vincent, I, 181. — Fragments cités par le Saint, 242.

- «Imitation de S. Vincent de Paul. » Voy. Delaporte.
- Imitation des Saints. Elle est un de nos principaux devoirs et un des fruits les plus salutaires de leur culte, III, 2.
- Immaculée Conception de la T. S. Vierge. S. Vincent mentionne ce privilège de la T. S. V., III, 133, 415.

Imours, village de Madagascar, II, 229.

- Incarnation (Mystère de l'). La manière de l'enseigner aux ignorants, II, 203. Culte professé et recommandé par S. Vincent pour ce mystère, III, 100, 101.
- Indes. S. Vincent cite aux Missionnaires l'exemple d'un marchand qui va s'y rendre pour un simple gain temporel, I, 243. Il se félicite de ce qu'il y a des vieillards mêmes qui ont demandé d'y être envoyés, III, 64. S. Vincent âgé de quatre-vingts ans se croitobligé d'être prêt à passer aux Indes, 139.

INS 597

Indifférence. Ce que c'est. Il faut qu'elle soit active et comment? Sa nécessité, III, 62. — En quel sens elle est l'origine de toutes les vertus et la mort de tous les vices, 63. — Exemple de J. C. et des apôtres, *Ibid.*, 64.

Beau trait de M. de Rougemont, I, 82. — Si nous n'étions accrochés à quelques malheureuses ronces, nous nous déclarerions prêts à être envoyés en tous les lieux de la terre, III, 65. — Exemple du Saint dans ses maladies et dans sa mort, 66; — au sujet de la Congrégation, 67.

Injures. Comment il faut les supporter à l'exemple de N.-S. Silence de S. Vincent lorsqu'on lui en adressait, III, 270, 403, 429.

S. Vincent est injurié et menacé de mort à Rennes (1649), I, 272. — Injurié au Louvre par un seigneur à qui on refuse un bénéfice, III, 235. — On lui reproche d'être l'auteur de la misère publique et des impôts, 236. — On dit qu'il est cause que les pauvres sont enfermés au Grand-Hôpital, 243. — Injures de la part d'une personne qui lui attribue faussement la perte d'un procès, 240. — De la part de l'abbé de Saint-Cyran, 282. — De la part d'un jeune gentilhomme, 291. — Injures de la part d'un magistrat, 432. — De plusieurs dames de condition, 433. — L'une d'elles lui jette un tabouret à la tête; conduite du Saint, 434. — De la part des bourgeois à une des portes de Paris, 429. — De la part d'un adversaire, en présence des juges, 440.

Voy. Calomnie, Persécution.

Innocent X. Donne sa bulle contre le jansénisme (31 mai 1653).
Détails sur cette sentence I, 303; 11, 561, 564, 567; III, 14.
— Demande à S. Vincent des Missionnaires pour l'Irlande, II, 186.

Innocent XI, pape. Il porte un grand intérêt à la cause de béatification de Vincent de Paul, I, 377. — Sa bienveillance pour un Missionnaire de Rome, II, 105.

Inspirations. Sont un moyen de connaître la volonté de Dieu, mais il y faut un grain de sel, III, 57, 58.

« In spiritu humilitatis », etc. — S. Vincent cite l'interprétation de cette prière donnée par S. François de Sales, II, 14.

598 IRL

Intention dans nos actions. Il vaudrait mieux être jeté pieds et mains liés parmi des charbons ardents que de faire une action dans l'intention de plaire aux hommes, III, 46. — Moyens de former cette direction d'intention, 47. — Elle est l'ornement de nos œuvres, comme les passements d'or et les pierres précieuses le sont des vêtements. Elle est l'âme de nos actions, *Ibid.* — Sans elle, nos actions sont gâtées par la propre volonté, 58. — Voy. *Actions*.

Introduction à la vie dévote. Cet ouvrage de S. François de Sales est lu en public pendant une mission, II, 78.

Irlande. Le Saint-Siège demande des Missionnaires pour ce pays (1645). S. Vincent y envoie huit prêtres de la Mission (1646), I, 323; II, 186. — Avis qu'il leur donne, II, 187. — Succès de leurs travaux, 188.

La persécution de Cromwell oblige à interrompre les Missions; S. Vincent rappelle plusieurs des Missionnaires, I, 291; II, 190, 191. — Consolants succès de ceux qui restent, 191, 192, 194, 199. — Leur dévouement au milieu du double fléau de la guerre et de la contagion (1650), 196. — Prise de Limerick par les troupes de Cromwell. Inquiétudes du Saint sur le sort des Missionnaires (1651), 197. — Ils réussissent à s'échapper sains et saufs, 198. — Un frère de la Mission est massacré par les hérétiques, 199. — S. Vincent offre le séjour à Saint-Lazare à un évêque qui revenait de travailler en Irlande, III, 144. — Le Saint procure des secours aux Irlandais réfugiés en France, 190.

S. Vincent prie le cardinal de Richelieu de secourir ce pays par les armes et lui promet le concours du pape, I, 252. — Des Irlandais persécutés pour la religion et réfugiés à Troyes sont assistés par lui (1654), II, 524. — Charité de S. Vincent à l'égard des ecclésiastiques de ce pays réfugiés en France, III, 214. — Ils se méprennent sur les intentions du Saint. Sentiments généreux de celui-ci à leur égard, 239.

L'Irlande sollicite la béatification du serviteur de Dieu. Lettre de l'évêque de Waterford (1706), II, 525. — Les évêques d'Irlande, au xixº siècle, sollicitent pour S. Vincent le JAN 599

titre de patron des œuvres de charité, 526.—Voy. Limerick. Isaac, fils d'Abraham, III, 32, 56.

Isles (des), savant controversiste, III, 242.

Italie. Confréries de Charité, I, 77. — Séminaires d'ecclésiastiques externes confiés aux prêtres de la Mission, 216. — Missions au peuple; leurs fruits, II, 72, etc. — Les Missionnaires y font faire les exercices de la Retraite au clergé. Consolants résultats, 372. — S. Vincent entretient à Saint-Lazare un religieux italien qui avait l'esprit un peu troublé, et semait une mauvaise doctrine, III, 213.

Jacob (Le patriarche), I, 146.

Jacques II, roi d'Angleterre. Il appelle les prêtres de la Mission à Londres (1685), II, 199. — Son fils écrit au pape pour obtenir la béatification de Vincent de Paul, I, 377.

Jalousie. L'émulation ou jalousie est un des vices les plus à craindre dans les communautés, III, 470.

Jansénisme. S. Vincent s'oppose au jansénisme et lutte contre cette hérésie, I, 301 et suiv.; II, 532 et suiv.; III, 11 et suiv. — Il adresse à un cardinal, à Rome, une réfutation de l'hérésie des deux chefs de l'Église qui n'en font qu'un, composée par un docteur de Paris (1646), II, 543. — Injures des jansénistes contre le Saint et éloges des catholiques, 577. — S. Vincent fait, pendant plusieurs mois, sa méditation sur la doctrine de la grâce. Dieu lui donne des lumières particulières, III, 12. — Il dit du jansénisme que c'est une des plus dangereuses erreurs qui aient jamais troublé l'Église, 13. — Témoignages rendus à son zèle contre cette hérésie, 14.

S. Vincent s'applique au Conseil de conscience, à éloigner des charges et de l'enseignement les ecclésiastiques suspects de jansénisme, I, 305; II, 545. — Ses démarches auprès des savants, des évêques et des princes contre cette erreur, I, 305; II, 544. — Il emploie ses prières et ses mortifications pour prévenir les maux du jansénisme, I, 306; II, 547. — Ses appréhensions sur le progrès de l'hérésie dans les contrées encore catholiques, I, 306.

S. Vincent s'entremet pour faire supprimer une thèse suspecte de jansénisme qu'on devait soutenir dans une

600 JAN

maison religieuse, II, 546. — Lettre aux évêques de France pour les engager à demander au pape la condamnation du jansénisme (1651), 547, 548. — Nouvelle lettre à l'évêque de Luçon. Le Saint l'engage à signer la lettre au pape; il réfute les adversaires et montre la nécessité d'une définition, 548. — Il fait remarquer combien les opinions nouvelles (des jansénistes) « symbolisent » avec les erreurs de Calvin, 551, 552. — Hésitations de quelques évêques; nouvelles instances du Saint. Réponse aux évêques d'Alet et de Pamiers; il réfute leurs objections sur l'opportunité de la démarche qu'on leur propose, 553. — Résistance et intrigues des jansénistes à Rome. S. Vincent juge très important d'y envoyer aussi quelques docteurs orthodoxes, 559. — Il félicite et encourage les docteurs envoyés à Rome pour provoquer la condamnation du jansénisme, 560.

Condamnation des doctrines de Jansénius contenues dans les cinq propositions (1653). Lettres des docteurs catholiques députés à Rome pour annoncer à S. Vincent cette condamnation et le mettre au courant des menées jansénistes, I, 303; II, 542, 560, 561. — Empressement de S. Vincent à recevoir les constitutions d'Innocent X et d'Alexandre VII contre le jansénisme (1653-56). Sa conduite pleine de force et de charité pour en procurer l'acceptation, I, 303; II, 567, 568; III, 14. — Abrégé d'un discours de S. Vincent sur la Grâce, II, 673.

Dieua toujours préservé S. Vincent de Paul et ses enfants de cette contagion. Soin vigilant du Saint pour éloigner de sa Compagnie les erreurs du jansénisme, I, 304; II, 541, 569; III, 12. — Il dit qu'il y a toujours quelque chose à redire dans tous les livres qui sortent de la « boutique » de Port-Royal, II, 569. — La source n'étant pas nette, il y a danger de boire dans les ruisseaux qui en procèdent, *Ibid*. — Il retire de l'enseignement et de la prédication les Missionnaires suspects d'attachement aux nouvelles doctrines, III, 12, 13.

Vigilance du Saint pour en préserver les autres communautés, en particulier les Filles de la Visitation, I, 304, 426; II, 412, 570. — Il déploie le même zèle à l'égard des particuliers. Exemple du docteur des Lions, II, 570. — Il ne veut pas qu'on se laisse toucher par les grandes aumônes de quelques-uns

JÉS 601

pour fermer les yeux sur leurs erreurs. Sainte intransigeance de Vincent, 574, 575. — Il estimait que tout véritable catholique doit se prononcer ouvertement quand il s'agit de la foi, 576. — Les juges jansénistes se vengent de S. Vincent à l'occasion du procès d'Orsigny (1658), III, 323.

Les jansénistes publient un libelle contre la Vie de S. Vincent de Paul. Réponse d'Abelly, II, 652. — Orthodoxie de la Congrégation de la Mission, après S. Vincent de Paul, 674. Voy. Arnauld, Église, Saint-Cyran.

Jansénius, évêque d'Ypres. Compagnon, à Louvain et en France, de l'abbé de Saint-Cyran, et confident de ses desseins. Sa vie, ses ouvrages; l'Augustinus, II, 534, 542, 660.

Japon, III, 148.

Jaubert de Barraut, évêque d'Arles. S. Vincent lui envoie quelques Missionnaires (1636), I, 253.

Jean-Baptiste (Saint), III, 101.

Jean Casimir, roi de Pologne, II, 243, 253.

Jean V, roi de Portugal. Fait célébrer les fêtes de la canonisation de S. Vincent à Lisbonne, I, 387.

Jeanne de Cusa. Son exemple cité dans l'Évangile, II, 478.

Jérémie (Le prophète), I, 3, 268; III, 33.

Jérôme (Saint), I, 117; III, 2.

Jésuites. S. Vincent prie les Jésuites d'Amiens de l'aider à la Mission de Folleville (1617), I, 59. — M<sup>me</sup> de Gondi leur offre une fondation pour faire des Missions régulières sur ses terres; ils ne peuvent accepter, 60. — Ils recueillent à Bar-le-Duc un Missionnaire malade. Reconnaissance de S. Vincent, II, 499; III, 367. — Ils sont accusés d'avoir fabriqué les lettres de S. Vincent contre les jansénistes citées dans la Vie du saint écrite par Abelly. Réponse d'Abelly, II, 648, 667. — S. Vincent parlait souvent d'eux avec estime et avec éloge, III, 145.

#### Jésus-Christ.

Amour de J.-C. — S. Vincent avait pour règle de vie cette parole: Rien ne me plaît qu'en Jésus-Christ, I, 120. — Admirables fruits de cet amour, *Ibid.* — S. Vincent regardait tou-

602 JÉS

jours J.-C. dans les autres, afin de s'exciter à les honorer et à les servir. Il recommandait cette pratique, 126.

Esprit de J.-C. — L'esprit de J.-C. agit doucement et suavement; celui du malin esprit, âprement et aigrement, III, 218. — L'industrie humaine ne peut rien en la conduite des âmes, il faut l'esprit de J.-C., 492. — Heureux fruits que recueillera dans son ministère le Missionnaire rempli des maximes de J.-C., 493.

Imitation de J.-C. — Jésus-Christ était le livre que S. Vincent avait toujours ouvert devant les yeux de son esprit, et duquel il tirait des lumières, I, 53. — Il avait si bien en vue N.-S. J.-C. qu'il moulait tout ce qu'il avait à dire ou à faire sur ce divin original, 116. — C'est ce principe qui a rendu sa conduite non seulement sans reproche, mais encore dans une approbation universelle et publique, Ibid. - La vie du Sauveur et la doctrine de l'Évangile, c'était toute sa morale et toute sa politique, 120. — Excellence et raisons de cette pratique. Conduite et maximes de S. Vincent sur l'imitation de N.-S. J.-C., III, 116 et suiv.: - dans sa manière d'agir et de parler, 123; - dans ses dispositions intérieures et ses sentiments, 125. - Il recommande de réfléchir avant d'agir et de se demander: Comment N.-S. eût-il agi ou parlé en cette occasion? III, 123, 343, 353, 496. — Imiter J.-C., c'était la propre et principale vertu de S. Vincent, au dire d'un Missionnaire, 124. — Ce fut son moyen principal et le plus universel pour atteindre sa fin, 455.

La Congrégation de la Mission est toute dédiée à suivre ce grand et premier Missionnaire venu du ciel, et à travailler au même ouvrage; elle se propose d'imiter N.-S. en toutes choses, I, 113. — Nous sommes ses écoliers. Quelle autorité il doit avoir sur nous, 123; III, 264, 265. — Recommandation aux Missionnaires de s'appliquer à cette pratique, III, 127. — Les règles de la Mission ont toutes été puisées dans l'Esprit de J.-C. et tirées de ses actions, 128.

Jésus-Christ modèle des différentes vertus:

In J.-C. modèle de *Charité*: dans la consolation des affligés, I, 111; — dans l'amour du prochain, III, 152; — de l'esprit, de compassion, 173; — de la bonté et du dévouement pour

JOS 603

les enfants, 180; — du pardon des ennemis, 234, 235; — de l'esprit de support, 257, 258; — de la patience au milieu des outrages, 270.

- 2º J.-C. modèle dans les Conversations, III, 347.
- 3º J.-C. modèle de *Douceur*. Il faut que nous apprenions de lui la douceur et l'humilité, I, 123. Il est la suavité éternelle des anges et des hommes, III, 254. Comment il conciliait la douceur avec la sévérité, 266, 267.
  - 4º J.-C. modèle d'Humilité, I, 118; III, 299, 300, 308.
- 5° J.-C. modèle de *Mortification*, III, 392. N.-S. est l'ennemi mortel de la sensualité, 394. Il nous enseigne la patience dans les contradictions, 444, 445.
  - 6º J.-C. modèle d'Obéissance, III, 314.
  - 7º J.-C. modèle d'Oraison, III, 494.
  - 8º J.-C. modèle du Silence, III, 345.
- 9° J.-C. modèle de la conformité à la Volonté de Dieu. Il nous apprend à accepter les souffrances et les humiliations, III, 385, 393.

Maximes de Jésus-Christ. Voy. Maximes.

Nom de Jésus. — Comment le Sauveur a parfaitement réalisé la signification de cet aimable Nom, III, 127. Voy. Litanies.

Jeûne. Voy. Carême.

Job (Le Patriarche), I, 268; II, 532; III, 442.

Joigny, ville du diocèse de Sens. S. Vincent y établit la Confrérie de la Charité, I, 78. — Mission donnée en 1650, II, 62.

Joisel, docteur de Sorbonne. Envoyé à Rome pour déjouer les menées des jansénistes, II, 559.

Jolly (Edme), 3° supérieur général de la Congrégation de la Mission, I, 376; II, 675.

Missionnaire en Italie (1658), II, 89.

Jonadab, fils de Réchab. Voy. Réchabites.

Jonathas, fils de Saül. Sa faute contre l'obéissance, III, 325.

Joseph (Saint), époux de Marie. Dévotion de S. Vincent à S. Joseph, III, 101, 133.

Josué, I, 132.

604 LAC

Journée de S. Vincent, I, 337, 338.

Joussouy (Jean-André), prêtre de la Mission. A Alger, II, 186 Judas Macchabée. Allusion à sa vision, I, 3.

- Judas (L'apôtre). Son exemple est propre à inspirer l'humilité. Il avait reçu de grandes grâces et il s'est perdu, II, 13; III, 494.
- **Juge.** Le juge de Sore accuse S. Vincent de vol, I, 40. I! écrit pour lui demander pardon. Conduite de S. Vincent en cette circonstance, 41. Voy. *Calomnies*.
- Jugement propre. Pourquoi et comment il faut y renoncer, III, 392.
- **Justice.** Sentiments et exemples de S. Vincent sur cette vertu, III, 356 et suiv.
- Juvisy, près Paris. S. Vincent fait porter des secours à ce village (1653), I, 284.

## K

Kériolet (Pierre de). Sa retraite à Saint-Lazare, II, 367.

# L

- Labadie (Jean), prêtre apostat. Il se fait huguenot à Montauban, après avoir soutenu les erreurs de Jansénius. S. Vincent montre par cet exemple l'affinité des deux hérésies, II, 551.
- La Barde (Denis de), évêque de Saint-Brieuc. Assiste à la mission de Plessala, II, 59.
- Labbé (François), prêtre de la Mission. Au service des pauvres à Étampes, pendant la Fronde, I, 283.
- Labouré (Catherine), Fille de la Charité, I, 401.
- La Chapelle, village voisin de Paris. M<sup>110</sup> Le Gras vient s'y établir avec la communauté naissante des Filles de la Charité pour y vivre en plus grande simplicité (mai 1636), I, 171;

LAM 605

- III, 417. S. Vincent y fait donner des missions aux Lorrains réfugiés, I, 247; II, 502.
- La Chapelle-Orly. Les Missionnaires y donnent les secours spirituels aux soldats (1636), I, 233.
- La Chassagne (Françoise Baschet de), dame de la Charité à Châtillon (1617). Son admirable dévouement, II, 437.
- La Coste (Gaspar de Simiane de), s'emploie activement pour la création d'un hôpital de forçats à Marseille. Lettre à S. Vincent, I, 191, 192.
- Lactance, cité, III, 6.
- La Fère. S. Vincent y envoie des Missionnaires et des secours (1650). I, 277; II, 511, 516, 518. Les Missionnaires y établissent la confrérie de la Charité, II, 526.
- La Ferrière (M. de), II, 142.
- La Ferté (Émeric de), évêque du Mans, établit les prêtres de la Mission en sa ville épiscopale (1645), I, 322.
- La Font (de), lieutenant général à S.-Quentin. Lettre de remerciement à S. Vincent pour les secours qu'il a procurés à cette ville, II, 528.
- La Fosse (Jacques-Corborand de), prêtre de la Mission. Il assisteles pauvres à Étampes pendant les guerres de la Fronde; il y tombe malade, I, 283; II, 461. S. Vincent lui explique pourquoi la Compagnie doit prendre soin des Filles de la Chârité et non des religieuses, II, 460.
- Lagault (Jérôme), docteur de Sorbonne. S. Vincent lui fait part de la misère et des espérances de soulagement de la ville de Paris (1652), I, 287. Il est député à Rome avec deux autres docteurs pour y traiter la question du jansénisme. Le Saint l'encourage dans sa mission et le félicite, lui et ses collègues, II, 559. Lettre à S. Vincent pour lui donner les détails de la condamnation du jansénisme par le pape et le mettre au courant des menées des novateurs, 564.
- La Guibourgère (Jacques-Raoul de). Voy. Guibourgère (de la).
- Lambert aux Couteaux, prêtre de la Mission. Il va assister spirituellement les soldats à l'armée pendant la guerre de 1656, I, 230. Il remplace S. Vincent à Saint-Lazare pen-

606 LAN

dant le voyage de celui-ci à Saint-Germain (1649). Pillage de Saint-Lazare par les Frondeurs, 270. — S. Vincent lui recommande de prendre la dernière place dans une réunion publique, III, 276. — Le Saint le reprend en public de n'avoir pas observé la recommandation qu'il lui avait faite de reposer le matin, 325.

Supérieur à Varsovie. Son dévouement pendant la peste, II, 244. — Sa mort, son éloge, *Ibid*. 246, 247, 248.

Lambertini (Prosper), promoteur de la foi au procès de béatification de S. Vincent, I, 380; III, 162. Voy. Benoît XIV.

Lambruschini, nonce du Saint-Siège (1830), I, 395.

Lamoignon (Guillaume), premier président. Il recueille chez lui les Missionnaires tombés malades à Étampes au service des pauvres, I, 283. — Sa charité pour l'Hôpital général, 314. — Ses sentiments de vénération à la mort de S. Vincent, 374. — Témoin au procès de béatification du serviteur de Dieu, 379. — Son hommage à la conduite tenue par le Saint au Conseil de conscience, II, 677.

Lamoignon (M<sup>me</sup> de), Dame de Charité. Combien elle était touchée des paroles de S. Vincent, III, 45.

Lamoignon (M<sup>lle</sup> de). Sa vénération pour S. Vincent de Paul, I, 118.

La Mothe (Henri de), archevêque d'Auch. Il fait l'éloge de S. Vincent et donne son approbation à la Vie du Saint écrite par Abelly, I, 5.

Lamy (M.), administrateur de l'hôpital des Quinze-Vingts. Il pria S. Vincent d'établir la Confrérie de la Charité dans cet hôpital, I, 163.

Lamy (M<sup>11e</sup>). Elle va faire sa retraite chez M<sup>11e</sup> Le Gras. Avis de S. Vincent pour les exercices de cette retraite, I, 181.

Landrecies. Secours procurés par S. Vincent à cette ville, II, 506, 512.

Langue. Zèle des Missionnaires de Madagascar pour apprendre la langue de ce pays, II, 212, 213. — Ils composent en cet idiome des instructions pour eux-mêmes ou pour leurs successeurs, 217. — Ils rédigent un petit Catéchisme, 225. —

LAR 607

- Languedoc. Lettre d'un prêtre de ce pays après une retraite faite à Saint-Lazare, II, 364.
- Laon. S. Vincent envoie à cette ville des Missionnaires et des secours (1650), I, 277; II, 468, 511, 513, 516, 519, 521. Voy. Misère publique.
- La Pinsonnière (L'abbé de). Il rend hommage à la foi vive et intègre de S. Vincent, III, 14.
- La Rakelle, en Irlande. Trait d'un blasphémateur converti en cet endroit, II, 193.
- La Rochefoucault (Le cardinal de). Son éloge, I, 346. Il fait à S. Vincent un devoir de rester membre du Conseil de conscience, II, 580. Il appelait le Saint son « bras droit » dans l'œuvre de la réforme des ordres religieux, 599. Il lui mande de modérer ses austérités afin de conserver savie pour l'Église, III, 409.
- La Rochefoucauld (Le duc de). Il se propose de demander à S. Vincent des Missionnaires pour évangéliser quelques localités, II, 67.
- La Rochelle. Des Missionnaires viennent s'embarquer en cette ville pour Madagascar, II, 27; III, 426. MM. Gondrée et Nacquart y servent les pauvres et les prisonniers en attendant leur départ pour cette île, II, 205. S. Vincent prend part aux négociations pour la translation du siège épiscopal de Maillezais à la Rochelle, 594. Il fait nommer l'évêque de Saintes, Mgr Jacques-Raoul, au siège de la Rochelle, 595. Dans les murs de la Rochelle, disait-on, étaient les clefs des autres villes protestantes. Application par S. Vincent de cette parole, III, 277. Voy. Guibourgère (Mgr Jacques-Raoul de la), Saint-Léonard de Chaumes.
- La Rochepot (Le comte de), père de M<sup>me</sup> de Gondi, I, 51.
- La Roche-Pozay (Henri-Louis Chastaignier de), évêque de Poitiers. Il envoie les ordinands de son diocèse faire les exercices de la retraite à Richelieu, chez les prêtres de la Mission, II, 302. Il se démet de l'abbaye de St-Cyran en faveur de Duverger de Hauranné, 534.

Larran (Esprit), Religieux Augustin, I, 27.

608 LEB

- La Salle (Jean de), prêtre de la Mission. Un des premiers compagnons de S. Vincent, I, 131, 408, 410. A St-Lazare. Il est le premier directeur institué pour la conduite du séminaire interne de la Congrégation (1637), 236.
- Lascaris, grand-maître de l'Ordre de Malte. Rapports avec S. Vincent. Lettre au Saint, I, 225, 226.
- La Tour (Le Père de), de l'Oratoire. Son témoignage en faveur de S. Vincent, I, 44.
- La Tournelle, à Paris. On y donne plusieurs missions aux galériens, II, 330, 331.
- La Trémoille (Le cardinal de), archevêque de Cambrai. Rapporteur de la cause de béatification de S. Vincent de Paul, I, 377.
- Laubardemont (de). Chargé de l'interrogatoire de l'abbé de St-Cyran détenu à Vincennes, II, 656.
- Launay (Christophe de), frère coadjuteur de la Mission. Voy. Delaunay.
- Laurent (S.), diacre. Ses trésors étaient les pauvres, I, 270. Il faut demander son esprit de ferveur, II, 362.
- La Vallette, grand-maître de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem, I, 29.
- Lavardin (Philibert de Beaumanoir de), évêque du Mans. S. Vincent opposé à sa promotion. Démarche habile du Saint auprès du prélat, III, 352.
- Lavaur, évêché. Voy. Raconis.
- Lebas (Toussaint), prêtre de la Mission. A Agde, III, 20, 463.
- Le Bel (Louis), évêque de Bethléem. Il travaille au procès de canonisation de S. Vincent, I, 384.
- Le Blanc (François), prêtre de la Mission. Il s'embarque pour l'Écosse. Premiers travaux (1651), II, 260, 261. Il est fait prisonnier (1655), 268, 271. On lui rend la liberté. Séjour en Écosse. S. Vincent annonce qu'on va le rappeler en France (octobre 1658), 272.
- Le Bon (Adrien), religieux de l'ordre des Chanoines réguliers de St-Augustin, prieur de St-Lazare. Notice. Il offre à S. Vin-

LEG 600

cent la maison de St-Lazare. Affection et estime qu'il conçoit pour les Missionnaires. Ses instances pour faire accepter son offre, I, 143, 146; III, 373. — La reconnaissance de S. Vincent pour lui et pour ses religieux, III, 370. — Il prie le Saint de faire rendre la liberté à une abbesse qui avait été enfermée pour des fautes scandaleuses. Refus de S. Vincent, 437.

Sa mort édifiante (9 avril 1651). Sentiments de S. Vincent en cette circonstance, I, 278.

- Le Boucher, grand-vicaire de Moutier-St-Jean. Lettre à S. Vincent; félicitations sur le succès des missions, II, 61.
- Le Breton, prêtre de la Mission. A Rome (1638). Il évangélise les bergers de la campagne romaine. Mort de ce vertueux Missionnaire (1641). Son éloge, II, 75.
- Lecture. Encouragements de S. Vincent à faire de bonnes lectures, III, 347. Il faut lire des livres bons et utiles, et s'abstenir de ceux qui ne servent qu'à contenter la curiosité, 469.
- Lefort (François), prêtre de la Mission. Sa déposition sur les rapports qui existèrent entre S. Vincent et l'abbé de Saint-Cyran, II, 539.
- Legendre (Renaud), prêtre de la Mission. A Rome, II, 89.
- Legrand (Alexandre-Philippe). Sa guérison miraculeuse par l'intercession de S. Vincent, I, 382.
- Le Gras (Antoine), secrétaire de la reine Marie de Médicis. Il épouse Louise de Marillac; sa mort, I, 157.
- Le Gras (Louise de Marillac. Mademoiselle), fondatrice des Filles de la Charité. — Notice. Ses qualités, ses vertus, I, 157.

Mile Le Gras est d'abord sous la conduite de Msr Camus, évêque de Belley, qui la fait passer sous la direction de S. Vincent. Celui-ci lui trace quelques règles sur ses lectures et ses pratiques de piété. Il lui indique la conduite à tenir en son absence (1626), I, 158. — Il acquiesce au désir qu'elle a de s'adonner au service des pauvres, et loue sa résolution d'imiter la vie cachée de N.-S. J.-C.; il la fortifie dans sa vocation, 159. — Elle quitte la paroisse de St-Sauveur et vient s'établir sur la paroisse de St-Nicolas-du-Chardonnet, près

du collège des Bons-Enfants, où réside son saint directeur (1626), *Ibid*. — S. Vincent recourait à elle quand il n'avait plus d'argent pour les pauvres, III, 192.

S. Vincent n'ose encore décider la vocation de M<sup>11</sup> Le Gras. Il l'emploie pour la visite des Confréries de Charité; instructions qu'il lui donne à cet effet (1629), I, 98, 159, 168. — Elle parcourt plusieurs diocèses. Méthode qu'elle observe en ces visites; heureux résultats, 160. — Elle fait elle-même l'école et dresse les maîtresses des villages à la faire, *Ibid.* — Elle brave la faiblesse de sa santé. S. Vincent modère son zèle, 161, etc. — Il lui indique comment elle doit se conduire au milieu des succès et parmi les humiliations, *Ibid.* — Il la félicite d'avoir visité une malade atteinte de la peste (1631), 163, 164.

Dames faisant leur retraite chez M<sup>1le</sup> Le Gras. Elle reçoit diverses personnes dont la vertu est exposée, I, 180, 181; III, 419. — Elle assiste les forçats de la tour S<sup>t</sup>-Bernard; lettre de S. Vincent, I, 189.

S. Vincent lui reproche de trop s'inquiéter dès qu'elle le voit malade, III, 16. — Elle ne saurait se laisser aller à l'empressement sans contrister le cœur de Dieu, 36. — Il veut que son âme soit pleine de confiance parce qu'elle est la chère fille de N.-S., 37. — Il l'encourage à se soumettre à l'adorable volonté de Dieu, 55, 56.

M<sup>lie</sup> Le Gras recueille les paroles et les avis de S. Vincent, I, 8. — Le Saint lui souhaite que son cœur honore la tranquillité de celui de N.-S., 169. — Elle avait un cœur qui n'était jamais las de bien faire, 180. — Sa confiance en S. Vincent et l'estime du Saint pour elle, 344. — S. Vincent disait qu'il y avait vingt ans qu'elle ne vivait que par miracle, *Ibid*. — Il met une extrême réserve dans ses relations avec elle pour ne point donner prise aux jugements du monde, *Ibid*, III, 417. — Il la remercie de ce qu'elle lui a souhaité sa fête, III, 36. — Il la blâme de s'être abstenue de la communion pour une peine intérieure, 110.

S. Vincent prédit à M<sup>11e</sup> Le Gras que Dieu veut se servir d'elle pour des desseins qui regardent sa gloire, I, 164, 169.

LEP 611

— Il modère le désir qu'elle a de se consacrer à la formation de filles pour le service des pauvres (1632), 168. — Elle se consacre à cette œuvre par vœu, le 25 mars 1634, 170.

S. Vincent va faire, chez M<sup>11e</sup> Le Gras, des conférences aux Filles de la Charité sur leurs œuvres et sur la méthode de vie qu'elles doivent tenir. Ainsi commence leur Compagnie (1634), I, 168. — Il conseille à M<sup>11e</sup> Le Gras, la condescendance dans quelques difficultés survenues au sujet d'établissements des Filles de la Charité, III, 383.

Elle insiste auprès de S. Vincent pour que la Compagnie des Filles de la Charité soit constituée officiellement sous la conduite et la dépendance du Supérieur général de la Mission et elle l'obtient (1651), II, 444, 445.

Mlle Le Gras est préservée d'un grave danger occasionné par la chute d'un plancher dans la maison-mère, III, 42.

Dernière maladie. S. Vincent, malade lui-même, ne peut assister Mlle Le Gras mourante, I, 344. — Il lui fait dire « qu'elle s'en va devant et, qu'il espère de la voir bientôt au ciel. » Mort de Mlle Le Gras le 15 mars 1660, 345; III, 429. — S. Vincent préside, deux conférences des Filles de la Charité sur les vertus de Mlle Le Gras, I, 345.

Le Gros (Jean-Baptiste), prêtre de la Mission, III, 14.

Le Maistre. S. Vincent adresse au cardinal Grimaldi, à Rome, un ouvrage de cet auteur contre l'hérésie des Deux chefs, II, 543.

Le Mans. Voy. Mans.

Lenti (Le cardinal). Ses regrets à la mort d'un Missionnaire, M. Le Breton, II, 75.

Léon (S. Pol de), évêché de Bretagne. S. Vincent procure un accommodement entre deux évêques qui revendiquaient ce siège, II, 594.

Léon XIII. Il confère à S. Vincent le titre de Patron des œuvre et associations de Charité, I, 403, 472.

Le Pelletier, ministre de Louis XIV. Il rapporte un beau témoignage sur le désintéressement de S. Vincent à la Cour, II, 622. — Il témoigne de l'admirable modestie du Saint, III, 290

612 LEV

- Le Prêtre, ecclésiastique de la conférence des mardis. Il assiste à la mort de S. Vincent, I, 367.
- Le Puy. Conférence ecclésiastique établie dans cette ville sur le modèle de celle de Paris, II, 340, 341. Voy. Maupas du Tour (M. de).
- Lesage (Jacques), prêtre de la Mission. Sa mort à Alger, II, 125.
- Leschassier, supérieur de la communauté des prêtres de Saint-Sulpice, I, 222.
- Lescot (Jacques), docteur en théologie, confesseur de Richelieu, plus tard évêque de Chartres. Il est chargé de l'interrogatoire de l'abbé de S.-Cyran détenu à Vincennes, II, 653, 656. Évêque de Chartres. Lettre à S. Vincent sur le succès des missions dans le diocèse, II, 6; sur le fruit des Exercices des ordinands, 304.
- Le Soudier (Jacques), prêtre de la Mission. A Saint-Quentin (1653), II, 640.
- Lesquielle, près de Landrecies. Secours donnés à la population de ce village pendant la guerre, II, 512.
- Lestang (de), prêtre de la Mission, I, 238.
- Lestocq (de), docteur de Sorbonne et curé de Saint-Laurent à Paris. Son intervention auprès de S. Vincent pour le contraindre à accepter la maison de Saint-Lazare, I, 143. Travaille avec les Missionnaires dans la campagne, 144. Fonde de concert avec S. Vincent une école de charité sur sa paroisse, III, 181.
- Le Tellier, conseiller d'État. Sontémoignage sur le désintéressement de S. Vincent à la Cour, II, 622.
- Lettres de S. Vincent. Collection faite avant la Révolution, I, 338.— La sollicitude de S. Vincent pour écrire à ses Missionnaires, III, 221.—Voy. Correspondance.
- Le Vacher (Jean), prêtre de la Mtssion. Envoyé à Tunis en 1648. Il est atteint de la peste et abandonné comme mort: sa guérison, II, 123. Il exerce provisoirement les fonctions de consul, 124, 126. S. Vincent lui annonce le départ de Martin Husson qui va occuper, à Tunis, le poste de consul, et lui fait un grand éloge de ce jeune homme, 127. Vexations de la part du bey de Tunis. Travaux apostoliques parmi

LHU 613

les esclaves de Biserte (1655), 140, 141. — Après le retour de Husson en France, le bey de Tunis oblige Le Vacher à exercer les fonctions de consul (1657), 143.

Avec le consul Barreau, il rachète soixante-dix esclaves chrétiens (1661), II, 140. — Lettres à S. Vincent. Il décrit les souffrances des esclaves de Biserte et les secours qu'il leur a procurés, 164, 165. — Il rend compte du courage de deux jeunes esclaves, l'un français, l'autre anglais, persécutés pour la foi catholique, 174. — S. Vincent le félicite d'avoir préservé plusieurs Français de la captivité, 177. — Il rend compte au Saint de ses efforts pour délivrer des esclaves dont la vertu était exposée, 177, 178, 180.

Envoyé à Alger comme vicaire apostolique et consul; il y confesse la foi et subit une mort glorieuse de la part des infidèles (29 juillet 1683), II, 148.

Le Vacher (Philippe), prêtre de la Mission, frère du précédent. Envoyé à Alger (1650), II, 126. — Union parfaite entre lui et le consul d'Alger; S. Vincent les en félicite tous les deux (1655), 130. — Il se fait reconnaître, à Alger, Missionnaire apostolique et grand-vicaire de Carthage. Réforme des abus, 149.

Il assiste, à Alger, le jeune Pierre Borguni, mourant pour la foi sur un bûcher (1656), II, 146. — Il fait un voyage en France en 1657, et apporte les restes du jeune confesseur de la foi, 147.

Lever de quatre heures. Combien S. Vincent y était fidèle, I, 338; III, 101, 408, 479. — C'est à cette heure, où depuis quarante ans il avait coutume d'élever son esprit à Dieu par la prière, qu'il mourut, I, 368.

S. Vincent avait remarqué l'inexactitude à ce point de règle en la plupart de ceux qui font banqueroute à leur vocation, III, 469. — Ceux qui n'y sont pas exacts ne sont point propres à être supérieurs ni directeurs des séminaires, 480.

Lhoste (ou L'Hôte), avocat, III, 388.

Lhuillier (Hélène-Angélique), religieuse de la Visitation. Supérieure du monastère de la rue Saint-Antoine, II, 317. — S. Vincent la guérit de peines intérieures, 409. — Il lui fait refuser une somme d'argent offerte par une personne jansé-

niste, 412. — Il la dispose à accepter la direction de l'œuvre de Sainte-Madeleine, 423.

Lhuillier (Anne). Elle est guérie miraculeusement par l'intercession de S. Vincent, I, 382.

Lhuillier (Marie). Voy. Villeneuve (Mme de), I, 260.

**Liancourt** (Le duc et la duchesse de) témoignent de leur soumission à la bulle d'Innocent X (1653). Ils se laissent ensuite entraîner de nouveau dans le parti janséniste (1657), II, 570, 573.

Liban. S. Vincent s'intéresse aux missions de ce pays, III, 148. Liberté de conscience. S. Vincent estimait qu'une nouvelle hérésie est un mal qu'il ne faut cacher en quelque personne que ce soit. Il tenait que tout véritable catholique doit se prononcer ouvertement quand il s'agit de la foi, II, 576.

— Il ne faut juger témérairement de personne; mais c'est un mal encore plus dangereux de vouloir, par une fausse charité, bien juger de ceux qu'on doit tenir pour hérétiques ou suspects d'hérésie, Ibid.

- des cultes. L'abbé de Saint-Cyran est mis en prison à Vincennes par l'ordre de Richelieu. Celui-ci dit que, si l'on avait emprisonné Luther et Calvin quand ils commencèrent à dogmatiser, on aurait épargné à l'État bien des troubles, II, 541, 542.
  S. Vincent dit que ce fut une grande faute commise au temps de Calvin quand on ne s'opposa pas fermement à une doctrine qui devait causer tant de guerres et de division, 552.
  Le Saint réclamait souvent l'autorité du roi pour faire défendre les assemblées et les prêches des hérétiques hors des lieux pour lesquels ils avaient obtenu permission, 595.
  Il rappelait ce que S. François de Sales enseigne, qu'il faut crier au loup quand on s'aperçoit qu'il tâche d'entrer dans la bergerie, 662.
  Il avait appris de S. Thomas que, lorsqu'il s'agit de la foi, il n'y a rien qui doive empêcher de découvrir ceux qui autorisent ou favorisent l'erreur, Ibid.
- de la presse. S. Vincent obtient du conseil de conscience qu'on fasse saisir les mauvais livres et qu'il soit défendu aux libraires d'en imprimer ou débiter, II, 614.

Limerick (Irlande). S. Vincent annonce à l'évêque de cette

LON 615

ville l'envoi de huit prêtres de la Mission en Irlande. Leurs premiers travaux, II, 188. — Lettre de l'évêque remerciant S. Vincent pour les travaux des Missionnaires, (1658), 191. — Mission très fructueuse à Limerick, 192. — L'évêque en rend compte à S. Vincent, 194. — Lettre du Saint aux Missionnaires, 195. — Dévouement de ceux-ci au milieu du double fléau de la guerre et de la contagion, 196. — Prise de la ville par les troupes de Cromwell (1651). Massacre des catholiques; inquiétude du Saint, 197. — Les Missionnaires réussissent à s'échapper sains et saufs, 198.

- Lion. S. Vincent alléguait le propos d'un ancien qu'il valait mieux que cinquante cerfs fussent conduits par un lion que cinquante lions par un cerf, II, 582.
- Lionne (Arthur de), évêque de Rosalie. Il travaille au procès de béatification de S. Vincent, à Paris, I, 378, 380.
- Lisbonne (Portugal). Fêtes de la Canonisation de S. Vincent en cette ville, I, 387.
- Litanies du S. Nom de Jésus. Dévotion de S. Vincent pour ces litanies; pour l'invocation: Jesu, Deus pacis, I, 294; III, 102.

   Pour l'invocation: Jesu, pater pauperum, III, 171.
- Liturgie. Zèle de S. Vincent pour la liturgie, III, 99. Beauté et exactitude des cérémonies à Saint-Lazare, 106. Voy. Messe, Office divin.
- Liverdis (Grangier de), évêque de Tréguier. Voy. Grangier.
- Lodève, évêché. Lettre relative au rétablissement de la régularité dans un prieuré de ce diocèse, II, 601.
- Loi. Soumission aux lois civiles. Leçon donnée par S. Vincent à un frère coadjuteur, III, 319.
- Loménie de Brienne (Charles-François), évêque de Coutances. Voy. Brienne.
- Londres. Les Prêtres de la Mission y sont appelés par le roi Jacques II, en 1685, II, 199.
- Longron, diocèse de Sens. Mission, en 1650, II, 62.
- Longueville (M<sup>lle</sup> de). A la Visitation du faubourg Saint-Jacques, II, 417.

616 LOU

Lorraine. Confréries de Charité, I, 77. — Misère extrême de cette province pendant la guerre, 249; II, 483; III, 407. — Aumônes distribuées par les Missionnaires, I, 244; II, 486 et suiv.; 506. — S. Vincent pourvoit aux besoins des Lorrains réfugiés à Paris. Il leur fait donner une mission par les ecclésiastiques de la Conférence des mardis, II, 329, 502. — Il fait venir de la Lorraine ravagée un grand nombre de jeunes filles et de jeunes garçons, 501. — Secours procuré à un grand nombre de jeunes filles de ce pays dont la vertu était exposée, III, 419.

S. Vincent établit à Paris une association de gentilshommes pour secourir la pauvre noblesse de Lorraine (1640), I, 247; II, 503.

Secours fournis par la reine et par les Dames de la Charité à S. Vincent pour la Lorraine (1643), I, 244, 245; II, 465, 505, 506. — Principaux fruits de ces aumônes, II, 507. — Protection providentielle du Missionnaire chargé pendant les guerres de porter les secours dans ces provinces, *Ibid*.

- Lorthon (de), conseiller secrétaire du roi Louis XIII. Fondateur de la Mission de Crécy, I, 319.
- Loth (Arthur), auteur de Saint Vincent de Paul et sa mission sociale, I, v1; II, 16. Son éloge des Règles des Filles de la Charité, II, 446.
- Louanges. S. Vincent louait rarement les siens en leur présence; mais il se conjouissait volontiers avec les autres personnes des grâces qu'elles recevaient et du bon usage qu'elles en faisaient, I, 119. Sa confusion quand on lui donnait des louanges, III, 281. Quel cas nous en devons faire d'après l'Évangile, 289.
- Louis (S.), roi de France. S. Vincent montre les desseins mystérieux de Dieu sur ce saint roi, I, 169. — La chapelle du consulat de Tunis placée sous son patronage, II, 156. — S. Vincent fait l'éloge de son humilité et de sa générosité, III, 278.
- Louis XIII, roi de France. Il nomme S. Vincent aumônier royal des galères (1619), I, 92. Il confirme par lettres patentes le contrat de fondation de la Mission et autorise la Congré-

LOU 617

gation à s'établir en tous lieux du royaume (1627), 131. — Il accorde à S. Vincent de faire accommoder la Tour Saint-Bernard, à Paris, pour le logement des forçats (1632), 188. — S. Vincent va le voir à Senlis. Le roi fait évangéliser l'armée par les Missionnaires (1636), 230. — Il fait donner une mission à Saint-Germain-en-Laye, II, 105.

Il accorde de nouvelles lettres patentes en faveur de la Congrégation de la Mission (mai 1642), I, 133. — La Mission de Crécy est fondée en son nom, 319. — Il fait remettre à S. Vincent une somme assez considérable pour faire donner des Missions à Sedan et aux environs, 321.

Il est assisté par S. Vincent en sa dernière maladie, I, 252. — Il fait part au Saint de plusieurs desseins de piété, 254. — Son estime pour la Congrégation de la Mission. Il déclare que, s'il revenait en santé, il ne nommerait personne à un évêché qui n'eût passé trois ans auprès de S. Vincent, *Ibid.* — Il fait appeler de nouveau le Saint pour l'assister à ses derniers moments, 255; III, 125. — Circonstances édifiantes de sa mort (14 mai 1643) racontées par S. Vincent, III, 394.

Louis XIV, roi de France. Un Missionnaire enseigne au jeune roi les éléments de la Religion, II, 105.

Louis XIV signe des lettres patentes pour la fondation de l'hôpital de Marseille et ordonne que les prêtres de la Mission en seront à perpetuité les Directeurs (1645), I, 192. — Il donne une aumône considérable aux Dames de la Charité pour les enfants trouvés (1645), 210. — Il accorde le château de Bicêtre pour y loger ces enfants (1648), 211. — La reine Anne d'Autriche fait établir au nom du roi une maison de la Mission à Sedan, 321, 322. — Brevet royal qui confère à S. Vincent le titre d'aumônier général des galères, 406.

S. Vincent s'applique à rattacher les peuples, par le moyen des évêques, à l'obéissance du roi, au milieu des discordes civiles, I, 295 et suiv. — Il négocie la réconciliation des princes (1652), 300. — Le roi donne l'enclos de la Salpêtrière pour y bâtir un hôpital général (1653), 312. — Il écrit au Pape pour obtenir la béatification de S. Vincent, 377. — Il assiste à Fontainebleau aux fêtes célébrées à l'église des Missionnaires pour la canonisation de S. Vincent, 387.

618 LYE

Louis de Grenade. Voy. Grenade (Louis de).

Louise de Marillac. Voy. Le Gras (M11e).

Lucas (Antoine), prêtre de la Mission. Un des sept premiers compagnons de S. Vincent. Notice, I, 132, 410. — Il donne des missions avec M. Olier dans le diocèse de Saint-Flour, II, 44.

Lucas. Voy. Alimondo (Luc ou Lucas).

Lucas (Martin), prévôt de l'église collégiale de N.-D. de Coëffort au Mans. — Il se démet de son titre de pro-curé. Union de cette église à la Congrégation de la Mission (1645), I, 322.

Luçon. Les Missionnaires de la maison de Richelieu donnent des missions dans le diocèse de Luçon en 1638; heureux résultats. Quelques Missionnaires sont établis en cette ville, en 1645, I, 318, 319; II, 66. — S. Vincent s'y rend en 1649, I, 273. — Voy. Nivelle.

Lude, localité secourue par S. Vincent, II, 516.

Ludes, paroisse du diocèse de Reims. Mission, II, 53.

Ludovisio (Le cardinal), grand pénitencier de Rome. Il écrit une lettre de consolation à S. Vincent mourant, I, 363.

Lunéville, Témoignage de reconnaissance des habitants de cette ville à S. Vincent, II, 500.

Lunsden (Thomas), prêtre de la Mission. Son départ pour l'Écosse. Premiers travaux, II, 260, 261. — Lettres à S. Vincent: consolations et persécutions, 266, 267.

Lusarches. Les Missionnaires y donnent les secours spirituels aux soldats (1636), I, 233.

Luther. Combien il a fait de mal à l'Église, II, 383.

Luthérien Un jeune allemand de cette secte commet un larcin à Saint-Lazare et se fait ensuite passer pour Missionnaire, III, 241.

Luzerne, en Piémont. Mission dans cette localité, I, 106.

Lye (Thadée), frère de la Mission. Massacré par les partisans de Cromwell en Irlande, II, 199

## M

Mâcon. Comment la Conférence de la Charité y fut établie par S. Vincent (1623), I, 96. — Règlement de la Charité, 98. — Vertus que le Saint pratique pendant son séjour dans cette ville. Il est obligé de fuir secrètement pour éviter les applaudissements du peuple, 99. — Voy. Desmoulins (Le P.), Dinet (Msr Louis).

Madagascar (Ile de). S. Vincent accepte de faire évangéliser cette île (1648). Son zèle invincible en cette entreprise, I, 323; II, 235. — Renseignements sur cette île. Mœurs et croyances des habitants. MM. Nacquart et Gondrée sont désignés pour cette mission. Règles de conduite que leur trace S. Vincent, II, 200, 201, 208, etc. — Enfant malgache instruit par le Saint à Saint-Lazare, 204. — Zèle apostolique des Missionnaires pendant le voyage (1649), 206. — Arrivée des Missionnaires dans cette île; leurs premiers travaux, 212. — Mort de M. Gondrée. Suite des travaux de M. Nacquart, 215. — Mort de M. Nacquart; éloge de sa vertu (1650). Départ de MM. Bourdaise et Mounier (1654), 222, 223. — C'est un beau champ que Dieu ouvre aux Missionnaires, III, 143. — Persévérance admirable de S. Vincent pour soutenir cette mission, 146, 147.

Départ de MM. Dufour (Claude), Prévost et de Belleville (29 octobre 1655), II, 222. — Leur mort (1656), 224. — Instantes prières de M. Bourdaise à S. Vincent, de ne pas abandonner Madagascar. Héroïque constance du Saint dans ces épreuves, 235, 236. — Départ de MM. Boussordet, Herbron et du frère Christophe de Launay (29 novembre 1656), — Naufrage de leur vaisseau près de Saint-Nazaire, 240; III, 424. — Le Saint ne veut pas qu'on abandonne cette mission soumise à de rudes épreuves, III, 424.

Relation de l'arrivée des Missionnaires et de leurs travaux adressée à S. Vincent, par M. Bourdaise. Ils désirent faire un établissement de Filles de la Charité, créer un hôpital et un séminaire (1657), II, 223 et suiv. — On apprend la mort de M. Mounier; éloge de ce Missionnaire, 223.

620 MAI

Nouveau départ de Missionnaires (mars 1658). — Le vaisseau fait naufrage et est capturé par les Espagnols. Dispersion des Missionnaires, II, 241. — S. Vincent annonce le départ prochain de plusieurs Missionnaires (avril 1659); ce départ est différé, II, 237. — Embarquement à Nantes; les Missionnaires sont rejetés par la tempête à la Rochelle, III, 426.

Nouvel embarquement des Missionnaires à la Rochelle (MM. Étienne, Feydin, Daveroult, Desfontaines, Patté). Ils font naufrage au cap de Bonne-Espérance (1660) et sont rapatriés par les Hollandais, II, 242; III, 427, 428. — Le successeur de S. Vincent envoie de nouveaux Missionnaires qui abordent à Madagascar, II, 243.

Voy. Bourdaise, Dufour, Étienne, Gondrée, Mounier, Nacquart.

Madeleine (Monastère de Ste-), pour les filles repenties. Nature de cette œuvre. S. Vincent procure diverses assemblées de docteurs pour les affaires de ce monastère, I, 164. — Il en fait accepter la direction par les religieuses de la Visitation, II, 423. — Différentes catégories de personnes qui y sont reçues, 424. — Il exhorte la mère Anne-Marie Bollain à en accepter la direction, 425. — Intérêt que le Saint ne cesse de porter à cet établissement, III, 420.

Magasin charitable. Création de cet entrepôt de charité pour secourir les pauvres des environs de Paris (1652), I, 285.

Maggio (Giuseppe). Son ouvrage San Vincenzo de Paoli e il suo tempo, I, 38.

Magnanimité. L'humilité ne lui est point opposée, III, 277.

— Il faut demander à Dieu les choses grandes, et pourquoi, 278.

Maïda (François de), général des Minimes. Il accorde à S. Vincent des lettres d'association à son Ordre, II, 599.

Maignelay (Charlotte-Marguerite de Gondi, marquise de). Notice. Elle contribue par ses dons à l'œuvre des Ordinands, II, 279; — à la fondation du monastère de Sainte-Madeleine, à Paris, pour les filles repenties, 423. — Elle rend un service personnel à S. Vincent pour un de ses neveux, III, 400. — MAL 621

Maillezais. S. Vincent prend part aux négociations pour la translation du siège épiscopal de Maillezais à la Rochelle, II, 594. Voy. *Guibourgère* (Mgr. Raoul de la).

Malades. S. Vincent en visitait un grand nombre, I, 338. — Sa charité pour eux, II, 421. — Il les secourt et les accueille dans sa maison quand ils sont pauvres, III, 193, 212. — Sa douceur et son support à leur égard, 259, 260.

On visite les malades pendant le temps de la mission, II, 22. — Les esprits malades ont besoin d'être plus délicatement et charitablement choyés que ceux qui le sont du corps, III, 228. — Les malades sont une bénédiction pour les maisons, 231; et pour la Compagnie, 260. — Ils méritent plus par leurs souffrances que les autres par leur travail, 231.

Attentions et charité de S. Vincent pour les Missionnaires qui étaient malades, I, 354; III, 230. — Ils ne doivent pas omettre les exercices spirituels dont ils sont capables, de peur que la maladie du corps ne passe dans l'âme et ne la rende immortifiée, III, 232. — Il est raisonnable que la maison qui a reçu les services d'un Missionnaire le garde et le supporte quand il devient malade, 259.

Maladies. Diverses infirmités de S. Vincent; saint usage qu'il en a fait, I, 350 et suiv. — C'est pendant les années qu'il était travaillé par la fièvre que S. Vincent a accompli la meilleure partie de ses grandes œuvres, 351. — Jusque dans le délire se manifestent ses sentiments de piété, 352. — Il fait une grave maladie en 1645; un Missionnaire offre à Dieu sa vie pour lui, Ibid. — Son héroïque courage et les marques de son esprit de foi dans sa dernière maladie, 355, etc. — Sa soumission et sa sainte indifférence, III, 66, 430. — Sa mortification, 408. — Recevoir les maladies comme venant de la part de Dieu, 412, 452.

Patience de S. Vincent; sa doctrine et ses exemples, III, 448 et suiv. — Il ne veut pas appeler « fâcheuses » les maladies puisqu'elles sont l'ouvrage de Dieu, 451. — Elles nous font voir ce que nous sommes, beaucoup mieux que la santé. Combien de vertus on peut y pratiquer, 451, 452. — Moyen de les sanctifier. Exemple d'un serviteur de Dieu, 453. —

Exemple du frère Antoine : doux accueil qu'il faisait à la maladie, *Ibid.*; 454.

Malte (Ordre de). Voy. Lascaris.

Mans (Le). Établissement des Missionnaires dans cette ville, en 1645, I, 322. — S. Vincent visite la maison du Mans pendant les troubles de la Fronde, 271; III, 364. — Voy. La Ferté (Mgr de), Lavardin (Mgr Philibert de Beaumanoir de).

Marandé (de), aumônier du roi. S. Vincent le presse de publier un livre qu'il a composé contre le jansénisme, III, 15.

Marcillac (Sylvestre de Cruzy de), évêque de Mende. Il demande le secours des Missionnaires pour son diocèse, II, 43

Marguerite de Valois. S. Vincent est attaché à sa maison comme aumônier, I, 39, 45. — Un de ses aumôniers tenté contre la foi; S. Vincent prend sur lui cette tentation, III, 164.

Marie (La très-sainte Vierge). S. Vincent, dès l'enfance conçoit pour elle une tendre dévotion. Il visitait sa chapelle à Buglose, I, 19. — Il l'invoque pendant sa captivité, et croit fermement avoir été délivré par son intercession, 32. — Il établit l'usage, à Châtillon, de chanter chaque samedi un salut en l'honneur de la Mère de Dieu, 87. — Il faisait prier à son autel de l'église Notre-Dame de Paris, II, 299. — Il lui recommande la Compagnie des Filles de la Charité, 636. — Excellence de cette dévotion. Sentiments et exemples de S. Vincent, III, 128 et suiv.

Modèle de modestie, II, 298. — Modèle de la manière de faire les visites, 454.

Marie-Joseph (Sœur), Fille de la Charité. Martyre de la charité à Étampes, I, 284.

Marie de Médicis, reine de France, I, 157.

Marillac (Louis de), maréchal de France, oncle de M<sup>lle</sup> Le Gras, I, 157.

Marillac (Louise de). Voy. Le Gras (Mile).

Marle. S. Vincent envoie des Missionnaires et des secours à cette localité, I, 277; II, 468, 516, 519.

Marquemont (Denis de), archevêque de Lyon, I, 38, 80. - Il

 $M \Lambda R$  623

accorde à S. Vincent l'autorisation de recevoir l'abjuration d'un hérétique à Châtillon, 80,

Marsal, ville de Lorraine. S. Vincent y envoie des secours, II, 505.

Marseille. S. Vincent y va recueillir un legs. Revenant par mer, il est pris par les pirates et réduit en esclavage, I, 30. — Il y va visiter les galères en 1622. Leur état déplorable. Sa charité, 92. — Il procure la création d'un hôpital pour les forçats malades (1642) et d'un corps d'aumôniers, 191. — Mission sur les galères avec le concours de l'évêque, J.-B. Gault (1643), II, 48-49.

Établissement de la Congrégation de la Mission (1643). Le supérieur de la Mission est institué supérieur des aumôniers des galères (1644), I, 192, 320, 406. — Le chevalier de la Coste rend compte à S. Vincent des heureux fruits de l'établissement de l'hôpital des forçats (1645), 192. — Les galères sont transférées à Toulon. Un Missionnaire les y suit pour assister les forçats (1649), 193. — Fruit des Missions en ce diocèse (1647), II, 51, — Deux jeunes garçons de cette ville, esclaves en Barbarie, sont rachetés par les Missionnaires. Horribles tourments endurés par l'un d'eux, 179, 180. — Captivité volontaire de S. Vincent, III, 161. — Un religieux parle dans cette ville au désavantage de la Congrégation de la Mission; sentiments chrétiens de S. Vincent de Paul, 238.

Voy. Get (Firmin), La Coste (de).

Marsillac, localité du diocèse d'Angoulême, II, 67.

Martin (Lange), consul à Tunis. Il accueille dans sa maison deux Missionnaires venus pour soigner les esclaves, II, 121, 123, 124.

Martin (Jean), prêtre de la Mission. Il va à Turin prendre la direction de la maison fondée par le marquis de Pianezze (1655). Ses lettres à S. Vincent. Compte rendu des missions (1656), II, 105 et suiv.

Martyre. S. Vincent souhaite que tous les Missionnaires ambitionnent de souffrir le martyre pour J.-C., I, 242. — La vie de ceux qui font profession de servir J.-C., parmi les infi-

624 MAX

dèles, y est continuellement exposée. Exemple des Missionnaires envoyés en Barbarie, II, 132. — Récit du martyre d'un jeune Majorquin (Pierre Borguny), brûlé vif à Alger, 144 et suiv. — Exhortations du Saint aux souffrances et au martyre, 147. — Traits héroïques de la mort de plusieurs esclaves chrétiens, II, 162, 171, 173. — S. Vincent félicite un Missionnaire qui aime mieux s'exposer à la mort que de manquer d'assister le prochain, 195. — Le maire et plusieurs notables de Limerick, en Irlande, endurent courageusement la mort pour la foi catholique, 197. — C'est une espèce de martyre de se consumer pour la vertu, 270. — Le Missionnaire doit avoir le désir de souffrir le martyre pour le nom de J.-C. Exemple d'un prêtre de la Calabre, *Ibid.* — Il est bon de désirer le martyre. Demander souvent à Dieu cette grâce et cette disposition, III, 139.

Mort héroïque de plusieurs Missionnaires. Voy. Francillon, Le Blanc (François), Le Vacher (Jean), Lye, Montmasson.

Mathieu Renard, frère de la Mission. Voy. Renard.

Mathieu (Le cardinal), chanoine de Paris, puis cardinal-archevêque de Besançon. Il prononce le panégyrique de S. Vincent, (1830), I, 395.

Maupas du Tour (Henri de), évêque du Puy, plus tard d'Évreux. Ce prélat prononce l'oraison funèbre de S. Vincent dans l'Église de Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris; il donne son approbation à la Vie du Saint, écrite par Abelly, I, 5, 370.

Maurice (dom), Barnabite. S. Vincent ayant eu une vision à la mort de M<sup>me</sup> de Chantal, consulte ce religieux, II, 433.

Mauriol (Raymond), prêtre de la Mission, I, 18.

Mauron, au diocèse de Saint-Malo. Mission, II, 57.

Maximes de J.-C. Elles étaient pour S. Vincent comme un assuré gouvernail pour se conduire heureusement dans les conseils qu'il fallait donner ou dans les résolutions qu'il fallait prendre, II, 629. — Il les regardait comme la fontaine de toute véritable sagesse, 630. — Quand il lisait ces paroles de l'Évangile: « En vérité, je vous le dis », il se rendait particulièrement attentif; il semblait savourer ces passages, comme

MAZ 625

l'enfant suce le lait de sa mère, et en tirer la moelle, III, 104. — A leur divine lumière, S. Vincent foulait aux pieds le propre jugement et la crainte que sa conduite ne fût improuvée du monde, 124. — Il avait l'Évangile gravé dans son cœur, et le portait dans sa main, comme une belle lumière pour se conduire, 455. — Alors, il n'hésitait point, et s'en tenait absolument à cet oracle de la vérité, 460. — Combien un Missionnaire doit en être convaincu, 492, 493.

Ce qu'il faut entendre par les Maximes de J.-C. Raisons que nous avons de les suivre: L'autorité du Maître, I, 120, 123, 124; III, 264. — Qui dit doctrine de J.-C. dit un rocher inébranlable; de sorte que le ciel renverserait plutôt que la doctrine de J.-C. vînt à manquer, I, 120. — La Compagnie doit se nourrir de cette ambroisie du ciel, 122. — Explication de cette maxime « Cherchez premièrement le royaume de Dieu », Ibid. — Principales vertus qui sont l'objet des maximes de J.-C. Ibid. — Deux autres importantes maximes, 123. — Il n'y a que les vérités éternelles qui soient capables de nous remplir le cœur, et de nous conduire avec assurance, III, 17. — La vraie prudence assujétit notre conduite à ces maximes, comme à une règle inviolable, 343.

Maynard (l'abbé) Ses remarquables travaux sur S. Vincent. Son ouvrage: S. Vincent de Paul, sa vie, son temps, etc., I, vi. — Vertus et doctrine spirituelle de S. V. de P., III, 1.

Mazarin (Jules), cardinal, ministre d'État, I, 256. — Sa politique; opposition de S. Vincent, 259, 281, 300, 301.

Membre du conseil de conscience (1643), I, 256. — Divergences de vue entre le ministre et S. Vincent sur les choix pour les prélatures, II, 583. — Opposition de S. Vincent à la promotion d'un candidat de Mazarin à un évêché, 591. — Il fait remarquer en quels pauvres habits S. Vincent se présente à la Cour, III, 375.

Troubles de la Fronde. S. Vincent fait auprès du Cardinal une démarche infructueuse, I, 267; II, 618. — Le Saint rend compte à Mazarin de son entrevue avec le duc d'Orléans et le prince de Condé, dans le but d'arriver à la pacification (1652), I, 300.

626 MES

Meaux. M<sup>ile</sup> Le Gras visite les confréries de charité dans ce diocèse, I, 160. — Voy. *Crécy*.

Mecq (M<sup>me</sup> du). Une des premières dames de charité de l'Hôtel-Dieu de Paris, I, 195.

Médaille miraculeuse (1830), I, 401.

Médisance. Les absents avaient toujours en S. Vincent un avocat qui défendait leur cause, III, 158. — Le Saint combattait la médisance à outrance, 223. — Le médisant dans une communauté est comme le loup qui désole et détruit la bergerie, 224. — S. Vincent fit faire une fois la conférence sur ce vice sept vendredis de suite, *Ibid.* — Il allègue diverses autorités contre la médisance, 255. — C'est un des vices les plus à craindre dans les communautés, 470. — Ses traits outrepercent d'abord le cœur de J.-C., avant d'atteindre ceux à qui on en veut, *Ibid*.

Nous ne devons jamais parler en mauvaise part des autres ecclésiastiques, III, 211; ni des autres communautés, 216. **Méditation**, Voy. *Oraison*.

Méliand (Victor), évêque d'Alet. Il rend hommage à l'heureuse influence de S. Vincent à la Cour pour le choix des évêques, II, 677; à l'éloquence apostolique du Saint, III, 46; à sa douceur, 250.

Mende. L'évêque crie au secours et dit que son diocèse périt de faim de la parole de Dieu. S. Vincent y envoie des Missionnaires; leurs travaux, leurs succès, II, 43.

Mendiants de Paris. On crée pour eux l'Hôpital général à la Salpêtrière (1653), I, 311. — S. Vincent ne voudrait pas qu'on les fît entrer à l'Hôpital général par contrainte, 312, 313.

Mépris. En faire son profit, comme l'abeille qui tire son miel aussi bien de la rosée qui tombe sur l'absinthe que de celle qui tombe sur la rose, I, 162.

Messe. La première messe de S. Vincent; sa ferveur en cette circonstance, I, 26. — Il employait un temps notable à la préparation et à l'action de grâces, 338, 339. — Des esclaves chrétiennes endurent des tourments pour aller assister au Saint-Sacrifice, II, 181. — Avec quelle piété le Saint célé-

MIR 627

brait la sainte messe, III, 102, 103. — Édification et admiration des assistants, 104. — Il ne manque jamais de célébrer le Saint-Sacrifice, *Ibid*. — Il avait la dévotion, jusque dans sa vieillesse, de servir le prêtre à l'autel, 105. — Il va, avant de célébrer, trouver un religieux de Paris qui lui avait témoigné quelque aversion, afin de se remettre dans la paix avec lui, 237.

Messier, docteur de la Faculté de Paris. Il prêche avec S. Vincent les Exercices des Ordinands à Beauvais (1623), I, 176.

Métellopolis (L'évêque de), II, 465.

Métezeau (Le P.), oratorien, I, 73.

Metz. S. Vincent procure des secours à cette ville pendant la guerre (1640). Reconnaissance des habitants, I, 244; II, 488. Mission à Metz (1658). Conduite édifiante des prédicateurs; leurs succès, II, 297.

Projet du roi pour la Fondation d'une maison de la Congrégation de la Mission, à Metz (1658). Établissement de cette maison (1662), I, 326, 327. — Formation d'une Assemblée d'ecclésiastiques sur le modèle de celle de Saint-Lazare. Lettre de Bossuet à S. Vincent pour le prier d'en être le supérieur, II, 344.

Meunier (Jean), frère-coadjuteur de la Mission. Conduit des secours aux habitants de Gennevilliers, III, 175.

Meusnier. Voy. Mounier.

Mézières. S. Vincent envoie à cette ville des Missionnaires et des secours (1650), I, 277; II, 516. — Les Missionnaires y établissent la Confrérie de la Charité, II, 526.

Minimes (Ordre des). Le général accorde à S. Vincent des lettres d'association à son Ordre, II, 599.

Miracles. Le procès canonique sur les miracles obtenus par l'intercession de S. Vincent; principaux faits, I, 382. — La guérison de diverses maladies et tentations chez les Filles de la Visitation lui est attribuée, II, 409, 410. — Vision qu'eut le Saint à la mort de M<sup>mo</sup> de Chantal, 431. — S. Vincent réfute l'objection tirée des prétendus miracles de Port-Royal en faveur du Jansénisme, 572. — Pourquoi l'auteur de sa Vie

628 MIS

n'en rapporte pas dans son récit, III, 500 et suiv. — Il a pratiqué les vertus chrétiennes à un degré qui manifeste sa sainteté, *1bid*. — Ses œuvres ont eu une grandeur et une efficacité vraiment miraculeuses, et comment, 503.

Mirecourt. Secours envoyés par S. Vincent en cette localité, II, 505.

Misère publique. Ce qu'elle était, en 1643, principalement en Lorraine. Immense charité de S. Vincent et travaux des Missionnaires dans cette province, I, 243; II, 483, 485 et suiv.; III, 407, 486, 487. - Le Saint demande à Richelieu de rendre la paix à la France, I, 251. — État des provinces de Picardie et de Champagne ruinées par la guerre (1650), 275; II, 509. - Réunion des Dames de la Charité pour aviser aux movens de secourir la Champagne. Magasin général établi à Paris, I, 285; II, 518. - Dévouement du frère Mathieu Renard, II, 507. - Missionnaires qui travaillent au soulagement du peuple dans les deux provinces de Champagne et de Lorraine, 510, 630. — Filles de la Charité secourant les populations en Picardie pendant les ravages de la guerre (1650-1651), II, 517. - Secours procurés par S. Vincent aux Irlandais catholiques enrôlés en France, II, 524. Voy. Irlande. - Dévouement du frère Parre, en Picardie, 525, 641. - Les Missionnaires établissent des Confréries de Charité avant de se retirer des provinces dévastées, 526. — Sauf-conduit du roi en faveur des prêtres de la Mission (1651), 637. - Charité de S. Vincent pour les prêtres. Effusion de reconnaissance d'un curé de la Champagne en retrouvant un Missionnaire, III, 215. -

Résultats des assistances rendues aux provinces de Champagne et de Lorraine, II, 518 et suiv. — Quantité des aumônes distribuées à ces deux provinces; leurs fruits, 531.

La misère à Paris et dans les environs en 1652; efforts pour la soulager, I, 284; III, 174 et suiv. — Dans la Guienne, la Saintonge et le Poitou, I, 296. — Le Saint rend compte, en 1657, aux Dames de la Charité, des sommes dépensées à la frontière et de leur emploi, II, 467. — Une personne lui reproche publiquement d'être la cause des misères du temps. Conduite humble et charitable du Saint, III, 236.

MIS 629

En 1661, les Missionnaires sont chargés par les grandsvicaires de Paris de parcourir le diocèse et d'y soulager les pauvres, I, 289. — On leur confie des secours pour les autres provinces, III, 174. — Voy. Champagne, Lorraine, Picardie.

Miséricorde. Est le premier effet de l'amour qu'on ressent pour les pauvres, III, 171. — Son excellence : Le propre esprit de Dieu, c'est de faire miséricorde, 172. — Il faut que qui verra un Missionnaire puisse dire : Voilà un homme plein de Miséricorde. Beaux exemples des premiers Missionnaires, Ibid.

Mission (Congrégation de la) fondée par S. Vincent de Paul.

#### 1º Histoire.

Le P. de Bérulle prédit à S. Vincent qu'il formera une nouvelle Congrégation (1609), I, 44.

1617. Occasion de la fondation de la Congrégation. Mission à Folleville, I, 59, 60. — 1618. Le Saint donne des Missions, aidé de quelques vertueux eccclésiastiques de Paris, 77. — Il estime que c'est un grand bonheur aux Missionnaires de vérifier la conduite de Dieu sur son Église en évangélisant les pauvres, 91. — 1624. Le Collège des Bons-Enfants, berceau de la Mission. Le Saint est nommé Principal de ce collège par l'archevêque de Paris, 105.

1625. Contrat de fondation par M. et M<sup>me</sup> de Gondi pour l'établissement de la Congrégation de la Mission. But du nouvel Institut, I, 105. — Naissance et érection de la Congrégation, 128, — M. Portail s'établit avec S. Vincent au collège des Bons-Enfants, 129.

1626. Approbation du contrat de fondation et des bases de la nouvelle Compagnie par l'archevêque de Paris, Jean-François de Gondi, I, 105 et suiv., 131. — Humbles et providentiels commencements de la Congrégation de la Mission, 130, 330; III, 30. — Acte par lequel les trois premiers compagnons du Saint s'associent avec lui, I, 131, 407. — 1627. Lettres patentes de Louis XIII confirmant le contrat de fondation de la Mission et approuvant son établissement en tous lieux du Royaume, 131. — Les sept premiers Missionnaires réunis à

S. Vincent comparés aux sept prêtres placés sous la conduite de Josué auprès de Jéricho, 132.

1632, 12 février. Urbain VIII par la Bulle Salvatoris, érige la Compagnie de la Mission en Congrégation approuvée par le Saint-Siège, et donne à S. Vincent le pouvoir de dresser des règlements, I, 132. — Le Souverain-Pontife assigne à la Compagnie, à l'exclusion de toute autre communauté, le titre de Congrégation de la Mission, 133. — Paroles remarquables de S. Vincent sur les vertus d'humilité et de charité qu'il a marquées comme les fondements de la Congrégation, Ibid. — Établissement de la Mission à Saint-Lazare-les-Paris, 141. Voy. Saint-Lazare.

1637. Établissement du Séminaire interne.

1642. Première assemblée de la Congrégation. S. Vincent demande qu'on accepte sa démission de Supérieur général; refus de l'assemblée, III, 293.

1652. Opposition des PP. de l'Oratoire à l'établissement de la Mission. Le Saint trace, au négociateur à Rome, une ligne de conduite pleine de sagesse et de charité, III, 25, 238.

1655, 22 septembre. Bref d'Alexandre VII approuvant les vœux et exemptant la Congrégation de la Mission de la juridiction des Ordinaires, III, 238. — Comment elle dépend des évêques, 317.

1658. Distribution des Règles communes aux Missionnaires. Discours de S. Vincent en cette circonstance, I, 329.

1660. Mort de S. Vincent de Paul. La continuation des œuvres en France et à l'étranger, I, 289, 368; II, 243 et suiv. — Dénombrement des établissements faits durant la vie du Saint, I, 317.

### 2º Sa Nature et ses Œuvres.

Les règles de la Congrégation de la Mission, ses emplois, ses exercices ne sont pas l'ouvrage de l'homme: Dieu seul en est l'auteur, I, 332, 333; III, 273. — Les trois fins pour lesquelles la Congrégation de la Mission a été instituée, I, 335. — Chacun de ses membres doit, avant tout, travailler à sa propre perfection, III, 494.

Évangéliser les pauvres, I, 91; III, 170. Voy. Pauvres. --

MIS 631

L'assistance des esclaves chrétiens est un des emplois les plus charitables que les Missionnaires puissent exercer sur la terre, II, 182.— Favoriser la pratique des Retraites spirituelles, 345, 358.

Instruire les Ecclésiastiques; excellence de cette fonction, II, 286, 287, 289. — Les Frères peuvent, par leurs prières, contribuer aux fruits des ordinations, 296.

Missions étrangères. Les Missionnaires doivent se tenir prêts à être envoyés dans tous les lieux de la terre pour y annoncer l'Évangile, III, 65. — Leur vocation est d'aller par toute la terre, embraser les cœurs de l'amour de Dieu, 151, 152. Voy. Missions étrangères.

Former et diriger les Filles de la Charité, II, 460.

# 3º Quelques règles générales.

1º Le désintéressement de S. Vincent, relativement aux avantages de sa Congrégation, III, 62, 68. — Il priait Dieu deux ou trois fois par jour, qu'il anéantît la Congrégation, si elle n'était utile à son service, 126. — Intrigues de certaines personnes contre la Compagnie à Rome. Le Saint ne veut pas qu'on les combatte par les mêmes moyens, mais qu'on se confie en la Providence, 238. — Il disait qu'il n'avait jamais ouvert la bouche pour attirer dans la Congrégation aucun de ceux qui en font partie, 273.

2º Sentiments d'humilité de S. Vincent sur sa Congrégation: Être bien aises que Dieu envoie de bons ouvriers et de nouvelles communautés en son Église, III, 28. — La Congrégation commettrait un grand sacrilège, si elle s'attribuait la gloire qui revient à Dieu, pour la sanctification des âmes, 99. — Humilité du Saint en comparant sa Congrégation aux autres, 145, 220. — Il la qualifiait de petite et chétive Compagnie, 275, 284. — Il explique comment chacun des membres devant estimer l'humilité, le corps de la Congrégation ne doit pas aimer et rechercher les honneurs, 276, 301, 302. — Il bénit Dieu des calomnies et des contradictions qu'elle doit supporter, 289, 441. — Il réprimande un Missionnaire qui avait fait imprimer un travail où étaient exposés l'esprit, les fonctions et les travaux de la Compagnie, 309.

3º L'esprit de zèle doit animer la Congrégation de la Mission. Le zèle des Missionnaires ne doit avoir d'autres bornes que la terre habitable, II, 119. — Ardente exhortation du Saint à cet esprit, 255. — Le Missionnaire sans zèle ne serait qu'un cadavre de Missionnaire, 358. — Aucune Congrégation ne doit être appliquée plus que celle de la Mission à l'exercice extérieur d'une vraie charité, III, 151. — La vocation des Missionnaires est d'aller par toute la terre embraser les cœurs de l'amour de Dieu, *Ibid*. — Excellence du ministère des prêtres de la Mission dans la conduite des âmes, 491, 492.

### Missions.

1º Des Missions en général. — Nécessité des missions, II, 5 et suiv. — Elles sont l'objet capital de notre vocation. Ni l'âge, ni les infirmités ne doivent arrêter les Missionnaires. Vive exhortation à travailler au salut des pauvres, 8,9,10,11.

Ordre des exercices qu'on y observe, II, 17, etc. — On y prépare les enfants à la première communion qui se fait avec solennité, 21. — On visite les malades, 22. — Recommandations de S. Vincent sur la manière d'agir avec les hérétiques dans les missions, 24, 25, 26; — avis sur ce sujet au supérieur de Sedan, 27; — à un frère qui doit voyager avec des hérétiques, 28. — On travaille aux missions sous le bon plaisir des curés. Ne pas remuer même une paille sans leur agrément, 318. — Avis à un Missionnaire qui rencontrait de l'opposition aux Exercices, 444.

S. Vincent juge que quelque repos chaque année est nécessaire aux Missionnaires, II, 23. — Il voulait que l'on consacrât aux missions le temps nécessaire, pour qu'elles fussent bien faites, 32.

Les exercices de la mission doivent se donner gratuitement, II, 22. — Les Missionnaires peuvent recevoir ce qu'on leur offre comme aumône, non ce qui leur est donné à titre de rétributions pour leurs emplois, III, 486.

2º De quelques missions en particulier. Quelques missions plus remarquables, II, 5 et suiv. — S. Vincent commença à donner des missions dès 1617, 29. — Fruits admirables en diverses provinces, en 1627, 64. — Missions données par les

MIS 633

premiers ecclésiastiques de la Conférence des mardis aux ouvriers près de la porte Saint-Antoine (1633), 317.

Missions en Saintonge (1634-1648 et suiv.), II, 36 et suiv.— Dans les Cévennes (1635), 41. — En Auvergne (1636), 43, 44 — Dans le diocèse de Genève (1640 et suiv.), 46. — Missions de Saint-Germain-en-Laye (1638), 105. — Mission de Fontainebleau, III, 323.

Grand nombre de missions que S. Vincent a données ou fait donner. Fruits admirables de ces missions, II, 29, 30, 64, 72 et suiv. Voy. Zèle.

Missions dans les Galères. S. Vincent donne une mission sur les Galères réunies à Bordeaux (1613), I, 95; III, 396.— Missions dans les Galères, à Marseille, en 1643. Quelques séminaristes des Bons-Enfants demandent à y être employés, II, 48.

3º Missions étrangères. Estime particulière de S. Vincent pour ces missions; son zèle pour ce qui les concerne, II, 118 et suiv.; 205. — Vertus nécessaires à ceux qui y sont appliqués, 201; III, 141, 142. — Manière d'enseigner aux païens les vérités de notre foi, II, 202. - Des vieillards mêmes ont demandé à être envoyés dans ces missions lointaines, III, 64. - Encouragements à cette sainte disposition, 65. - S. Vincent se déclarait prêt à partir pour les Indes, 139. - Exhortations à se dévouer à ces missions, 141, 142, 143. — Quand il n'y aurait d'autre fruit que de montrer à ces terres barbares la beauté de notre religion qui inspire un tel dévouement, les hommes et l'argent seraient très bien employés, 148. - S. Vincent eût voulu entreprendre l'évangélisation de toutes les contrées infidèles, Ibid. - Notre vocation est d'aller par toute la terre embraser les cœurs de l'amour de Dieu, 151, 152. - S. Vincent n'y envoyait que ceux qui demandaient à y aller, 461.

Voy. Barbarie, Chine, Madagascar.

Missionnaires ou prêtres de la Mission. L'état des prêtres de la Mission est un état conforme aux maximes de l'Évangile. Il n'y a rien de plus chrétien, I, 139, 140. — S. Vincent estimait qu'il n'y avait rien au monde de plus précieux qu'un bon ouvrier de l'Évangile, 343. — Excellence et difficulté des fonctions dont ils doivent s'acquitter, III, 492.

Le nom de prêtres de la Mission leur est attribué par Urbain VIII à l'exclusion de toute autre Communauté, I, 133.

S. Vincent est leur modèle. Énumération des vertus qui leur sont nécessaires au jugement du Saint, II, 11, 12. — Ils doivent être surtout hommes d'oraison et de bon exemple pour produire des fruits de salut, 13. — S. Vincent voulait qu'on n'estimât en eux les qualités de nature ou de fortune que si elles étaient jointes à la vertu, III, 27. — Le fruit de leurs œuvres dépendra de l'esprit dont ils seront animés: un mouton fait un mouton, et un saint fait un saint, 492.

Travaux des Missionnaires. — Dans la Picardie et la Champagne, dans la Lorraine et dans l'Artois pendant la guerre, I, 275, 276, 289; II, 486, 506, 509 et suiv. — Ils vont secourir les pauvres d'Étampes et de Palaiseau, etc. Plusieurs y succombent, I, 282, 283. — Le soin spirituel des vieillards de l'hôpital du Nom-de-Jésus leur est confié, 309. — Voy. Mission (Congrégation de la).

Modestie. De N.-S. et de la T. S. Vierge. Elle est comme le cachet et l'auréole des Saints, II, 298.

S. Vincent édifie par cette vertu dès sa jeunesse, et pendant toute sa vie. Un témoignage, I, 29; III, 72, 136.— Bons effets produits par la modestie du Saint et des premiers Missionnaires, I, 146; III, 410. — Heureuse influence de cette vertu pour le succès des Missions. Elle est une prédication muette, mais très efficace, II, 297. — Modestie de S. Vincent pendant la récitation de l'office divin, III, 99; — pendant la messe, 103; — dans les églises, 107; — en ses vêtements, 290. — Modestie des yeux. Exemples, 409. — S. Vincent blâme l'immodestie des cheveux et autres vanités, 469, 470.

On était très édifié de la modestie des premières Filles de la Charité, I, 171; II, 539. — « Elles ont pour voile la sainte modestie », II, 448.

Moïse. Sa conduite modèle de la nôtre, I, 61, 293, 339, 364; II, 82, 486, 633. — Nous sommes, comme la verge dont il se servait, d'humbles instruments de la puissance de Dieu, III, 312 — Châtiment de ceux qui l'avaient méprisé, 314. — Éloge du rôle et de la douceur de ce saint patriarche, 481. — Dans

MON 635

l'oraison nous devons apprendre immédiatement de Dieu comme lui ce qu'il faut enseigner au peuple, 494.

- Molé (Mathieu), Procureur général au Parlement, puis premier Président. Il seconde S. Vincent pour une bonne œuvre en faveur des forçats (1639), I, 189.— Le Saint partant pour aller rejoindre la Cour, en 1649, l'avertit de sa sortie de Paris, 267, 314.— S. Vincent cite un mot de lui sur les appels au Parlement, II, 597.
- Monchy (Nicolas), prêtre de la Mission. Ce que lui avait dit S. Vincent au sujet de l'abbé de Saint-Cyran, II, 537.
- Moncia (Jean-Christophe), prêtre, noble Gênois, bienfaiteur de la Congrégation à Gênes, I, 324.
- Monde. Vivre continuellement avec les personnes du monde est un obstacle pour mener une vie vraiment ecclésiastique, I, 43. Rien ne nous prive tant de l'esprit de Dieu que de vivre mondainement dans le siècle, II, 476.
- Mondovi, en Piémont. Mission près de cette ville, II, 116.
- Monique (Ste). On lui compare Mme de Gondi près de mourir, I, 109.
- Montauban. Établissement des prêtres de la Mission pour la conduite du séminaire et les missions, I, 216, 325. Fruit des missions en ce diocèse, II, 65.
- Montchal (Charles de), archevêque de Toulouse. Il remercie S. Vincent pour les fruits des missions et le prie de lui renvoyer les Missionnaires pour donner les exercices des Ordinands, II, 69.
- Montcornet. Localité de la Picardie, secourue par S. Vincent, II, 516.
- Mont-de-Piété. On en établit un à la suite d'une mission dans une paroisse d'Italie, II, 87.
- Montdidier, ville du diocèse d'Amiens. Patrie du Missionnaire Antoine Dufour, qui offrit à Dieu le sacrifice de sa vie pour la conservation de celle de S. Vincent, I, 352.
- Monte-Citorio, maison de la Mission à Rome dans ce quartier. Solennité à l'occasion de la canonisation de S. Vincent;

636 MOR

miracles, I, 385. — Siège des conférences de l'académie pontificale de liturgie à Rome, III, 106.

Montevit (Germain de), prêtre de la Mission. Mort à Bar-le-Duc victime de son dévouement, II, 499; III, 367.

Montignac, au diocèse d'Angoulême; mission, II, 67.

Montmasson (Michel), prêtre de la Mission, vicaire apostolique d'Alger. Il est attaché à la bouche d'un canon par les Infidèles et mis à mort, II, 122.

Montmirail, petite ville de la Brie (dép. de la Marne). Terre de M. de Gondi, évangélisée par S. Vincent, I, 51. — Le Saint y établit la Confrérie de la Charité, 78. — S. Vincent y convertit plusieurs hérétiques, Il y répand en particulier la dévotion à la T. S. Vierge, 87. — Il y donne la mission en 1621, 89. — Maison de la Mission fondée en cet endroit par le duc de Retz, en 1644, 322. — Secours fournis aux habitants par les Missionnaires pendant la misère publique, III, 159. — S. Vincent presse M. Husson, secrétaire du duc de Retz, de quitter Montmirail et d'accepter le consulat de Tunis, 460.

Montmorin (Mgr de), archevêque de Vienne, admirait la parole apostolique de S. Vincent, I, 46; — et sa douceur, III, 250. — Il assiste aux funérailles de S. Vincent; il veut voir encore une fois les traits de l'homme de Dieu, I, 370. — Il est témoin au procès de la béatification du Saint, 379.

Montorio (Pierre), vice-légat du Pape à Avignon, amène S. Vincent à Rome, I, 34, 37, 38.

Morale relâchée. S. Vincent la blâmait tout comme il condamnait le jansénisme, II, 576, 577.

Moras (Bertrande de), mère de S. Vincent, I, 19.

Moret de Bourchenu (Clodoard), évêque de Vence. Il travaille au procès de canonisation de S. Vincent, I, 384.

Morlaix, en Bretagne. Mission, II, 59.

Mort. La préparation de S. Vincent à paraître devant Dieu. Il souhaitait la mort, comme le saint Apôtre, pour être avec J.-C., I, 273, 359. — Il déclare que, depuis dix-huit ans, il ne s'est pas couché sans se mettre en disposition de paraître

MOR 637

devant Dieu la même nuit, 361. — Comment il s'y était préparé vingt-cinq ans auparavant, et ce qui lui eût fait de la peine alors, *Ibid.* — Il recommandait la pensée de la mort comme une des plus salutaires, 362. — Mais il voulait qu'elle fût animée de confiance et qu'elle ne causât pas d'inquiétude d'esprit, *Ibid.* — Il dit du sommeil précurseur de sa mort que c'est le frère qui vient en attendant la sœur. Sa tranquillité d'âme en cette circonstance, 366; III, 430. — Il rend son âme à Dieu le 27 septembre 1660, à quatre heures du matin, I, 368. — Sa sépulture dans l'église de Saint-Lazare, 370.

Qu'importe que nous mourions plus tôt, pourvu que nous mourions les armes à la main, II, 251. — La mort la plus glorieuse et la plus désirable est celle qui nous trouve les armes à la main pour le service de N.-S., 425. — La mort de N.-S. a été rigoureuse et sans mélange d'aucune consolation humaine. C'est pour honorer cette mort que plusieurs saints ont eu la dévotion d'aimer à mourir seuls et d'être abandonnés des hommes, dans la confiance qu'ils auraient Dieu pour les secourir, *Ibid*. — Quelle est la meilleure préparation à la mort? Réponse de S. Vincent à Louis XIII, III, 125. — La mort est exempte de crainte pour ceux qui ont aimé les pauvres, 170.

Combien S. Vincent était affligé de la mort des Missionnaires, I, 343. — Mort de M<sup>Ilo</sup> Le Gras, 344; — de M. Antoine Dufour qui donne sa vie à Dieu pour S. Vincent, 352; — des Missionnaires de Madagascar, III, 69, 70, 147. Voy. Madagascar.

Mortagne, ville de la Saintonge. Mission donnée en 1633, II, 41. Mortification. S. Vincent cite l'exemple de N.-S. et des Saints sur cette vertu, III, 412.

Pendant plus de cinquante ans, S. Vincent couche sur la paille sans matelas, I, 99; III, 408. — Comment il pratiquait la mortification au milieu de ses infirmités, I, 350, 354; III, 408; dans sa dernière maladie, I, 356. — Doctrine et exemples de S. Vincent, III, 390 et suiv. — Sa mortification en ses sentiments, 395; en ses paroles, 402; en ses actions extérieures; détails, 406. — Ses veilles prolongées, 408. — Le cardinal de La Rochefoucauld lui mande de modérer ses pénitences,

409. — Sa mortification de la vue et des autres sens, *Ibid.* — Les austérités corporelles; usage qu'il faisait de la discipline et des autres instruments de pénitence, 411.

Nécessité de cette vertu et ses actes principaux, III, 392. — Une personne qui aurait un pied dans le Ciel, si elle quittait l'exercice de cette vertu, serait en péril de se perdre, 405. — La mesure de notre progrès dans la vie spirituelle se doit prendre du progrès que nous faisons en cette vertu, 406. — Celui qui fait peu d'état des mortifications extérieures, disant que les intérieures sont beaucoup plus parfaites, fait assez connaître qu'il n'est mortifié ni intérieurement, ni extérieurement, 409. — Un des fruits les plus excellents de cette vertu est l'égalité d'esprit, 421.

Les Missionnaires qui mèneraient une vie sensuelle ne seraient que des cadavres de Missionnaires, II, 251. — La mortification leur est particulièrement nécessaire à raison de leurs emplois, 361.

Voy. Pénitence, Renoncement, Volonté.

- Mounier (Jean-François), prêtre de la Mission. En Picardie. Son désir d'évangeliser les infidèles. Départ pour Madagascar, II, 222. Ses travaux, sa mort (1656) 223.
- Moutier-St-Jean, abbaye de l'Ordre de St-Benoît, diocèse de Sens. Notice, I, 345. Voy. Chandenier (Claude de), Le Boucher.
- Moyen-Vic, ville de Lorraine. S. Vincent y envoie des secours, II, 505.
- Mugnier (Jean-Jacques), prêtre de la Mission. En Picardie, II, 641.
- Mulan, Missionnaire. Il évangélise les soldats de l'armée de Picardie, I, 230.
- Murmures. Un des plus grands maux qui puissent arriver à une Compagnie est lorsqu'ils s'y trouvent des gens qui murmurent et qui trouvent à redire à tout, III, 224. Voy. *Union*.
- Murviel (Anne de), évêque de Montauban. Il appelle les Missionnaires pour évangéliser son diocèse. Sa lettre à S. Vincent sur le succès des missions, II, 65. Voy. Montauban.

NEU 639

Musnier. Voy. Mugnier.

Mystères de la Sainte-Trinité et de l'Incarnation, parfois ignorés des pauvres. La connaissance de ces mystères est un moyen nécessaire au salut, II, 203. — Dévotion professée et recommandée par S. Vincent envers ces mystères, III, 100.

### N

Nacquart (Charles), prêtre de la Mission. A Richelieu. S. Vincent le désigne pour la mission de Madagascar, et lui trace la conduite à suivre, soit pendant le voyage, soit dans sa mission, II, 200, — Travaux apostoliques à La Rochelle, en attendant le départ, et sur le vaisseau pendant le voyage, 205. — Son arrivée à Madagascar et ses premiers travaux, 212. — Sa douleur à la mort de M. Gondrée. Suite de ses travaux, 215, 227. — Sa mort. Éloge de sa vertu, 223.

Nancy. S. Vincent procuredes soulagements à la misère de cette ville pendant la guerre (1640). Dévouement des Missionnaires, I, 244; II, 490.

Nantes. Des Missionnaires s'y embarquent pour l'Irlande en 1646. Ils s'occupent saintement dans cette ville avant le départ, II, 187. — Naufrage en face de Nantes de Missionnaires partant pour Madagascar, 240; III, 425. — Nouvel embarquement et nouveau naufrage, III, 426.

Les administrateurs de l'hôpital se proposent de congédier les sœurs. Lettre pleine de soumission de S. Vincent, III, 382.

Naples. Exercices des Ordinands, II, 313.

Narbonne. S. Vincent se propose de s'y rendre par mer; il est fait esclave, I, 30. — Établissement de la Congrégation dans cette ville en 1659, 327. — Voy. Fouquet. (Msr François).

Naseau (Marguerite), Fille de la Charité. La première qui se soit mise sous la conduite de M<sup>11e</sup> Le Gras, I, 166.

Nemours (M<sup>me</sup> la duchesse de), Dame de la Charité, II, 417, 482.

Neufchâtel, localité secourue par S. Vincent, II, 516.

640 NOM

Neveu. S. Vincent reçoit la visite d'un de ses neveux, III, 182.

— Acte remarquable d'humilité en cette occasion, 287, 398.

— Le Saint déclare qu'il ne désire point qu'un de ses petits neveux entre dans l'état ecclésiastique, 296. — Il estime meilleur de laisser ses neveux dans l'humble condition de leurs parents, 401, 402.

Nicolas, frère coadjuteur de la Mission. Voy. Chef de ville.

Niolo, en Corse. Mission en cet endroit, II, 96, 98, etc.

Nivelle (Pierre de), évêque de Luçon. Lettre de remerciement et de félicitation à S. Vincent sur les travaux des Missionnaires en son diocèse (1642). A sa demande, une maison de Missionnaires est fondée à Luçon (1645), I, 318; II, 66. — Le Saint l'engage à signer la lettre des évêques de France au Pape contre le jansénisme et lui montre la nécessité urgente d'une définition, II, 549.

Noailles (Louis-Antoine de), archevêque de Paris, cardinal. Il est chargé du procès de béatification de S. Vincent à Paris, I, 376, 378. — Il procède à l'ouverture du tombeau du Saint (1712), 379.

Noailles (Charles de), évêque de Saint-Flour. Voy. Saint-Flour.

Noblesse ruinée de la Lorraine et de l'Écosse. S. Vincent établit une assemblée de seigneurs pour la secourir (1640), I, 247, 250.

Noeil (M.), II, 266.

Nogent, diocèse de Troyes. Mission dans cette ville en 1657, II, 63.

Nom de Jésus (Le saint). Cette fête est la fête patronale des Confréries de Charité, II, 442. Voy. *Litanies*.

Nom-de-Jésus (Hôpital du), à Paris. Il doit sa création à un bourgeois de Paris qui remet un don considérable à S. Vincent, et qui ne veut pas que son nom soit révélé (1653), I, 308.

Établissement de cet hôpital pour les pauvres vieillards au faubourg Saint-Laurent, 309. — L'administration en est assignée pour toujours au Supérieur général de la Mission (1653), 310. — Admirable organisation de cet hôpital qui devient une petite image de la vie des premiers chrétiens, 311.

ОВЕ 641

— La vue de cet établissement si bien réglé fait naître la pensée de proposer à S. Vincent la création d'un hôpital général. *Ibid*. — Il est desservi par les Filles de la Charité, II, 453.

Norais (M.), III, 388.

Normandie. Particularité sur la nomination des curés, dévolue au roi dans ce pays, II, 585. — Voy. Rouen.

Notices biographiques des Missionnaires. — Combien elles renferment d'édification. Le Missionnaire Collet et plus tard l'historien Rohrbacher, expriment le vœu que l'on publie celles qui sont conservées manuscrites à Saint-Lazare, II, 133.

Notre-Dame-de-Buglose, de Coeffort, etc. Voy. Buglose, Coeffort, etc.

Nouel ou Noueli (Boniface), prêtre de la Mission. Envoyé à Alger. Ses travaux, sa mort. Éloge de ses vertus, II, 125, 133.

Noyon. S. Vincent envoie dans cette ville des Missionnaires et des secours (1650). Établissement d'une maison de Missionnaires (1662), I, 216, 277, 327; II, 516. — Les chanoines de cette église forment une conférence ecclésiastique. Ils communiquent leur règlement à l'Assemblée de Saint-Lazare, à Paris (1637). Ils écrivent au Saint pour le remercier du fruit des exercices des Ordinands (1643), II, 303, 304, 341. Voy. Baradat (Mgr de), Clermont (Mgr de).

## 0

Obéissance. S. Vincent dit qu'un beau diamant (d'obéissance) vaut mieux qu'une montagne de pierres (d'œuvres volontaires), I, 160. — Il réprimait avec zèle les manquements à cette vertu, II, 413. — Doctrine et exemple de S. Vincent, III, 312 et suiv. — Recommandations du Saint aux religieuses de la Visitation: motifs, qualités de l'obéissance, 313. — On observe ainsi la volonté de Dieu en quoi consiste toutle bien de la créature, Ibid. — La pratique de cette vertu met l'âme dans la parfaite liberté des enfants de Dieu, Ibid. — Dieu se plaît à faire la volonté de ceux qui, pour l'amour de Lui, sont obéis-

sants, 314. — Ce serait une dureté de cœur bien grande de voir un Dieu obéissant jusqu'à la mort pour nous et de refuser de nous assujettir pour l'amour de lui, *Ibid*. — S. Vincent exigeait l'exacte observance de cette vertu de la part des Missionnaires. Il reprend en public un ancien Missionnaire qui n'avait pas obéi, 325.

A qui devons-nous l'obéissance? Au pape, etc., III, 316 et — Au roi et aux princes. Un exemple, 319. — Condescendance envers les inférieurs, 320 et suiv.

Les Filles de la Charité ont besoin de cette vertu plus que toute autre communauté. L'obéissance est leur cloître, II, 448. — Voy. Indifférence, Murmures.

- Œuvres de S. Vincent. Étendue et diversité de celles qu'il a réalisées, I, 154, 337. On sent que, pour les accomplir, la main de Dieu était avec lui, 340. Il disait n'être que la boue dont Dieu s'est servi pour lier les pierres de ses édifices, 341. Les œuvres de S. Vincent, II tout entier. Elles sont presque autant de miracles qui témoignaient que Dieu agréait les entreprises de son serviteur, III, 504, 505.
- Office divin. S. Vincent le récitait toujours à genoux, lorsqu'il était à la maison, I, 339. Il le dit jusque dans les douleurs de sa dernière maladie. Le pape lui envoie un bref pour l'en dispenser, 363. Il reprenait avec zèle les manquements qu'on y faisait, II, 418. Il le disait avec un très grand esprit de religion, III, 99.
- Office de Saint-Vincent de Paul, approuvé par la S. Congrégation des Rites. Part prise par Benoît XIV à sa rédaction, I, 383, 388.
- Oisiveté. L'âme oisive devient comme une terre en friche qui produit incontinent des épines. Terrible exemple d'un ecclésiastique, III, 164. Exemple d'un frère, 228. Voy. *Temps* (Bon emploi du), *Travail*, *Zèle*.
- Olier (Jean-Jacques), fondateur de la Compagnie de Saint Sulpice.

   Il est un des premiers membres de l'Assemblée des mardis à Saint-Lazare, I, 183, 217; II, 340. Comment S. Vincent l'a secondé en ses entreprises, I, 216. Mutuels sentiments d'estime de S. Vincent et de M. Olier, 217, 221; II, 43. —

ORA 643

M. Olier prend part à différentes missions, I, 217. — Missions en Auvergne, 218; II, 44. — S. Vincent ne peut envoyer les Missionnaires qu'il lui a promis, étant contraint de les employer pour le service spirituel de l'armée, I, 233. — Il rend compte de ses missions à S. Vincent et aux ecclésiastiques de la conférence de Saint-Lazare (1636), II, 44 et suiv. — Son zèle pour le salut des âmes: «O Paris, tu amuses des hommes qui pourraient, avec la grâce de Dieu, convertir des âmes innombrables! » 45. — Il fait établir au Puy la Conférence pour les ecclésiastiques. Sa lettre aux membres de la conférence de Paris, 340, 341.

Il accepte la cure de Saint-Sulpice (1642). S. Vincent le protège contre le peuple et à la cour, I, 219, 220; II, 339.

S. Vincent assiste à la mort de M. Olier, I, 221; à l'élection de son successeur, 222. — La Conférence ecclésiastique fait un entretien sur ses vertus. On loue en particulier son humilité, III, 307.

Olivet (Julien d'), prêtre de la Mission, III, 463. Oraison.

#### 1º Nature et Nécessité de l'Oraison.

Plusieurs se contentent des doux entretiens qu'ils ont avec Dieu: mais est-il question de travailler ensuite pour Dieu, il n'y a plus personne, I, 125.— S. Vincent veut que les dames qui font les exercices de la retraite écrivent les sentiments qu'elles ont eus dans l'oraison, 181.— Assiduité de S. Vincent à cet exercice, 338. — Prescription d'en faire une demi-heure au moins pour les ecclésiastiques de l'assemblée des mardis, II, 323.— S. Vincent estime que « ce que l'épée est aux soldats, l'oraison l'est à ceux qui sont près des autels », 385.

Excellence de cet exercice. Pratique et enseignement de S. Vincent sur ce sujet, III, 76 et suiv. — Les deux marques auxquelles il estime qu'on peut juger de la perfection de l'oraison : les dispositions qu'on y apporte et les fruits qu'on en retire, 77, 78, 79. — De l'oraison extraordinaire; ce qu'il en pensait, 78. — Ses exhortations à cet exercice : « Donnezmoi un homme d'oraison, il sera capable de tout », 80. —

644 ORA

Tous peuvent faire l'oraison. Exemple d'un domestique, 81, 82.— Elle est le grand livre des prédicateurs, 82.— Oraisons affective et pratique recommandées, *Ibid.*— Des sécheresses et des aridités, 83.— L'oraison est « une prédication qu'on se fait à soi-même. » Quelques avis, 84.— C'est là le réservoir où l'on trouve les instructions nécessaires pour s'acquitter de son emploi, 493.— Y demander à Dieu les besoins de ceux dont on a la conduite. On fait plus de fruits par ce moyen que par aucun autre, 494.

L'oraison est nécessaire aux *Missionnaires* plus encore que la science, pour attirer l'abondance des grâces et l'onction intérieure. Leur exactitude à cette pratique, II, 13, 539; III, 82.— Énumération des biens que le Missionnaire retire de l'oraison, III, 89.— Voy. *Répétition*.

#### 2º De la Méthode.

Explication de la méthode d'oraison : la préparation. III, 86; les trois parties du corps de l'oraison, 87.

Quelques avis. Insister beaucoup plus sur les affections que sur les considérations, III, 88. — De la conclusion de l'oraison, 89. — Grande différence entre les lumières qui proviennent de la subtilité de l'esprit et celles qui proviennent de la grâce dans l'oraison, 90, 91. — Pour avoir été infidèle à ses résolutions, il ne faut point se désister d'en prendre. Moyens pour les observer, 92. — Manière de méditer sur les mystères, 93. — Le moyen des moyens pour la bien faire, c'est la mortification, 94. — Les sécheresses, si l'on en fait bon usage, ne contribuent pas peu pour l'avancement dans la vertu, 95. — Recommandation à un frère d'agir doucement, humblement et sans faire d'effort sur l'imagination, Ibid. — Encouragements à un autre frère qui se plaignait qu'il n'avait point d'esprit pour bien faire oraison, 96.

Oraisons jaculatoires. S. Vincent usait de ce pieux exercice, I, 358, 367.

Oraison funèbre de S. Vincent prononcée par Henri de Maupas de Tour, évêque du Puy, à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, I, 370.

ORD 645

Oratoire (Les Pères de l'). S. Vincent habite chez eux pendant son premier séjour à Paris (1609-11), I, 43. — M<sup>me</sup> de Gondi leur fait offrir une fondation pour les missions régulières sur ses terres, 60. — Ils donnent l'hospitalité à S. Vincent pendant son séjour à Mâcon. Leur édification en voyant sa sainte vie (1623), 99. — Leur opposition à l'approbation de la Compagnie de la Mission (1652). Nouvelle opposition lors de l'approbation des vœux de la Congrégation, III, 238.

Ordinands (Exercices des). Leur nécessité, I, 173; II, 273. — L'archevêque de Paris les établit en son diocèse en 1631. Ils ont lieu au collège des Bons-Enfants, I, 176; II, 277, 278. - Ils avaient été pratiqués pour la première fois à Beauvais, en 1628, sous la conduite de S. Vincent. Leurs merveilleux succès. Perfection de leur organisation, I, 177; II, 276. -Sommaire de ce qui se fait en ces exercices et des règlements quis'y observaient, II, 277, 281. — La reine vient assister à un entretien des Ordinands, 279. — Des personnes charitables fournissent des ressources pour tous ceux qui prennent les ordres dans Paris et suivent les exercices chez les prêtres de la Mission, Ibid. - Les dépenses de cette œuvre retombent ensuite à la charge de la maison de Saint-Lazare. S. Vincent ne s'en plaignit jamais, Ibid. — A Annecy, chaque Ordinand donne un florin par jour pour sa nourriture. Convient-il que les Exercices des Ordinands se donnent gratuitement? 280.

Le nombre ordinaire des Ordinands, dans la maison de Saint-Lazare, II, 280. — Ces Exercices donnent lieu d'établir l'assemblée ou la Conférence des mardis à Saint-Lazare, 301, 316, 317. — D'illustres évêques y prêchent à la prière de S. Vincent. Voy. Bossuet, Perrochel, Sevin.

La pratique des Exercices est introduite en divers diocèses de France et d'Italie, I, 177; — à Rome, *Ibid.* — Fruits produits par ces exercices en France. Quelques exemples à Poitiers, à Angoulême, à Reims, etc., II, 300, 305. — Fruits produits à Gênes, 305; — à Rome, 306; — à Bergame, 314.

Admirables sentiments de S. Vincent sur ces Exercices, II, 286 et suiv. — Il recommandait à ceux qui prêchaient de le faire avec une grande simplicité, et de puiser en Dieu ce

646 OZE

qu'ils devaient dire aux autres, *Ibid.*, 295, 296. — Dans quelles dispositions il faut s'y employer: avec zèle et empressement, 281, 282, 295; — avec humilité et confusion, 289; prier Dieu, 290, 296, 299. — Traiter les Ordinands avec simplicité et humilité; agir avec modestie et recueillement. Il n'y a que cela qui puisse les édifier, 291, 293, 297, 298. — L'édification qu'ils ressentent vient de la manière humble et simple qu'ils remarquent dans la conduite et les prédications des Missionnaires, III, 302, 336, 337.

- Ordres religieux. Services importants rendus par S. Vincent à plusieurs d'entre eux. Détails, II, 598, 607.
- Orgueil. Ce vice nous porte à soutenir nos sentiments contre ceux du prochain et cause la division dans les communautés, III, 311. Voy. Humilité, Mépris.
- Orléans. S. Vincent passe dans cette ville en 1649, I, 272. Lettre que lui adresse un prêtre de ce diocèse, II, 365.
- (Le duc d'). Sa conduite politique, I, 281, 287, 300. Il procure à S. Vincent un passeport pour entrer librement à Paris, III, 430.
- Orsigny, près de Versailles. Ferme appartenant à la Congrégation de la Mission, I, 269. Procès perdu par la Congrégation de la Mission relativement à cette ferme; sentiments de S. Vincent, III, 23, 24, 243, 323, 383, 424, 442. Il en fait part à sa communauté; conférence sur ce sujet, 384. Il refuse de se pourvoir contre la sentence du parlement par requête civile, 388.
- Orson, localité de la Picardie. Secourue pendant la guerre par S. Vincent, II, 516.
- Ostie (Italie.) Les Missionnaires évangélisent ce diocèse, II, 75. Ouvriers. S. Vincent fait donner des missions par les ecclésiastiques de la conférence de Saint-Lazare à plusieurs grands ateliers de Paris, II, 329. Il facilite aux ouvriers le moyen de venir faire la retraite à Saint-Lazare; il indemnise au besoin leurs patrons, 350.
- Ozenne (Charles), prêtre de la Mission, à Troyes. Son départ pour la Pologne. Mort de ce Missionnaire, son éloge, II, 248.

## P

Palaiseau, village voisin de Paris, secouru par les Missionnaires et les Filles de la Charité, en 1652, I, 283. — Attestation de S. Vincent relative à ces secours. Reconnaissance du curé et des habitants, III, 175, 176. — S. Vincent procure de nouveaux soulagements à Palaiseau. Les Missionnaires y tombent gravement malades, 177.

Palestrine, diocèse d'Italie. Missions, II, 83.

Pallu, évêque d'Héliopolis, vicaire apostolique du Tonkin.
Secours que lui procurent les Dames de la Charité, II, 465.
S. Vincent lui fait part des mauvais sentiments de l'abbé de Saint-Cyran, 535, 536.

Pamiers. Voy. Caulet.

Pantin, près de Paris. Abelly donne, pour les étudiants de Saint-Lazare, une maison de campagne sise en cet endroit, I, VIII.

Pape. Obéissance que nous lui devons, II, 187; III, 316. — C'est à lui qu'il faut recourir dans les doutes qui s'élèvent sur la doctrine, II, 548, 549. — Réfutation de ceux qui ne veulent acquiescer à ce moyen de résoudre les difficultés de la foi, 554, 555, 572. — Sentiments de piété de S. Vincent à son égard, III, 154, 155.

Pardon. Exemple de S. Vincent demandant pardon à des pauvres qu'il avait fait attendre, III, 191. — Aux personnes à qui il avait pu causer quelque peine, 237. — A plusieurs frères coadjuteurs, 285, 286, 287. — Voy. Réconciliation.

Parents. S. Vincent laisse les siens dans leur humble condition, I, 21; III, 379, 398. — Il prenait part aux peines des parents de ceux de sa Compagnie et s'intéressait à eux, III, 232, 233. — Il mentionnait souvent l'humble condition des siens, 396. Voy. Humilité. — Il les exhorte à accepter chrétiennement une calomnie dont ils sont l'objet et les dissuade de se défendre, 398, 399. — Un de ses parents, après avoir été condamné, obtient des lettres de réhabilitation; S. Vincent ne veut pas l'aider dans cette affaire, 399. — Usage qu'il fait

d'une somme d'argent qu'on lui avait donnée pour eux, 400.

—Il estime qu'il vaut mieux laisser ses neveux dans l'humble condition de leurs parents, 401, 402. — Amour de S. Vincent pour les siens; règles de cet amour, 401.

S. Vincent montre, par son propre exemple, combien il est dangereux d'aller voir ses parents, après qu'on les a quittés pour le service de Dieu, III, 396. — Comment s'entend la maxime de J.-C. qu'il faut haïr ses parents, 397. — Voy. Neveu.

Paris. S. Vincent arrive à Paris en 1609. Sa mission auprès d'Henri IV. Ses premiers travaux en cette ville, I, 38 et suiv. — Il y commence l'œuvre des galères (1618), 91, 188. — Il y fonde la Congrégation de la Mission (1625), 107, 128. — Il y établit les Confréries de la Charité (1631); M<sup>11e</sup> Le Gras les visite, 160, 162, 163; II, 439. — Il secourt les habitants des faubourgs durant les troubles de 1652, I, 281. — Ses immenses charités faites dans la ville de Paris à cette époque, 287. — Fruit des missions en ce diocèse, II, 33. — S. Vincent s'oppose aux erreurs des Illuminés qui commencent à s'y répandre, 613. — Voy. Enfants trouvés, Hôtel-Dieu, Nom de Jésus, Salpêtrière.

Paroisse. La chapelle des Filles de la Charité c'est l'église de la paroisse, II, 448.

Parre (Jean), frère coadjuteur de la Mission. Son dévouement dans les provinces ruinées de Picardie et de Champagne, II, 527, 641. — A Ham, 527.

Pascal, frère coadjuteur de la Mission. En Picardie, II, 641.

Passion de J.-C. Grand témoignage de la miséricorde du Sauveur, II, 361.

Patience de S. Vincent à supporter les afflictions et les peines, III, 438 et suiv. — Deux principes étaient la source de cette vertu du Saint, 446. — Sa patience dans les maladies, 448.

La patience était une des vertus remarquées chez les premières Filles de la Charité, I, 171.

Patronage de S. Vincent sur toutes les œuvres de charité (1885), I, 403. — Rapport de la Congrégation des Rites et Décret de Léon XIII, 472.

PAU 649

Patté (Philippe), frère coadjuteur de la Mission. Envoyé à Madagascar, S. Vincent lui trace la conduite à suivre à l'égard des huguenots embarqués sur le même vaisseau, II, 27, 28, 238. — Danger qu'il court en se rendant de Nantes à La Rochelle, III, 426. — Sa mort à Madagascar (1664), II, 28.

Paul (S.), apôtre. A confessé publiquement ses péchés pour manifester la miséricorde de Dieu, I, 58.— Modèle de charité apostolique, II, 201. — Amassait de quoi soulager les chrétiens nécessiteux, III, 35. — Sa défiance de lui-même et sa confiance en Dieu, 40. — Modèle de la vertu d'indifférence, 63. — Dévotion spéciale de S. Vincent envers cet apôtre, 132. — S. Paul, modèle de courage dans les travaux apostoliques, 196. — Il recommande d'éviter les contestations, 252. — Il est notre modèle en l'humble aveu de ses fautes, 305. — S. Vincent tenait à grand honneur de porter son nom et s'appliquait à imiter ses vertus, 431. — Crainte de l'Apôtre, après avoir prêché aux autres, d'être lui-même réprouvé, 494.

Conversion de S. Paul. — Anniversaire de la fondation de la Mission (1617), I, 59.

Paul ou Depaul (Jean), père de S. Vincent, I, 19, 20, 22, 26.

— Pourquoi le Saint se fait appeler simplement M. Vincent, III, 275.

Paule (Ste). Son éloge par S. Jérôme, I, 117.—Ce saint écrivant la vie de sainte Paule indique un moyen de l'imiter, III, 2. Paulin (S.), évêque de Nole, III, 163.

Pauvres. Charité de S. Vincent envers eux, I, 55, 74, 96. — L'abandon de ceux de la campagne sert d'objection à un hérétique contre l'Église catholique. Réponse du Saint, 87, 88. — C'est vérifier la conduite du S. Esprit sur son Église que de s'employer à les évangéliser, 91. — S. Vincent est délivré d'une terrible tentation contre la foi, en prenant la résolution de se dévouer toute sa vie au service des pauvres, III, 167. — Voy. Charité particulière de S. Vincent envers les pauvres. — S. Vincent dit de leurs souffrances que c'est là son poids et sa douleur, 169. — Il en fait dîner chaque jour deux à sa table, 186. — Il demande pardon à genoux à

650 PAU

quelques pauvres femmes auxquelles il avait oublié de venir porter l'aumône à la porte de Saint-Lazare, 191. — Voyez Hôpitaux.

Ils sont le partage de la Mission, I, 330, 331. — Selon leur extérieur ils n'ont presque pas la figure de personnes raisonnables: mais qu'il fait beau les voir si nous les considérons en Dieu! III, 17. — C'est spécialement pour les évangéliser que la Compagnie a été fondée, 169. — Dieu aime les pauvres et par conséquent il aime ceux qui aiment les pauvres, 170. — Ils sont les bien-aimés de Dieu, *Ibid.* — Ceux qui aimeront les pauvres pendant la vie n'auront aucune crainte de la mort S. Vincent en cite des exemples, *Ibid.* — Les Missionnaires doivent les considérer comme leurs seigneurs et maîtres, *Ibid.* — Quand on les visite leur témoigner une grande compassion, 171. — C'est parmi eux que se conserve la vraie religion, la foi vive, la patience, 329. — Nous devons prier pour eux, puisqu'ils nous nourrissent par leur travail, 366.

Le soin des Pauvres est la principale affaire des Filles de la Charité. Excellence du service des Pauvres, I, 168, 172.

Pauvreté. Exemples et sentiments de S. Vincent, sur cette vertu, III, 371, et suiv. — Dans l'ameublement, dans le vivre, dans les bâtiments, 373, 487, 488. — Honorer la pauvreté de N.-S. dans les ornements d'église, 375. — S. Vincent, n'épargnait rien et prodiguait l'argent où il s'agissait du service de Dieu et du bien spirituel du prochain, 376. — La pauvreté est le nœud qui rattache les communautés à Dieu, 377. — Elle nous fait tourner notre cœur vers Lui, 378. — La perte de cet esprit a amené la ruine de plusieurs communautés, Ibid.

Il ne faut pas s'effrayer de la pauvreté, III, 21. — La Congrégation de la Mission se détruirait plutôt par les richesses que par la pauvreté, 23, 381. — Cette vertu est le fondement de la Congrégation de la Mission, 376. — Comment nous devons ménager le bien de la communauté, qui est le bien des pauvres, 375. — S. Vincent dit que, quand nous aurons tout dépensé pour N. S., nous mettrons la clef sous la porte et nous nous retirerons. Le Saint prononce la

PER 651

malédiction contre les Missionnaires qui détruiraient l'esprit de pauvreté, 377.

Les premières Filles de la Charité, par leur amour de cette vertu, ont donné beaucoup d'édification en tous les lieux où elles ont été employées, I, 171. — Voy. Détachement.

- Payen (M<sup>me</sup>). S. Vincent lui refuse l'entrée d'un monastère de la Visitation, II, 416, 417.
- Pébrac, abbaye dans le diocèse de Saint-Flour. Mission que fait donner l'abbé Olier sur les terres de cette abbaye, I, 218; II, 44.— Voy. Olier.
- Péchés. C'est une grande grâce aux Missionnaires de pouvoir, sinon les ôter tous, au moins en diminuer le nombre, I, 231. S. Vincent se plaint de la prolongation de sa vie, parce que ses péchés, dit-il, se multiplient avec le nombre de ses années, 362. Il ne craignait que ses péchés, III, 29.
- Pèlerinage (Lieux de). On se sent d'ordinaire attendri de dévotion en entrant dans ces lieux sacrés, II, 294. Sentiments et pratique de S. Vincent, III, 131. Voy. Chartres.
- Pénitence. S. Vincent estimait devoir, en qualité de prêtre, faire pénitence pour apaiser la colère de Dieu pendant les calamités publiques, I, 271. Chaque jour trois Missionnaires jeûnaient à cette intention, à Saint-Lazare, 291. Le Saint y exhorte des personnes pieuses, afin d'obtenir de Dieu la paix dans le Royaume, 294. Il fait continuer les pénitences et les prières pour la paix, à Saint-Lazare, jusqu'en 1660, 301; III, 407. Se proposant d'obtenir une conversion, il dit que, pour cela, il faut qu'il lui en coûte, III, 408.
- Pensionnaires de la maison de Saint-Lazare. Ce que c'était. Heureux résultats des soins qui leur étaient donnés, II, 392, 393, 394. Comment ils étaient traités. Avis du Saint sur ce sujet, 393, 400. Raison qu'on a de les recevoir, 398.

Perdrix, III, 319.

**Perfection.** A proportion qu'un Missionnaire travaillera plus soigneusement à sa perfection intérieure, ses travaux seront plus fructueux pour le bien spirituel des autres, II, 24. — Il eût fallu ne pas être homme pour manquer moins que S. Vincent, III, 43.— L'amour de la perfection que nous avons pour

nous-mêmes est la règle la plus assurée de celui que nous avons pour le prochain, 456. — Tel fait bien en son particulier qui s'oublie étant occupé au dehors, 494.

Pernambouc, au Brésil. Projet de mission en cette contrée, III, 148.

Péronne. S. Vincent envoie en cette ville des Missionnaires et des secours (1650), I, 277; II, 516.

Perrochel (François), évêque de Boulogne. Ses rapports avec S. Vincent et les Missionnaires, II, 279 — Il prêche à Saint-Lazare aux Ordinands. La reine assiste à son entretien, *Ibid*. — Il prêche à la Mission du faubourg Saint-Germain à Paris. Sa simplicité, ses succès, 339. — Il imite la pratique de Saint-Lazare pour rappeler la présence de Dieu, III, 73.

Persécution. Nous serons disciples de J.-C. quand il nous fera la grâce d'endurer quelque persécution pour son nom, II, 142.

Persévérance. La grâce de la persévérance est la plus importante de toutes; elle couronne toutes les autres, II, 425, — Quels furent les modèles de cette vertu autour de N.-S, 478. — Il faut considérer que c'est elle qui nous donne la couronne et que peut-être il ne reste plus que peu de chose à faire, 606. Dieu donne souvent à la persévérance les succès qu'il a refusés aux premiers efforts, III, 147.

Pesnelle (Jacques), prêtre de la Mission. Lettre à S. Vincent sur les missions données dans le diocèse de Gênes, II, 94.

Peste. A Paris; ravages en 1628 et durant les années suivantes. M<sup>Ile</sup> Le Gras visite une malade atteinte de la peste; S. Vincent l'en félicite, I, 163, 164. — S. Vincent visite le sousprieur de Saint-Lazare frappé de la peste; il fait soigner à Saint-Lazare un jeune homme atteint de la même maladie, *Ibid.*; III, 161. — A Marseille, I, 193. — En Pologne, Ses ravages; dévouement des Missionnaires (1652), II, 246, 248, 250; III, 205. — Avis du Saint à un prélat qui voulait aller lui-même soigner les pestiférés, III, 203. — Règle de conduite tracée aux Missionnaires en cas de peste, 205, 206 — Pestiférés soignés dans la maison de Saint-Lazare, 367.

Petites-Maisons (Hôpital des), à Paris. Missions données dans

PLE 653

cet établissement, II, 29, 330. — Services rendus dans cet hôpital par les Filles de la Charité, 453.

Pianezze (Le marquis de), premier ministre d'État du duc de Savoie; son éloge. Il fonde à Turin un établissement de prêtres de la Mission (1654), I, 325. — Il propose aux Missionnaires un établissement à Savigliano qu'on ne peut accepter, II, 109, 111. — Il témoigne sa consolation des fruits d'une Mission (1658), 113. — Hommage de sa vénération à la mort de S. Vincent, I, 374.

Picardie. Cette province fournit à S. Vincent ses premiers compagnons dans la Congrégation, I, 131. — Elle est envahie par les Espagnols; missions données à l'armée, 228. — Désolation de ce pays ruiné par la guerre, 275; II, 509. Voy. Misère publique.

Piccolomini, cardinal-archevêque de Césarée, nonce du Pape, à Paris. Il venait conférer avec S. Vincent sur les intérêts de l'Église. Il assiste aux funérailles du Saint, I, 369; III, 339.

Pie IX. Renouvelle la prescription de faire, à Rome, les exercices des Ordinands à la maison de la Mission, II, 307.

Piémont. Missions ence pays, II, 105 et suiv.

Pierre Lombard. Les livres des Sentences, I, 27.

Pierre (Saint). Détaché même de la vie, III, 63. — Dévotion particulière de S. Vincent envers cet apôtre, 132.

Pierron (Nicolas). Supérieur général de la Congrégation de la Mission, I, 376; II, 675.

Piété envers Dieu. Voy. Dévotion.

Pitié (Hôpital de la), à Paris. Mission donnée en 1636, I, 217; II, 330.

Placentia, ville d'Espagne. L'évêque de cette ville assiste à Rome aux exercices des Ordinands: il a la pensée d'emmener quelques Missionnaires avec lui pour introduire la pratique de ces exercices dans son diocèse, II, 310, 311.

Plaissala, en Bretagne. Mission, II, 58.

Plessis-Monbart (Christophe du), fondateur du Magasin charitable durant la famine de Paris (1652), I, 285.

Pleurtuit, au diocèse de Saint-Malo. Mission, II, 57.

654 POL

Plomion, localité de Picardie. Secourue par S. Vincent, II, 516.

Poitiers. Les Missionnaires de Richelieu sont chargés de donner des missions dans ce diocèse (1638), I, 318. — Fruit des missions, II, 69. — Fruit des exercices des Ordinands, 302. — S. Vincent empêche la nomination à ce siège épiscopal d'un candidat indigne; scène violente faite par la mère du prétendant, III, 433.

Poitou. Missions en cette contrée (1638), II, 66, 69.

Polignac (Le cardinal de). Il officie solennellement à Saint-Lazare à l'occasion de la canonisation de S. Vincent, I, 385.

Politique. La vue du Sauveur et la doctrine de l'Évangile étaient la seule règle de la vie de S. Vincent et toute sa politique, I, 120. — Il estimait devoir s'abstenir des affaires politiques, et pourquoi, 295. — Nous ne devons pas nous mêler des affaires de l'État. Diverses raisons de cette pratique. A l'exemple de S. Bernard, S. Vincent s'entremet cependant auprès des princes, *Ibid.*, 299. — S. Vincent a servi le roi avec une fidélité inviolable, II, 615; — avec un entier désintéressement, 619; — avec une grande prudence et une remarquable sagesse, 624. — Quelques règles principales de sa prudente conduite, 627 et suiv.

S. Vincent demande à Richelieu la fin de la guerre en Lorraine (1641), I, 251. — Sagesse des vues de S. Vincent, 252. — Il prie Richelieu de secourir par les armes l'Irlande contre l'Angleterre et lui promet le concours du Pape, *Ibid.* — Il entre au Conseil de conscience. Ses règles de conduite à la Cour, II, 577.

Troubles politiques en 1649 et 1652. Plusieurs méconnaissent leur devoir, la plupart des meilleurs se taisent. Opposition de S. Vincent aux vues de Mazarin, I, 259; II, 616. — Il exhorte Mazarin à se retirer pour faire cesser les discordes civiles et s'expose à la disgrâce de la Cour (1649), I, 267; II, 618. — Il faisait faire des prières et des pénitences pour obtenir la cessation des guerres et la bénédiction de Dieu sur l'État, I, 271, 291, 293, 294, 301. — Dans ces guerres intestines, S. Vincent se déclare hautement pour le roi et fait tout ce qui est en son pouvoir pour le servir. Ses

POR 655

lettres en ce sens à divers évêques, 295 et suiv.; II, 617. — Il travaille par ordre de la reine à la réconciliation des princes avec le roi pendant la Fronde, I, 300.

Pollalion (M<sup>n10</sup>), Dame de Charité, fondatrice de l'œuvre des Filles de la Providence; notice, I, 195, 263; II, 464. — Son éloge, III, 419.

Pologne. La reine y appelle les Missionnaires et les Filles de la Charité; leur départ pour ce pays, I, 170; II, 243, 244. — Accueil qu'ils y reçoivent. Cure conférée à un Missionnaire. M. Lambert, supérieur, II, 244. — La peste à Varsovie (1652). Dévouement des Missionnaires. Lettre de la reine à S. Vincent, 245. — Départ de MM. Ozenne et Duperroy pour la Pologne. Incidents de leur voyage. Arrivée à Varsovie, 248. — Mort de M. Lambert, 247. — Progrès des armées russes en Pologne (1654). Douleur de S. Vincent, 288. — Succès des armées suédoises (1655). Situation des Missionnaires; plusieurs rentrent en France, 248, 253. — Dévouement des Missionnaires au milieu du double fléau de la guerre et de la peste. S. Vincent donne à la Compagnie des nouvelles de Pologne, 248, 252, 253. — Conclusion de la paix; joie qu'en éprouve le Saint, 258.

Pons. Les Missionnaires y assistent les soldats pendant la guerre de 1636, I, 233.

Pont-à-Mousson. S. Vincent procure des soulagements à cette ville ruinée par la guerre. Dévouement des Missionnaires, I, 244; II, 492, 493.

Pontoise. Les ecclésiastiques de cette ville forment une assemblée semblable à celle des ecclésiastiques de Paris; leur lettre à S. Vincent, II, 342, 343. — Séjour du roi dans cette ville, III, 156.

Portail (Antoine), prêtre de la Mission. Notice, I, 409.

Il supplée S. Vincent auprès des forçats (1622), I, 95. — Il s'établit avec le Saint au collège des Bons-Enfants et va donner avec lui des missions (1625), 129. — S. Vincent en appelle à son témoignage en exposant les commencements providentiels de la Compagnie, 333; III, 30. — Il rend témoignage que S. Vincent, qu'il connaissait depuis cinquante

656 PRÉ

ans, était une image des plus parfaites de Jésus-Christ, III, 123.

Il donne des missions en Auvergne avec M. Olier (1636), I, 218; II, 44. — S. Vincent lui écrit que la nécessité de pourvoir aux besoins de l'armée l'empêche d'envoyer les missionnaires promis à M. Olier, I, 233. — Il lui confiait en grande partie la conduite de la Compagnie des Filles de la Charité. Intérêt qu'il portait à cette communauté, 345.

Sa mort; son éloge, I, 344; III, 54, 428.

Portrait de S. Vincent de Paul, par le peintre Simon François, I, 114.

Port-Royal. S. Vincent va visiter les chefs du parti janséniste pour les amener à la soumission au Pape, II, 568. — Il y a quelque chose à redire dans tous les livres qui sortent de cette boutique, 569. — La source n'étant pas nette, il y a danger de boire dans les ruisseaux qui en procèdent, *Ibid.* — On publie, sur le conseil de S. Vincent, une réfutation des prétendus miracles qui s'accomplissaient en cette maison, 571, 572, — Réponse du Saint à quelqu'un qui voulait qu'on s'accommodât aux Messieurs de Port-Royal, 575.

Potier de Gesvre (Augustin), seigneur de Blancmesnil, évêque de Beauvais. Il fait établir la Confrérie de la Charité dans chaque paroisse de Beauvais, I, 162. — Il avait fait donner par S. Vincent des Missions dans son diocèse, 174. — Il concerte avec le Saint l'établissement des Exercices des Ordinands; ils ontlieu à Beauvais, pour la première fois, en septembre 1628. Ibid., 175; III, 276. — Il persuade à Mgr de Gondi d'établir les mêmes Exercices dans le diocèse de Paris, I, 176.

Pouy, village des Landes, aujourd'hui Saint-Vincent-de-Paul. Lieu de la naissance de S. Vincent, I, 18.

Précepteur. Comment S. Vincent exerce cet emploi, I, 50.

Prédestination (Marques de). Personne ne se peut perdre dans l'exercice de la charité, II, 478. — Fréquenter les lieux saints et les personnes vertueuses, 479. — Il y en a des marques si probables qu'il n'y a presque paslieu d'en douter, III, 39. — La conformité à Jésus-Christ souffrant est la marque de notre prédestination, 443. Voy. Élus.

Prédication. S. Vincent avait une éloquence naturelle, non seu-

PRÉ 657

lement pour s'expliquer nettement, mais aussi pour persuader par des paroles fort affectives. Comment il procédait, I, 115; II, 321. — Témoignages rendus à l'éloquence pénétrante de sa parole, par Bossuet et par Tronson, I, 184; — par la reine de Pologne et les dames de la Charité, III, 45; — par les ecclésiastiques de l'Assemblée de Saint-Lazare, 136. — Réforme introduite par le Saint dans la manière de prêcher, II, 16.

Avis de S. Vincent sur la prédication: Exemple de Jésus-Christ prêchant sa doctrine avec un style beaucoup plus bas et ravalé que celui des Apôtres, II, 14. — Il faut redouter la vaine complaisance, 13, 14. — User de comparaisons familières à l'exemple de Notre-Seigneur, 15; III, 496. - Les passages des auteurs profanes ne doivent servir que comme marchepieds à l'Évangile, II, 15. - Parler d'un ton familier et naturel. Exemple des comédiens, 16. — Grand succès de cette forme simple d'enseignement dans les missions d'Irlande, 188, 189. - S. Vincent se met à genoux devant un prédicateur des Exercices des Ordinands pour le prier de parler avec plus de simplicité, 286. — Il faut rendre la morale familière et descendre dans le particulier, 294. - Il faut puiser en Dieu ce que nous disons aux autres, 295, 296. — S. Vincent recommande la simplicité aux ecclésiastiques qui prêchent la mission du faubourg Saint-Germain à Paris. Succès qui en résulte, 337, 338.

Les prédicateurs qui prêchent conformément aux lumières de la foi, opèrent plus dans les âmes que ceux qui remplissent leurs discours de raisonnements humains, III, 17. — Rechercher l'applaudissement, c'est se livrer à la tyrannie du public, 120. — Il faut demeurer fidèlement dans la pratique de la simplicité et humilité de J.-C., 121. — De deux pensées, produire la moindre et sacrifier à Dieu la plus belle dans le secret du cœur, 122, 279. — Prêcher simplement et bonnement. Dieu bénit toujours ceux qui prêchent ainsi. Bel exemple de l'évêque de Sarlat parlant aux Ordinands, 335. — Le Saint se jette à plusieurs reprises aux pieds d'un prêtre pour le conjurer de prêcher avec simplicité et ne peut l'obtenir, 336. — Parler dans l'esprit humble de J.-C.: exemple du Sauveur, 496.

658 PRO

Prélats. Amour respectueux de S. Vincent envers eux, III, 155, 194. Voy. Évêques.

Prémontrés (Ordre des). S. Vincent travaille à préserver cette Congrégation des erreurs jansénistes, II, 570. — S. Vincent s'emploie pour la réforme de cet Ordre, 599.

Présence de Dieu. Voy. Dieu.

Prêtres. La sainteté de leur état; moyens pour y persévérer, II, 318, 319. — Grandeur de leur ministère, 380, 381, 383; — Les désordres qui règnent dans le monde doivent leur être attribués, 382. — Les mauvais prêtres sont les plus grands ennemis de l'Église, Ibid.; — Combien « un bon prêtre est une grande chose », 384, 391. — Ils ont le plus haut ministère qui soit sur la terre, qui est d'exercer les deux grandes vertus de J.-C.: la religion envers son Père, et la charité envers les hommes, III, 208. — S. Vincent s'emploie pour en retirer plusieurs du désordre où ils étaient tombés, 211, 213. — Leur condition est la plus sublime sur la terre, 296. — Le Saint dit que s'il eût su ce que c'était d'être prêtre, jamais il n'eût consenti à le devenir, Ibid. — Les anciens Pères disaient qu'il y avait fort peu de prêtres sauvés, 297. — Voy. Ecclésiastiques, Sacerdoce.

Prévost (Nicolas), prêtre de la Mission. A Sedan. Il est envoyé à Madagascar, II, 222.— Ses travaux et sa mort dans cette île, 224, 225; III, 425.

Prière. Avec l'humilité, ce doit être l'arme des Missionnaires, II, 290, — S. Vincent cite et explique le texte *Desiderium* pauperum exaudivit, etc., 296. — Ne pas craindre de demander à Dieu de grandes choses, III, 278. — Voy. Oraison. — Prières du matin, exemple de S. Vincent, 101.

Prières (Dom Jouand, abbé de) attaqué par les Jansénistes comme adversaire de l'abbé de Saint-Cyran, II, 644, 657.

Prisonniers. S. Vincent procure les secours spirituels à ceux qui sont enfermés à la Bastille, II, 613. — Voy. Criminels, Galériens.

**Procès.** S. Vincent renonce à la cure de Thil plutôt que d'avoir à plaider pour entrer en possession de ce bénéfice, I, 26. —

PRU 659

Manière scandaleuse dont les procès se traitaient. Mission donnée aux gens de justice en une localité. Ses résultats, II, 333. — Conseils au supérieur de Cahors pour le détourner de plaider, III, 160. — S. Vincent donne le même conseil à un prélat, 198. — Il est injurié par une personne qui lui attribuait faussement la perte d'un procès, 239. — Il n'aimait pas employer ses recommandations pour ces sortes d'affaires, 240. — Il refusait ordinairement de soutenir par ce moyen les droits des établissements de sa Congrégation, 360, 387. — Son indifférence sur l'issue des procès, 381. — Motifs de les fuir, 388.

Procès intenté à la Congrégation au sujet de la ferme d'Orsigny. Sentiments de S. Vincent à cette occasion, III, 244, 384. Voy. Orsigny. — Sa soumission à la sentence des juges, 323, 384, 387. — Il était le solliciteur de la justice, non de ses intérêts, 359.

Professeurs. Ils sont comme les sources publiques où l'on doit puiser les eaux salutaires pour la doctrine et pour les mœurs. S. Vincent écarte ceux dont les enseignements ne sont pas sûrs, II, 546; III, 12.

Progrès spirituel. En la vie spirituelle il faut toujours avancer, II, 419. — On avance quand on ne délaisse pas les bonnes pratiques, *Ibid*. — La mesure doit s'en prendre du progrès que nous faisons dans la mortification, III, 406. — Voy. *Perfection*.

Propagande (La sacrée Congrégation de la). Elle demande à S. Vincent des Missionnaires pour l'Irlande (1646), II, 186. — Pour Madagascar (1648), 200. — Voy. Missions étrangères.

Proust (Jean), frère coadjuteur de la Mission. A Saint-Quentin pendant la guerre, II, 640.

Providence de Dieu. Voy. Dieu.

Prudence. S. Vincent avait l'esprit grand, circonspect et difficile à surprendre, I, 114. — Il disait que l'esprit humain est prompt et remuant. Les esprits les plus vifs et les plus éclairés ne sont pas toujours les meilleurs s'ils ne sont les plus retenus, 116. — Cette vertu bien entendue nous rend agréables à Dieu, et comment, 123. — De la conduite prudente de S. Vincent, 128;

II, 416, 417, 627; III, 459 et suiv. — Doctrine et exemples de S. Vincent, III, 338 et suiv. — Il a passé pour l'un des hommes les plus sages et les plus avisés de son temps, 339. — La prudence doit être unie à la simplicité, 338, 341. — Entretien du Saint sur cette vertu: son objet, 340. — Il se recueillait avant de répondre dans les choses importantes, 344. — Là où la prudence humaine déchoit, là commence à poindre la lumière de la sagesse divine, 344. — Combien il évitait l'empressement naturel. Quelques exemples, 345. — Prudence dans les paroles. Il déclare qu' «il ne connaît pas » un ancien Missionnaire, 347. — Prudence dans les réprimandes et avertissements. Quelques exemples, 348. — Principes de la prudence chrétienne, 354. — Règles pratiques de prudence observées par le Saint, 355.

Pureté. Les Filles de la Charité prendront toutes les précautions possibles pour conserver parfaitement la pureté du corps et du cœur, II, 448. — S'accoutumer à porter son cœur dans les sacrées plaies de J.-C. toutes les fois qu'il est assailli des impuretés: c'est un asile inaccessible à l'ennemi, III, 415. — Voy. Chasteté.

Purgatoire. Voy. Défunts.

# Q

Québec (Canada). Le culte de S. Vincent y est introduit aussitôt après la canonisation du Saint, I, 387.

Quélen (Hyacinthe de), archevêque de Paris. Il reconnaît officiellement les reliques de S. Vincent, et préside à leur translation (1830), I, 392.

Quinze-Vingts (Hôpital des). S. Vincent y établit la confrérie de la Charité à la prière des administrateurs, I, 163. — Mission donnée en 1633, II, 330.

# $\mathbf{R}$

Raconi en Piémont. Mission, II, 108.

Raconis (Charles François d'Abra de), évêque de Lavaur.

REC 661

- S. Vincent le presse d'écrire contre le Jansénisme. Lettre du prélat au Saint, II, 544.
- Raggio, prêtre, noble gênois. Bienfaiteur de la Congrégation de la Mission à Gênes, I, 324.
- Ragny (Léonor de la Magdelaine, marquis de), beau-frère d'Emmanuel de Gondi, I, 66.
- Rainssant (Le R. P.), chanoine de Saint-Augustin, curé de Ham. Lettre de remerciement à S. Vincent, II, 527.
- Rambervillers, localité secourue par S. Vincent, II, 505.
- Rancé (L'abbé de). Sa retraite à Saint-Lazare; édification qu'il y trouve, II, 298.
- Raoul (Jacques), évêque de La Rochelle. Voy. Guibourgère (Jacques-Raoul de la).
- Rappiot, marchand de Marseille. Il fait banqueroute à Alger, se sauve à Marseille et occasionne ainsi l'emprisonnement du consul Missionnaire Barreau, II, 137.
- Réchabites. Leur fidélité aux traditions de leurs pères, I, 332; III, 32. Leur admirable confiance en Dieu, I, 364.
- Rechau (Le baron de), II, 58.
- Réconciliation. Exemple des Turcs, II, 160; Exemples donnés par S. Vincent à l'égard de ceux qui l'ont outragé, III, 235, 236. Il va trouver avant la messe un religieux qui lui avait témoigné quelque aversion, 237.
- Reconnaissance. S. Vincent avait un cœur tout à fait porté à la reconnaissance, I, 64. Il était plein de reconnaissance pour les dons de Dieu, 118, 119. La vue des bienfaits de Dieu le portait à l'humilité, 328. Sentiments et exemples de S. Vincent sur cette vertu, III, 361 et suiv. Sa reconnaissance envers Dieu, Ibid. Il disait « qu'on doit employer autant de temps à remercier Dieu de ses bienfaits qu'on en a employé à les demander», 362. Sa reconnaissance envers les hommes; quelques traits, 363, 368 et suiv., Il constatait deux choses en lui: « la reconnaissance, et qu'il ne pouvait s'empêcher de louer le bien, » 369. Combien cette vertu est agréable à Dieu, 371.

662 REG

**Récréations**. S. Vincent employait ce temps à l'acquit de sa charge III, 491.

Recueillement. Voy. Vie intérieure.

Rédemption. Il n'y a que celui qui sait le prix du sang de Jésus-Christ qui puisse comprendre le prix de la conversion d'une âme, I,233. — Comme les marchands qui passent aux Indes pour y chercher des trésors, il faudrait désirer y aller pour gagner des âmes à Jésus-Christ, 243.

Rédemption des captifs (Ordre de la Sainte-Trinité pour la) ou des Mathurins, II, 182.

Réforme de communautés religieuses. S. Vincent la procurait de tout son pouvoir, II, 422; — détails, 599.

Refuge (Maison du). Mission donnée dans cet établissement, II, 330.

Rėgents. Voy. Professeurs.

Règlements donnés par S. Vincent. Aux Missionnaires de l'armée, I, 231. — Pour les confréries de charité, II, 440.

#### Règles.

1º Observance des règles. — S. Vincent avait une fermeté douce mais inébranlable pour les faire pratiquer, II, 417, 418, 419. — Il cite l'exemple d'une communauté déchue en quelques années, par suite de la nonchalance à les faire observer, III, 462. — Il dit que l'habitude des règles est un riche trésor, et que le contraire tire de grands inconvénients après soi. Exemple d'une personne du monde, 464. — S'y tenir même en voyage, autant qu'il est possible, *Ibid*. — Le Supérieur en doit donner l'exemple, 480. — Voy. Obéissance.

2º Règles de la Congrégation de la Mission. — Les règles de la Mission sont la seule chose que, vers 1635, S. Vincent eût laissée à regret inachevée, s'il avait fallu mourir, I, 361.

Distribution du livre des règles, le 17 mai 1658. Conférence du Saint à cette occasion, I, 329, etc. — Pourquoi on a tant tardé à les donner à la Compagnie, 331, 332; III, 346. — S. Vincent blâme un Missionnaire qui en avait fait publier un abrégé sans autorisation, III, 309.

Motifs de les pratiquer fidèlement, I, 329. — Les premiers

REL 663

Missionnaires reconnaissaient S. Vincent pour leur règle vivante avant que la Règle fût écrite, 336. — Elles sont puisées dans l'esprit de J.-C. et tirées des actions de sa vie, III, 128.

3º Règles des Filles de la Charité. — Règles communes des Filles de la Charité, et règlements des offices particuliers, II, 444. — Excellence et perfection de ces règles, 446, 447. — Fragments remarquables de ces règles, 448. — S. Vincen lit les règles et les promulgue devant les sœurs réunies, 633. — Il leur annonce les bénédictions de Dieu, si elles observent bien leurs règles, ses malédictions, si elles y sont infidèles, 634. — Motifs de les bien pratiquer, Ibid., 635.

Reims. S. Vincent envoie des Missionnaires et des secours à cette ville, ruinée pendant la guerre, I, 276; II, 468, 515, 516, 519, 521, 523. — Fruit des missions en ce diocèse, II, 52. — Succès des exercices des Ordinands, 313. — Les Missionnaires y établissent la confrérie de la Charité, 526, 641. — Lettre de remerciement de l'archidiacre et du bailli, pour les secours qu'ils ont reçus, 529, 530. — Voy. Misère publique.

Le clergé y fait célébrer un service solennel à la mort de S. Vincent, I, 371.

Voy. Aï, Estampes (Mgr d'), Fontaine, Ludes, Sillery. Relations des Missionnaires sur leurs diverses œuvres et leurs travaux. Relations périodiques des Missionnaires sur la misère en Picardie. S. Vincent annote lui-même et fait imprimer et distribuer cette publication, I, 413.

Relets (de), prévôt de Saint-Pierre, à Mâcon, I, 98.

Religieux. S. Vincent avait une grande estime pour l'état religieux, II, 12, 13, 598. — Services qu'il a rendus à plusieurs ordres religieux, 598 et suiv. — Il détourne un religieux de passer à un autre ordre tombé dans le relâchement, 604. — Il détourne un autre religieux fort célèbre de briguer l'épiscopat, 605. — Sentiments charitables du Saint, même envers ceux dont il avait à se plaindre, III, 25, 238, 323. — Témoignages d'estime et bons offices du Saint pour les religieux, 216 et suiv. — S. Vincent en encourage plusieurs à persévérer dans leur vocation, 217, 218.

Religieuses. Comment S. Vincent les dirigeait. Sa conduite avec les Filles de la Visitation, II, 409 et suiv. — Les Missionnaires ne se chargent pas de leur direction, mais seulement de celle des Filles de la Charité, et pourquoi, 460; III, 318. — Services rendus par S. Vincent à divers monastères de filles, II, 607. — Sa sollicitude pour l'élection régulière des supérieures, 608. — Désordres survenus dans certains monastères. Salutaire intervention du Saint, 610. — Sa charité. Lettre en faveur d'une religieuse errante, hors de son monastère, III, 219. — Il fait respecter la règle de la clôture, 434. Voy. Visitation.

Les Filles de la Charité ne sont pas religieuses, et pourquoi, II, 460.

Reliques. S. Vincent disait de lui-même que le corps de ce pécheur serait bientôt mis en terre et qu'on le foulerait aux pieds, I, 362. — Son cœur est mis dans un vaisseau d'argent, et son corps déposé dans l'église de Saint-Lazare, 370. — la mission de Fontainebleau par déférence pour un religieux, 323, 324.

Histoire des reliques de S. Vincent de Paul, 388. — Dévotion qu'il avait pour les reliques des saints, III, 134.

Remèdes. User de ceux qui sont ordonnés, c'est faire honneur à Dieu qui les a créés; mais éviter trop de tendresse sur soimême, III, 454.

Remirement, ville de Lorraine. Secours envoyés par S. Vincent, II, 505.

Renard (Mathieu), frère coadjuteur de la Mission. Notice. Ses voyages en Lorraine pour l'assistance des pauvres, I, 245; II. 505, 507.

Rennes. S. Vincent y passe en 1649, I, 272.

Renoncement à soi-même. Explication de la doctrine de Jésus-Christ sur le renoncement, tirée de saint Basile, III, 119, 120. — Est essentiel pour suivre Jésus-Christ, 392. — Cette vertu comprend le renoncement à son jugement, à sa volonté, à ses sens, à ses parents, 392 et suiv. — Voy. Attaches, Détachement, Indifférence.

RET 665

- Renti (M. de). Notice. Il aide S. Vincent de son influence et de ses aumônes pour l'assistance de la noblesse de Lorraine (1641), I, 248. Il adresse à S. Vincent un prêtre qui a besoin de faire les exercices de la retraite, II, 365.
- Repas. Grande édification du prieur de Saint-Lazare, M. Le Bon, en assistant un jour au repas des premiers Missionnaires, I, 146. S. Vincent se demandait en s'y rendant s'il avait gagné le pain qu'il allait manger, 292; III, 366, 374. Sa modestie et sa mortification. Même en sa dernière maladie il ne voulait pas qu'on lui apportât rien de délicat, I, 356; III, 374, 375, 410. Sa dévotion aux prières qui se disent au moment du repas, III, 23. Retranchements dans l'ordinaire de la communauté, à l'occasion de la misère publique. Réflexions du Saint, 407, 486, 487.
- Répétition de l'Oraison. S. Vincent recommande et propage cette pratique, III, 81.
- **Résignation** au bon plaisir de Dieu. Rien qui soit plus saint et de plus grande perfection, III, 61. Voy. *Croix*, *Dieu* (Volonté de).
- **Résolutions**. Il y faut descendre au particulier, et après cela les accomplir, sans cela on n'est souvent vertueux que par imagination, I, 182. Voy. *Oraison*.
- Respect. Les supérieurs doivent traiter chacun avec douceur et respect, III, 482.
- Respect humain. Il n'y avait en S. Vincent aucun respect humain, et aucune crainte de qui que ce fût ne le pouvait fléchir, II, 623.
- Restout, peintre. Son tableau de S. Vincent aumônier des galères, I, 386.
- Rethel. S. Vincent envoie dans cette ville des Missionnaires et des secours. Lettre de remerciement du gouverneur, I, 276; II, 468, 515, 516, 523, 529. Les Filles de la Charité y prennent soin des soldats malades II, 456. Les Missionnaires y établissent la confrérie de la Charité, 526. Voy. Misère publique.

666 RET

Retraites spirituelles. Utilité et excellence de cette pratique, I, 178; II, 359 et suiv., 364 et suiv. — S. Vincent s'applique à en généraliser l'usage. Retraites au Collège des Bons-Enfants (1630), I, 178; II, 350. — Retraites à Saint-Lazare, I, 179; II, 350, 362, 367. — Retraites à Rome, et dans les diverses maisons de la Congrégation, I, 179. — On reçoit gratuitement à Saint-Lazare les retraitants, malgré la charge qui en résulte pour la maison, II, 351, 353. — Témoignage de l'édification que rencontraient les retraitants et des fruits qu'ils en retiraient, 355, 364 et suiv. - Paroles remarquables de S. Vincent sur les retraites. Il recommande aux siens de soutenir cette charge avec constance et persévérance, 355, 356. — Les Missionnaires doivent se prêter avec zèle à la conduite des Exercitants, 358, 360. - S. Vincent fait faire une retraite à un homme qui l'avait outragé, III, 236. - Voy. Exercitants.

- des Ecclésiastiques. S. Vincent désire que les prêtres fassent chaque année les exercices spirituels. Plusieurs ecclésiastiques et religieux viennent les faire à Saint-Lazare. Témoignages de leur reconnaissance, II, 323, 363, 364, etc. C'est le moyen le plus propre pour les affermir entièrement dans le bien, 345. La pratique de ces exercices se répand dans les diocèses. Plusieurs prélats en expriment leur satisfaction, 367 et suiv. En Italie. Fruits merveilleux à Gênes, 372.
- des Prêtres de la Mission. Tous les Missionnaires font une retraite de huit jours chaque année, I, 179. S. Vincent ne manquait jamais de faire sa retraite annuelle, quelques affaires qu'il pût avoir. Estime qu'il avait de cet exercice, 179, 338; III, 84, 85. Il conseille d'écrire les principaux sentiments qu'on a eus dans l'oraison, I, 181. Il recommande de ne pas se presser trop âprement aux exercices de la retraite, ibid. Les Missionnaires font leur retraite à Saint-Lazare, même au milieu du tumulte des troupes qui y sont campées en 1636, 229. S. Vincent dit que la retraite est nécessaire aux ouvriers apostoliques; il leur arrive souvent comme aux horloges qui se détraquent, en servant le public, II, 24. A un Missionnaire tenté de quitter sa vocation, il conseille de ne

RIC 667

sortir de la Compagnie que par la porte par laquelle il y est entré, c'est-à-dire, la retraite, III, 229.

Retz (Henri de Gondi, premier cardinal de), évêque de Paris (1598-1622); frère d'Emmanuel de Gondi, le général des galères. S. Vincent, alors curé de Clichy, lui rend témoignage des bonnes dispositions de ses paroissiens, I, 47. — Il écrit à S. Vincent pour procurer son retour dans la maison de Gondi, 72. — Il approuve le règlement de la confrérie de la Charité de Villepreux, 77. — Il fait accepter à S. Vincent la direction des Filles de la Visitation, à Paris, 102; II, 403.

- (Pierre de Gondi, duc de), fils aîné d'Emmanuel de Gondi, I,
   49, 53; III, 345. Il fonde une maison de la Mission à Montmirail, I, 322.
- (Jean-François-Paul de Gondi, cardinal de), coadjuteur puis archevêque de Paris (1654), autre fils d'Emmanuel des Gondi, I, 50. Il approuve les règles des Filles de la Charité (18 janvier 1655), II, 445.

Ribadeneira (Le père), S. J. Sa Vie des saints, I, 147.

Riblemont, localité secourue par S. Vincent pendant la guerre, I, 277; II, 516, 518.

Richelieu (Armand Duplessis, cardinal de). Notice, I, 318.

Il exprime à S. Vincent sa satisfaction des conférences du Mardi établies à Saint-Lazare; il lui demande les noms des ecclésiastiques dignes d'être nommés aux évêchés vacants, I, 185. — Il lui accorde la création d'un hôpital à Marseille pour les forçats, 191. — Il aimait à consulter le Saint sur les intérêts de l'Église et du clergé, 214. — Il lui envoie un don considérable pour l'entretien des ecclésiastiques au Séminaire des Bons-Enfants, *Ibid*. — S. Vincent désolé des ruines causées par la guerre, supplie le Cardinal de rendre la paix à la France (1641), 251. — Il lui demande de secourir, par les armes, l'Irlande catholique; il lui promet le concours du pape, 252. — Le Cardinal fonde une maison à Richelieu, 318; II, 67. — Il fait enfermer à Vincennes l'abbé de Saint-Cyran, II, 541. — (Armand de Wignerod, duc de), neveu du Cardinal, II, 48.

Richelieu, ville, autrefois du diocèse de Poitiers, aujourd'hui de celui de Tours. Le cardinal de Richelieu y fonde une maison de

668 ROM

la Mission (1638), I, 318; II, 200. — Puissance de l'hérésie en ce pays. Conversions d'hérétiques, II, 70, 71. — Succès des Exercices donnés aux Ordinands du diocèse de Poitiers, en 1649, 302. — S. Vincent écrivant à un évêque lui dit que son frère y a fait une petite retraite, III, 197.

Nouvelle visite du Saint pendant les troubles de la Fronde (1649), I, 273; III, 406. — Il y tombe malade, I, 353; III, 287. On demande de Richelieu des Filles de la Charité. Conseils du Saint à celles qui y sont envoyées, II, 454.

Rieux (René de), évêque de Saint-Pol-de-Léon. Il revendique son siège épiscopal, II, 594.

Rinuccini, nonce du pape, en Irlande. Il convie le clergé de ce pays à adopter la méthode d'enseignement des Missionnaires, II, 189.

Ristretto cronologico della vita di S. Vincenzo di Paoli, Roma, 1729, III, 163.

Rituel. S. Vincent veut que les Missionnaires de Madagascar se servent du Rituel romain et ne laissent s'établir aucun usage contraire, II, 202.

Rivet (Louis), prêtre de la Mission. A Saintes, III, 133.

Rivet (Jacques), frère coadj. de la Mission. Il est tenté contre sa vocation. Avis de S. Vincent, III, 228.

Rochechouart (Marie-Henriette de), supérieure d'une maison de la Visitation, II, 413; III, 281.

Rochefort-sur-Mer. Séminaire d'aumôniers de la Marine confié à la direction des prêtres de la Mission, I, 234.

Rocroy. S. Vincent y envoie des Missionnaires et des secours (1650), I, 276; II, 516. — Les Missionnaires y établissent la Confrérie de la Charité, II, 526.

Rohrbacher, auteur de l'Histoire de l'Église. Il exprime le désir qu'on publie les Vies inédites des premiers Missionnaires, II, 133.—Il dit que S. Vincent s'est montré, dans sa lutte contre le Jansénisme, un Père de l'Église, 577.

Romagne (Italie). Missions en cette contrée, II, 77.

Rome. S. Vincent y séjourne après sa captivité et y continue ses études, I, 34, 37. — Son émotion en y entrant; souvenir

RUB 669

qu'il en garde, 38. — Commencement des Exercices des Ordinands, 177. — Fondation d'un établissement de Missionnaires à Rome. Donation faite par la duchesse d'Aiguillon. Autorisation accordée par le Pape (1642), 320; II, 72, 75, 307. — Les Missionnaires évangélisent, avec un grand succès les bergers de la Campagne romaine. Mort de M. Le Breton, II, 72, 74, 75.

Le pape prescrit que tous ceux qui se préparent à recevoir à Rome les ordres sacrés, y feront les Exercices chez les Prêtres de la Mission (1659), II, 307. — Édification donnée par les abbés de Chandenier pendant les Exercices. Le Pape exprime sa satisfaction, 308. — Il n'en veut exempter personne, 309. — Le succès de ces Exercices donne de l'émulation à quelques Religieux qui veulent les ôter aux Missionnaires et s'en faire donner la direction. Le Pape n'y consent pas, 311. — Il donne un nouveau Bref (1662) obligeant les Ordinands des évêchés suffragants de Rome à assister, eux aussi, à ces Exercices, 313.

Ronces. Comme le propre des Ronces est de porter des piquants, le propre de la nature corrompue de l'homme est de faillir, III, 254.

Rosaire. La Confrérie en est établie dans les bagnes, en Barbarie, II, 157.

Rose (Notre-Dame de la), au diocèse d'Agen. Établissement de la Congrégation de la Mission en ce lieu (1637), I, 320.

Rosoy, localité de la Picardie, secourue par S. Vincent, II, 516.

Rouen. Fruit des missions dans ce diocèse, II, 54.

Rougemont (Le comte de). Histoire de sa conversion opérée par S. Vincent à Châtillon. Bel exemple de détachement, I, 82.

Roussel (Le R. P.), jésuite. Lettre à S. Vincent sur la mort édifiante d'un Missionnaire, II, 499.

Roye en Picardie. On y transporte les reliques de S. Vincent pendant la révolution de 1830, I, 397.

Rubriques. S. Vincent voulait qu'on y fût très exact, III, 99. — Voy. Cérémonies, Messe, Office divin.

Rumelin (Michel Thépant, sieur de), chanoine de Tréguier. Fondateur de l'établissement de la Mission en cette ville, I, 325.

### S

- Sables-d'Olonne (Les). Un jeune garçon de ce pays captif à Tunis est racheté par un Missionnaire, II, 179.
- Sacerdoce. Ordination de S. Vincent. Ses sentiments sur cette dignité, I, 25. Le préjudice causé par la conduite scandaleuse des prêtres, 173. Les prêtres sont au-dessus des rois, II, 291. Voy. *Prêtres*.
- Sacrements de pénitence et d'Eucharistie. Voy. Communion, Confession.
- Sacrifice (Esprit de). Nous serions indignes de l'être que Dieu nous donne si nous refusions de consumer notre vie selon ses desseins, III, 127. Exemple de notre divin Sauveur. *Ibid.* Voy. *Martyre*, *Mortification*.
- Sagesse. Ceux-là marchent sûrement qui ne s'écartent pas du chemin par où le gros des Sages a passé, I, 116. Voy. *Prudence*.
- Sainctot (M<sup>me</sup>). Une des premières Dames de la Charité de l'Hôtel-Dieu de Paris, I, 195.
- Saints. Motifs et moyens d'imiter leurs vertus, III, 2. La dévotion de S. Vincent envers eux, 132, 134.
- Saint-Amand, au diocèse d'Angoulême. Mission en 1640, II, 67.
- Saint-Amour (Gorin, abbé de), ardent janséniste. Ses menées à Rome, II, 559, 561.
- Saint-André, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, I, 163.
- Saint-Arnoult, village aux environs de Paris. Secouru par les Missionnaires, en 1652, I, 283.
- Saint-Antoine (Religieux de l'Ordre de). S. Vincent aide à la réforme de leur communauté, II, 599.
- Saint-Antoine (Faubourg), à Paris. Le premier monastère de

SAI 671

la Visitation à Paris est établi, dans ce faubourg, II, 317, 403.

- Saint-Augustin (Chanoines réguliers de). S. Vincent contribue à la réforme de cette congrégation, II, 599.
- Saint-Barthélemy, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, I, 163.
- Saint-Benoît, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, I, 163.
- Saint-Bernard (Religieux de l'Ordre de). S. Vincent aide à la réforme de cet Ordre, II, 599.
- (Porte), à Paris. On transporte les forçats à la tour située près de cette porte, I, 95.
- Saint-Brieuc. Le théologal de cette ville vient saluer S. Vincent à Rennes, I, 273. Voy. La Barde (Mgr, de).
- Saint-Charles (Séminaire), ou Petit Saint-Lazare, à Paris. S. Vincent établit ce séminaire pour les jeunes clercs faisant leurs humanités, I, 216. Voy. Saint-Lazare.
- Saint-Cyr, paroisse du diocèse de Sens. Fruits de la mission en 1642. Lettre de remerciements adressée à S. Vincent par M. et M<sup>me</sup> de Saint-Cyr, seigneurs de ce lieu, II, 60, 61.
- Saint-Cyran (Abbaye de), autrefois du diocèse de Poitiers, II, 534.
- (Jean Du Verger, abbé de). Ses premières relations avec S. Vincent. Connaissance qu'avait le Saint de l'esprit et des doctrines de ce sectaire, I, 302; II, 534, 551. Il avoue au Saint sa pensée que le dessein de Dieu est de ruiner l'Église présente, II, 256, 537. Il prend, en présence du Saint le parti de Calvin contre le concile de Trente, 535, 536. Ce qu'il dit à S. Vincent sur l'Écriture Sainte. Il prétend que depuis cinq ou six cents ans, il n'y a plus d'Église, 537, 657. Visites du Saint à l'abbé de Saint-Cyran pour le ramener à la vérité, 539; III, 281. Lettre de cet abbé à S. Vincent. Discussions à ce sujet, II, 539, 655, 654. Ce sectaire collabore aux ouvrages de Barcos et de Jansénius, 542, 660. Pour quelles raisons S. Vincent a rendu public ce qu'il savait des mauvais sentiments de Saint-Cyran, 658. En entrant dans le parti il quitte la pratique de l'abstinence

et du jeûne, et la célébration de la sainte Messe, 674. — S. Vincent rompt avec lui et le regarde comme un excommunié, III, 14.

L'abbé de Saint-Cyran est mis en prison à Vincennes par ordre de Richelieu. Quelques détails de son interrogatoire sur ses relations avec S. Vincent, II, 541, 653, 656. — Il est relâché à la mort du cardinal (1642). Sa mort (1643), 542. — Les Jansénistes s'efforcent de le défendre dans un libelle publié contre la Vie de S. Vincent écrite par Abelly, 643. — Réponse d'Abelly, 646.

- Saint-Denis (Faubourg), à Paris. S. Vincent y est outragé et accusé publiquement d'être cause de la misère publique, III, 235. Voy. Saint-Laurent (Paroisse de).
- près Paris. La cour s'y retire pendant la Fronde, I, 300. Monastère de la Visitation, II, 404.
- Saint-Esprit (Ordre du). Union d'une maison de cet ordre à la Congrégation de la Mission, à Toul, I, 318; III, 381.
- Saint-Étienne. Localité de la Picardie, secourue par S. Vincent pendant la guerre, II, 516, 523.
- Saint-Étienne-du-Mont, paroisse de Paris. Confrérie de la Charité, I, 163.
- Saint-Eustache, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, I, 163.
- Saint-Firmin (Séminaire), à Paris, I, 215; II, 378.
- Saint-Flour. Missions données dans ce diocèse par M. Olier et des prêtres de la Mission, I, 218; II, 43, 44. M. Olier fait faire les exercices de la retraite aux curés de ce diocèse dans l'abbaye de Pébrac, I, 218. Fruits des missions en ce diocèse, II, 43 et suiv. Voy. Ghomel.
- Saint-Germain (Faubourg), à Paris. S. Vincent y prend son logement dans cette ville, I, 39, 40. Mission donnée par les prêtres de la Conférence des mardis. Recommandations de S. Vincent en cette circonstance, II, 335 et suiv. Le ministre protestant Drelincourt y accueille un allemand luthérien déguisé en Missionnaire, III, 241.
- Saint-Germain-en-Laye. S. Vincent v vient assister le roi

SAI 673

Louis XIII, mourant, I, 252; III, 394. — Il va trouver la reine et Mazarin au commencement de la Fronde (1649), I, 267; II, 618. — Mission en ce lieu; bien qui s'y fait, II, 105.

- Saint-Germain-l'Auxerrois, paroisse de Paris. Confrérie de la Charité, I, 163. Les membres de la Conférence des mardis font célébrer dans l'église de cette paroisse un service solennel à la mort de S. Vincent et prononcer son oraison funèbre, 370, 373.
- Saint-Gille, diocèse de Luçon. Mission; Confrérie de la Charité, II, 66.
- Saint-Honoré (faubourg), à Paris. S. Vincent y loue une maison où les forçats seront mieux installés (1618), I, 94.
- Saint-Ilpise, ville d'Auvergne. Mission donnée en 1636, I, 218; II, 44.
- Saint-Jacques, deuxième monastère de la Visitation, fondé à Paris, au faubourg de ce nom, II, 404.
- Saint-Jacques-de-la-Boucherie, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, I, 163.
- Saint-Jacques-du-Haut-Pas, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, I, 163.
- Saint-Jean, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, I, 163.
- Saint-Jean-de-Luz, port de France sur l'Océan, III, 427.
- Saint-Jure (Le P.), de la compagnie de Jésus. Il vient visiter S. Vincent mourant, I, 352.
- Saint-Landry (rue), à Paris, I, 207.
- Saint-Laurent (Ile) ou de Madagascar. Voy. Madagascar.
- Saint-Laurent, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, I, 163.— M<sup>11e</sup> Le Gras y transfère son domicile et celui des Filles de la Charité, auprès de Saint-Lazare (1641), 171.— S. Vincent y établit l'hôpital du Nom de Jésus (1653), 309.— École de charité fondée par S. Vincent, de concert avec M. de Lestocq, III, 181.— Aumônes faites par S. Vincent, 186.— Voy. Lestocq (de).

674 SAI

Saint-Lazare-les-Paris. Seigneurie ecclésiastique et prieuré de l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin. Notice, I, 142; III, 360. — Comment ce prieuré fut offert à S. Vincent, I, 143 et suiv. - Saisissement du Saint en entendant une telle proposition, 145. - Négociations pour l'établissement de la Congrégation de la Mission en cette maison. Difficultés faites par le Saint pour l'accepter, 146; III, 372. - S. Vincent v est introduit et installé par l'archevêque de Paris, Jean-François de Gondi (8 janvier 1632), I, 147. — Comment l'union à la Congrégation de la Mission fut opérée et à quelles conditions. Premier concordat, 149. - L'archevêque de Paris fait l'union de Saint-Lazare à la Mission, par Lettres du 31 décembre 1632, confirmées par décret d'Urbain VIII (15 mars 1635), et par lettres patentes du roi Louis XIII, I, 151.— Opposition des religieux de Saint-Victor. Procès; admirables sentiments de S. Vincent en cette occasion. Ibid.; III, 381. - L'opposition est levée, I, 151.

Dévouement de S. Vincent pour les fous qui étaient enfermés dans la maison de Saint-Lazare. Il continue de recevoir ces infortunés, I, 152; II, 392. — Il visite le sous-prieur atteint de la peste, I, 164. - On y reçoit un grand nombre d'Exercitants. S. Vincent l'appelle « une arche de Noé », à cause de la diversité de leur condition; le « théâtre des miséricordes de Dieu », à cause des grands fruits qui s'y produisent, 178, 179; II, 362. — On y reçoit aussi gratuitement les Ordinands. Charge qui en résulte pour la maison; sainte générosité de Vincent, I, 180; II, 279, 280. - Le Commandeur de Sillery fait à la maison de Saint-Lazare une aumône considérable pour l'entretien du séminaire interne ou noviciat, I, 227. — Grand nombre de missions données par cette maison, II, 3o. - Affluence des retraitants. Sentiments d'édification de plusieurs prêtres et religieux sur les retraites faites à Saint-Lazare, 298, 364 et suiv. — On y établit les conférences ecclésiastiques ou Assemblées du mardi (1633), 318. - Les évêques s'y concertent pour agir contre le jansénisme. Il s'y tient plusieurs assemblées de docteurs sur cette question, 547.

S. Vincent avait fait mettre en divers endroits du cloître de Saint-Lazare ces paroles : Dieu vous regarde! III, 73. —

SAI 675

Aumônes privées données à quelques pauvres. S. Vincent en fait dîner deux chaque jour à sa table, 186. — Aumônes générales, ordinaires et extraordinaires, qu'on y distribuait, 187.

La maison de Saint-Lazare est transformée en camp pendant l'invasion espagnole de 1636, I, 228. — On y tient des assemblées pour secourir les habitants ruinés de la Lorraine. S. Vincent fait donner par le procureur le dernier argent de la maison (1641), 248. — Reconnaissance et soumission de S. Vincent à l'égard du prieur, M. Le Bon, 278. — Cette maison était le centre où accouraient toutes les personnes qui avaient dessein d'entreprendre quelque bonne œuvre, 337.

La maison de Saint-Lazare est pillée par les Frondeurs (1649). Elle subit un dommage de quarante mille livres, I, 269; III, 442. — Mort d'Adrien Le Bon, ancien prieur de Saint-Lazare (9 avril 1651). Lettre de S. Vincent adressée à cette occasion aux maisons de la Compagnie, I, 280. — On distribue chaque jour dans cette maison la nourriture et on fait le catéchisme à sept ou huit cents pauvres (1652), 288. — S. Vincent y ordonne des prières et des pénitences pour le rétablissement de la paix, 291, 301. — La maison de Saint-Charles ou Petit Saint-Lazare devient un séminaire pour les jeunes élèves (1642), II, 378.

Le pillage de Saint-Lazare, en 1789, I, 390.

Saint-Léonard-de-Chaume, abbaye du diocèse de Maillezais, aujourd'hui de La Rochelle. S. Vincent en est pourvu en 1610, I, 45.

Saint-Leu. Les Missionnaires y donnent des missions aux soldats pendant la guerre de 1636, I, 233.

Saint-Malo. Séminaire en ce diocèse, I, 216. Voy. Saint-Méen.

Saint-Martin (M. de), chanoine de Dax. Ses relations avec S. Vincent, I, 29, 34, 40. — Il raconte un trait d'humilité de S. Vincent dont il fut le témoin, III, 287. — Le Saint lui écrit qu'il ne désire pas que son petit-neveu entre dans l'état ecclésiastique, 296. — S. Vincent le charge de la répartition d'une somme d'argent qu'il avait reçue pour ses parents, 400. — Il le supplie de lui envoyer la lettre qui contient le récit de sa captivité à Tunis, I, 34.

- Saint-Maur (Congrégation des Bénédictins de). S. Vincent aide à la réforme de cette Congrégation, II, 599.
- Saint-Médéric ou Saint-Merry, paroisse de Paris. Confrérie de la Charité (1631), I, 163.
- Saint-Méen, au diocèse de Saint-Malo. Cession de l'abbaye de Saint-Méen aux Missionnaires par les religieux. La Congrégation y est établie par l'évêque, en 1645, pour diriger un séminaire d'ecclésiastiques. Union de la mense conventuelle à la Congrégation de la Mission par le pape Alexandre VII, en 1658; I, 322, 323.
  - S. Vincent visite cette maison en 1649; I, 272. Missions données dans le diocèse de Saint-Malo (1657), II, 57.

Saint-Merry, à Paris. Voy. Saint-Médéric.

Saint-Michel. Voy. Saint-Mihiel.

- Saint-Mihiel ou Saint-Michel. S. Vincent procure des secours à cette ville. Détails de la misère affreuse qui y règne (1640), I, 244; II, 493 et suiv., 504, 508.
- Saint-Nazaire, ville près de Nantes. Les Missionnaires qui s'y embarquent pour l'Irlande donnent la mission aux autres passagers (1646), II, 188. Trois Missionnaires y courent un grand péril, 240.
- Saint-Nicolas-du-Chardonnet. S. Vincent fait transférer les forçats du faubourg Saint-Honoré sur cette paroisse, I, 95.— M¹¹¹e Le Gras vient loger sur la même paroisse, près du collège des Bons-Enfants, 159. Établissement d'une Confrérie de la Charité, 163, 189. M¹¹e Le Gras y sert une fille malade de la peste. S. Vincent l'en félicite, 163, 164. Le Saint recommande les forçats aux soins de cette Confrérie de la Charité, 189. Il procure une rente au clergé de cette paroisse pour qu'il donne les secours spirituels aux forçats, 190. Établissement d'un séminaire externe grâce au zèle de M. Bourdoise, 215; III, 209.

Saint-Paul, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, I, 163.

Saint-Pol-de-Léon. Voy. Léon.

SAI 677

- Saint-Quentin. S. Vincent y envoie des Missionnaires et des secours (1650), I, 277; II, 468, 514, 516, 521, 640. Les Missionnaires y établissent la Confrérie de la Charité, II. 526, 641. Lettre de remerciement du Lieutenant-général de cette ville à S. Vincent, 528. Voy. Misère publique. Parre (Jean).
- Saint-Roch, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, I, 163. S. Vincent loue sur cette paroisse une maison plus commode pour les forçats, I, 74.
- Saint-Sacrement (Religieuses du). Établies à Paris avec le concours de S. Vincent, II, 504.
- Saint-Sauveur, paroisse de Paris. M<sup>11e</sup> Le Gras habitait d'abord sur cette paroisse, I, 159. On y établit la première Confrérie de la Charité créée dans la capitale (1629). Premier Règlement pour les Charités des villes, 162.
- Saint-Souplet, localité secourue par S. Vincent, II, 516, 523.
- Saint-Sulpice, paroisse de Paris. Établissement de la Confrérie de la Charité, en 1631, I, 163. Communauté de prêtres fondée par M. Olier; S. Vincent en fait l'éloge, 221; III, 209, 210. Il conseille à une personne d'appliquer une fondation à un séminaire dirigé par MM. de Saint-Sulpice, *Ibid.* Voy. Olier, Tronson.
- Saint-Victor (Chanoines réguliers de). Leur opposition au sujet de la possession de la maison de Saint-Lazare, I, 151.
- Sainte-Croix (Le cardinal de) et les exercices des Ordinands à Rome, II, 308, 314.
- Sainte-Geneviève (Abbaye de). S. Vincent s'emploie pour y procurer la réforme, II, 599.
- Sainte-Marie (Ile de), près de Madagascar. Évangelisée par les Missionnaires, II, 225.
- Sainte-Menehould. S. Vincent y envoie des Missionnaires et des secours, I, 277.
- Sainte-Reine, au diocèse de Dijon. Hôpital fondé en cette localité avec le concours de S. Vincent, II, 464.

Saintes. La Congrégation de la Mission y est établie, en 1644, par les soins de l'évêque et par la contribution de son clergé. Séminaire diocésain. S. Vincent se propose de visiter cette maison en 1649, I, 216, 273, 322. — Succès des Missions données en ce diocèse en 1634, II, 36; — en 1640 et 1642; 37, etc. — L'évêque exprime à S. Vincent son affection et sa reconnaissance pour les Missionnaires qui travaillent dans son diocèse, 41. — Beau trait d'un Missionnaire de Saintes, M. Julien Guérin, 122. — Lettre de l'évêque à S. Vincent sur le succès des Exercices des Ordinands (1645), 304. — S. Vincent fait choisir l'évêque de Saintes, Jacques-Raoul de La Guibourgère, pour le siège de La Rochelle, 595.

Nomination de Louis de Bassompierre à cet évêché. Son affection pour les prêtres de la Mission, II, 595.— Voy. Déniat, Gémozac, Guibourgère (La), Mortagne, Usseau.

Sainteté de la conduite de S. Vincent, I, 126.

Saintonge. Éprouvée par la guerre (1652), I, 296, — Succès des missions dans cette province, II, 36. — Voy. Saintes.

Salhorgne (Dominique), supérieur général de la Mission. La translation des reliques de S. Vincent, I, 395.

Salpêtrière (Hôpital général de la). Origine et nécessité de cet établissement (1653), I, 311. — L'enclos de la Salpêtrière est donné par Louis XIV pour y bâtir un hôpital général (1653), 312. — S. Vincent ne voudrait pas qu'on y fit entrer les pauvres par contrainte, 313, 314.

S. Vincent annonce à la duchesse d'Aiguillon et à M. de Mauroy que la Compagnie est résolue à ne point accepter la direction spirituelle de cette maison, I, 316. — Il fait accepter à Abelly la charge de Recteur de cet hôpital, *Ibid.*; II, 331. — Bossuet y prêche plusieurs sermons, I, 317. — Les prêtres de la Conférence des mardis y donnent plusieurs missions et y servent les pauvres, II, 329, 331.

Salut. Que servirait au Missionnaire et au prédicateur d'avoir converti des milliers d'âmes, s'il se perd lui-même, II, 13. — Conduite de S. Vincent relativement à son propre salut, III, 455, 456. — L'on se perd souvent en contribuant au salut des autres, 494.

SCI 679

- Salve Regina. Cette antienne à la Vierge chantée par S. Vincent pendant sa captivité, I, 33.
- Samedi. Jour consacré à la Sainte Vierge. S. Vincent établit un salut du S. Sacrement pour ce jour-là, à Châtillon, I, 87.
- sang (Précieux) de J.-C. Il n'y a que celui qui en connaît le prix qui comprend la grandeur de la conversion d'une âme, I, 233.
- Santé. En avoir un soin convenable. Le corps est un instrument pour le salut de plusieurs, le conserver en cette vue, III, 230. Le soin excessif que nous en prenons est un grand empêchement au service de Dieu, 393.
- Sarlat. L'évêque de Sarlat ramène sa ville dans l'obéissance du roi pendant la guerre (1652). S. Vincent le cite en exemple, I, 299. Voy. Sévin (Nicolas).
- Sarragosse, en Espagne. S. Vincent va y étudier la théologie, I, 24.
- Sarron (François de), évêque de Clermont. Témoin au procès de béatification de S. Vincent, I, 378.
- Sarzane, en Italie. Mission donnée dans cette ville, II, 77.
- Sauf-conduit du roi en faveur des Missionnaires qui distribuaient des secours dans la Picardie et dans la Champagne pendant la guerre (1651), II, 637.
- Saül. Il cherchait des ânesses et il trouva un royaume, I, 169.
  Digne d'être roi pendant qu'il était dans la maison de son père, déchoit après qu'il est élevé sur le trône, III, 494.
- Savigliano, en Piémont. Mission en cet endroit, II, 109.
- Savoie. Confréries de charité en ce pays, I, 77.
- Scapulaire de la Passion, I, 401. Confrérie du scapulaire du Mont-Carmel établie dans les bagnes de Barbarie parmi les esclaves, II, 157.
- Science. S. Vincent à la science joignait l'humilité, I, 27, 28.

   Quand il s'appliquait à la connaissance des choses, il les pénétrait jusqu'à la moelle, 114. Il développait les questions avec tant d'ordre et de clarté qu'il étonnait les plus experts, surtout dans les matières spirituelles et ecclésias-

tiques, 115. — Il se défiait de toutes sortes de propositions nouvelles spéculatives ou de pratique, surtout en fait de religion, 116. — On admirait la profondeur de son esprit et son étonnante pénétration dans la conduite des affaires et la direction des âmes, II, 414, 416, 417, 420.

Avis de S. Vincent aux Étudiants sur la nécessité de la science, I, 241. — Il recommandait qu'on se formât à la théologie polémique et aux controverses, II, 25. — Il la faut aux ecclésiastiques; mais sans une bonne vie elle est inutile et dangereuse, 380. — Pour satisfaire à son ministère, et non pour contenter son ambition ou sa curiosité, III, 328.

- Scrupules. Pourquoi Dieu, parfois, les permet, III, 39, 40. Douceur de S. Vincent envers ceux qui en étaient affligés, 262.
- Sécheresse spirituelle. Si on en fait bon usage, ne contribue pas peu pour l'avancement en la vertu, III, 95. Il y a parfois lieu de craindre qu'elle ne provienne de quelque négligence de notre part, *Ibid.* Voy. Consolation, Dévotion, Épreuves.
- Secret. Le démon se joue des bonnes œuvres découvertes sans nécessité, I, 128; elles sont comme des mines éventées qui demeurent sans effet, *Ibid*. Au retour du Conseil S. Vincent ne parlait pas plus des affaires de la cour que s'il fût retourné de la cellule d'un Chartreux, II, 629. Il gardait très fidèlement les secrets, III, 356.
- Sedan. Le roi Louis XIII mourant communique à S. Vincent ses desseins pour la conversion des hérétiques de Sedan, I, 254. Ce prince y fonde une maison de Prêtres de la Mission, 321. Le Saint indique au Supérieur comment il doit se comporter à l'égard des hérétiques pour les ramener à la vérité, II, 27. Fruit des Missions, 52.
  - S. Vincent y envoie des Missionnaires et des secours pendant la guerre (1650), I, 277; II, 468, 516. Voy. Cabel, Coglée.
- Séguier (Dominique), évêque de Meaux. Il autorise l'établissement d'une maison de la Mission à Crécy (1641), I, 319.

SÉM 681

Séguier (Pierre), chancelier de France. Il transmet à S. Vincent l'ordre du roi d'envoyer vingt Missionnaires à l'armée pour y donner la mission (1636), I, 230. — Membre du Conseil de conscience (1643), 256. — S. Vincent le presse d'agir contre les erreurs du temps, II, 545, 546.

Séminaire interne, ou noviciat de la Congrégation de la Mission. Son objet et sa fin, I, 234; III, 34, 468. — Ses origines. Ce que S. Vincent demandait comme préparation à ses premiers Compagnons, I, 235. — Son établissement à Paris (1637). M. Jean de La Salle, premier Directeur du séminaire, 236. - Combien S. Vincent comptait sur la Providence de Dieu pour y amener les sujets nécessaires, 237. - C'est à nous à prier Dieu qu'il envoie des ouvriers en la moisson, et à si bien vivre que nous leur donnions l'attrait par nos exemples pour travailler avec nous, 239. — Le Saint n'a jamais voulu dire un mot à aucune personne pour l'attirer dans la Congrégation. Sa doctrine particulière et ses recommandations aux siens à ce sujet, 240. -Disposition qu'il exigeait de ceux qui demandaient à être recus dans la Congrégation de la Mission, 241. - Sa charité pour les séminaristes malades, III, 259, 260.

Séminaires externes d'ecclésiastiques. S. Vincent regarde comme nécessaire de s'appliquer à réaliser les intentions du concile de Trente sur les séminaires. Essais infructueux tentés jusqu'alors; la cause de cet insuccès, I, 212; II, 375, 377, 379. -Le Saint établit un séminaire au collège des Bons-Enfants, plus tard séminaire Saint-Firmin (1634), I, 213 et suiv.; II, 377, 378. — Il regarde comme fort utile la création des grands séminaires distincts des écoles pour les jeunes clercs. Il en entretient le cardinal de Richelieu, I, 213; II, 377. - Il établit celui d'Annecy (1641), I, 216, 319. - Les fonctions de la Compagnie donnent de l'émulation à d'autres, et les séminaires se multiplient en France et en Italie, I, 216. -Heureux résultats de leur établissement en France: à Cahors, à Paris, etc., Ibid.; II, 386, 388. — On doit y demeurer un temps notable et suffisant pour se former aux vertus ecclésiastiques, II, 384.

Une des fins principales de la Congrégation est l'instruction des ecclésiastiques dans les séminaires, II, 379. — Excellence de cette œuvre, 380. — Ce serait une grande tromperie de ne vouloir y être employé, 382. — Il n'y a point d'emploi au monde plus nécessaire et plus désirable que celui des séminaires. Les ecclésiastiques qu'on y forme sont le trésor de l'Église, III, 208.

Le but principal qu'on doit avoir, en l'éducation des ecclésiastiques, est de les dresser à la vie intérieure, à l'oraison, au recueillement et à l'union avec Dieu, II, 385; III, 480. — Réprimande à un directeur dont la conduite trop sèche indispose les séminaristes, les dégoûte de la vertu, et donne une mauvaise renommée à la maison et à toute la Compagnie, III, 476. — Avis généraux pour la conduite des séminaristes. Le principal est de les former à la solide piété et dévotion, 480. — Ce serait un grand empêchement au bien de vouloir agir en maître envers ceux qui sont sous notre charge, de les négliger ou de les mal édifier, 481. — Voy. Ordinands.

- Senlis. M<sup>11e</sup> Le Gras visite les confréries de la Charité de ce diocèse, I, 16o. S. Vincent va trouver en cette ville le roi Louis XIII qui lui avait demandé des Missionnaires pour l'assistance spirituelle de l'armée, 23o.
- Sens (Diocèse de). Fruits des missions en ce diocèse. II, 60. Voy. Joigny, Longron, Moutier-Saint-Jean.
- Sensualité. Il n'y a que l'orgueil et la sensualité qui feront quitter la vocation à un Missionnaire, III, 311. Nécessité de mortifier les sens, 393. La sensualité se trouve partout, dans les plaisirs et aussi dans les dévotions, 394. S. Vincent voulait la bannir de sa communauté, 469. Voy Mortification.
- Sergis (Robertde). Un des premiers prêtres de la Mission. Il rend assistance spirituelle aux soldats pendant la guerre de 1636, I, 230
- Serre (Louis), prêtre de la Mission. Lettre à S. Vincent sur les missions de Bretagne, II, 57.
- Séry de Mailly (L'abbé de). Son désir de fonder une maison

SIM 683

de Missionnaires à Amiens, I, 327. — Il veut être enterré près de S. Vincent dans l'église de Saint-Lazare, *Ibid*.

- Sestri, bourg du diocèse de Gênes. Mission donnée en cet endroit, II, 92.
- Sevin (Nicolas), évêque de Sarlat, puis de Cahors. Hommage de sa vénération à la mort de S. Vincent, I, 374. Il fait, à Saint-Lazare, l'entretien des Ordinands, avec beaucoup de simplicité et un grand succès, III, 335.
- Silence. S. Vincent eût mieux aimé renoncer à la maison de Saint-Lazare que de sacrifier la règle du silence pour les Missionnaires, I, 149, 150. Une communauté qui le garde exactement observe le reste de la régularité; au contraire, dans une communauté où le silence ne s'observe pas, il est presque impossible que les autres règles s'y observent, *Ibid.* Exemple de N.-S., III, 345.
- Sillery (Noël de Bruslard de), Commandeur du Temple de Troyes, de l'Ordre de S. Jean de Jérusalem. Il se donne au service de Dieu et se place sous la conduite de S. Vincent, I, 222. Il se prépare à entrer dans le sacerdoce, 223. Son ordination dans la maison de Saint-Lazare. Lettre au Saint, 224. Il visite les maisons de son ordre. S. Vincent concourt au succès de ces visites en faisant donner simultanément la mission dans les mêmes paroisses, 225. Lettre de remercîments adressée à S. Vincent par le Grand-Maître de Malte, Lascaris, *Ibid.* Le Commandeur fait de grandes aumônes; établissement de la Mission à Troyes (1638) 226, 319.

Fondation d'une maison de Missionnaires à Annecy (1640), I, 319; II, 47; IV, 253, 260. — S. Vincent l'assiste à ses derniers moments. Sa mort édifiante (1640). Éloge de sa piété et de sa libéralité, I, 227; II, 47.

- (M. de), chancelier de France, frère du précédent. Donne un bel exemple de douceur, III, 269.
- Sillery, bourg du diocèse de Reims. Mission donnée en ce lieu, II, 53.

Siméon (Le saint vieillard), I, 359, 364.

684 SOL

Simiane. Voy. La Coste.

Simon (François), peintre; auteur d'un portrait de S. Vincent I, 114.

Simplicité. Le charme de cette vertu gagne les cœurs, I, 123. - C'était un des caractères de la conduite de S. Vincent, 128. - Il cite l'exemple d'un Missionnaire qui demandait ce que c'était; il ne croyait pas avoir cette vertu et c'était une âme des plus candides, II, 297. - Dès le moment que nous quitterons la simplicité et l'humilité, qui sont le propre de notre Institut, nous perdons la grâce qui y est attachée, III, 310. - Doctrine et exemples de S. Vincent, 325 et suiv. -Éloge de la simplicité, 326. — Exhortation de S. Vincent à la pratique de cette vertu : Motifs, définition, 327 et suiv. -Tout le monde aime les personnes en qui se trouve la simplicité et la candeur, même ceux qui n'ont point cette vertu, 329. — Elle doit être unie à la prudence, 330. — Exemples et avis du Saint, 332 et suiv. - Cultiver l'amitié d'une personne afin qu'elle nous soutienne lorsqu'on dira du mal de nous, c'est un motif bas et bien éloigné de l'esprit de J.-C., 334. — Simplicité dans les prédications. Avis du Saint, 335. Voy. Prédication. - Comme les beautés naturelles ont plus d'attrait que les artificielles, les discours simples sont mieux reçus que ceux qui sont artificieusement polis, 337. - S. Vincent recommande « d'aller droit, d'agir loyalement et équitablement », 357.— Il conserve cette vertu même en fréquentant la Cour. Beau témoignage d'un prélat : « M. Vincent est toujours M. Vincent », 423. — Voy. Prudence.

Singularité. Ne se vouloir point signaler dans la conduite, mais suivre toujours viam regiam. Ce que S. Vincent entend par là, III,497.

Société de S.-Vincent de Paul. Origines, I, 97. — État actuel, 402.

Soissons. M<sup>11</sup>e Le Gras visite les Confréries de charité de ce diocèse, I, 160. — S. Vincent envoie à ce pays, dévasté par la guerre, des Missionnaires et des secours, II, 513, 519.

Soldats. S. Vincent envoie des Missionnaires à l'armée pour assister les soldats. Conseils du Saint. Succès de ce minis-

SOU 685

tère, I, 230, 233; II, 458. — Missions données aux régiments des gardes du roi par les prêtres de la Conférence des Mardis, II, 329. — Officiers venant faire leur retraite spirituelle à Saint-Lazare, 363. — S. Vincent s'efforce de remédier aux ruines et aux désordres causés par les soldats pendant la guerre, 612. — Le Saint leur arrache un artisan qu'ils voulaient mettre à mort, III, 161. — Il pardonne à ceux qui avaient dévalisé des clercs de la Mission, 240.

S. Vincent envoie des Filles de la Charité pour le service des soldats malades, à Rethel, à Calais, etc., II, 456.

**Solminihac** (Alain de), d'abord abbé de Chancellade, puis évêque de Cahors. S. Vincent le seconde pour introduire la réforme dans les abbayes de Chancellade, II, 599.

Ce prélat établit à Cahors une maison de la Mission, en 1643, I, 229, 321. — Son ordonnance aux ecclésiastiques de son diocèse d'aller passer quelque temps au séminaire, 385. — Il se déclare nettement contre les Jansénistes. S. Vincent cite son exemple, et lui envoie la Bulle d'Innocent X, II, 552. — Il veut que le séminaire renonce à un procès dans une affaire litigieuse! Procédé généreux de S. Vincent à l'égard de ce prélat, III, 160.

Somme-Puis, localité de la Picardie. Secourue par S. Vincent, II, 516.

Sorbonne. Elle désavoue deux de ses docteurs qui soutenaient l'hérésie des *Deux chefs de l'Église*, II, 543. — S. Vincent louait son zèle pour la foi et pour la morale, 577. — Elle oblige tous ses docteurs à condamner la doctrine des Cinq propositions, 666.

Souffrances. S. Vincent ayant souffert de beaucoup de manières citait son propre exemple à ceux qui étaient éprouvés, II, 410. — Souffrir tout ce qu'il plaira à Dieu, c'est la grande leçon de J.-C.: ceux qui la mettent bien dans leur cœur sont de la première classe dans l'école de ce divin Maître, III, 61. — C'est un heureux état que celui de souffrir pour l'amour de Dieu, 74. — La conformité à J.-C. souffrant est la marque de notre prédestination, 443. — Encouragements à une personne affligée, 447. — Voy. Afflictions, Croix, Épreuves.

686 SUP

**Sourdis** (François Escoubleau, cardinal de), archevêque de Bordeaux. Il avait introduit l'usage des conférences ecclésiastiques dans son diocèse, II, 325.

Souyn, bailli de Reims. Lettre de remerciement à S. Vincent, II, 530.

**Spada** (Le cardinal). Lettre à S. Vincent. Il le remercie pour les biens produits par la mission dans le diocèse d'Albano, II, 88.

Stenay. Localité secourue par S. Vincent, II, 505.

Strich (Thomas), maire de la ville de Limerick, massacré par les hérétiques, II, 197.

Subiaco (Abbaye de) en Italie. Missions données dans les paroisses dépendantes de cette abbaye, II, 86.

#### Supérieurs.

1º Règles de conduite adressées à des supérieurs pour la direction de leur maison, III, 457, 480 et suiv. — Ils doivent témoigner qu'ils sont bien aises de recevoir des avertissements, et inviter l'admoniteur à bien remplir son devoir, 474, 475. — Ils doivent donner l'exemple de la régularité, 480; — particulièrement au lever du matin, Ibid. — Avis donnés par S. Vincent à un Missionnaire en l'envoyant à une maison pour en prendre la conduite, 491 et suiv. — Surtout n'avoir pas la passion de paraître supérieur, 495. — Doivent être les modèles de la communauté à l'imitation de Jésus-Christ, 497. — Y exercer leur influence comme font les Anges, 498.

2º Importance et dangers de cet office. — N.-S. et les Saints ont fui les dignités. Parole du cardinal de Bérulle, III, 310, 311. — C'est un devoir de beaucoup prier pour eux, 462 — Les fautes de la communauté sont imputées aux supérieurs, 462, 495. — Réponses à divers supérieurs qui demandaient à être déchargés de leur emploi, 475, 481.

3º Devoirs et fonctions des supérieurs. Le supérieur doit veiller à ce que rien ne manque à la communauté, III, 34. — En quels cas doit-il avertir la communauté de la faute d'un seul? 478. — Il doit étendre ses soins aux choses tempo-

SUP 687

relles, à l'imitation de Dieu qui a créé et qui gouverne le monde, 498.

Les supérieurs doivent s'efforcer de gagner par la bonté, le support et la charité, le cœur de ceux qu'ils conduisent, III, 229. — Conduite à tenir à l'égard de certains esprits difficiles, 256 et suiv., 462, 466, 475; — Supporter avec patience les afflictions qui viennent de la famille, en vue de ce que N.-S. a souffert de la part des siens, 257, 443, 474. — Les supériorités ont leurs épines comme toutes les autres conditions, et les supérieurs qui veulent faire leur devoir ont beaucoup à souffrir, 474. — Les Supérieurs doivent traiter chacun avec douceur et respect, usant de paroles aimables et jamais de mots rudes ou impérieux, 482.

Supérieur général. C'est par obéissance au Souverain Pontife que S. Vincent accepte, et plus tard conserve cette charge dans sa Congrégation, III, 293, 316. — Prendre conseil du Supérieur général, des consulteurs domestiques, etc., selon les cas, 457. — Le Saint déclare que si lui-même se trouvait en quelque défaut scandaleux dont il ne se corrigeât pas et qui apportât destruction à la Congrégation, celle-ci, assemblée, le devrait déposer et renvoyer, 478.

Supérieurs généraux de la Congrégation de la Mission. Voy. 1º Vincent de Paul (S.); 2º Alméras René (1661); 3º Jolly Edme (1673); 4º Pierron Nicolas (1697); 5º Watel François (1703); 6º Bonnet Jean (1711).

Supérieures des religieuses. S. Vincent estimait que la triennalité était préférable à la perpétuité de cette charge, chez les religieuses, II, 608.

Support mutuel. Vivre en communauté sans support serait être comme un vaisseau sans ancre au milieu des rochers, III, 223. — Avec quelques personnes que nous soyons, il y a toujours à souffrir, mais aussi à mériter, 257. — Encouragements par la considération de Notre-Seigneur qui a bien voulu vivre au milieu de disciples grossiers et imparfaits, *Ibid*. — Notre-Seigneur donnera sa bénédiction à nos emplois si le support et la cordialité sont entre nous, 258. — C'est une source de paix et un lien de perfection, 259. — C'est assez

688 TEN

que deux hommes demeurent ensemble pour se donner de l'exercice, et quand nous serions seuls, nous serions à charge à nous-mêmes, 467.

**Sydy-Regeppe**, en Tunisie. M. Jean Le Vacher y va consoler les esclaves, II, 166.

#### T

- Tableaux. Galerie de S. Vincent; sujets et auteurs des tableaux, I, 386. Tableaux des saints; pieuses réflexions qu'ils suggèrent à S. Vincent, III, 308.
- Talon (M<sup>me</sup>), mère de M. Talon, avocat général. Elle raconte aux Dames de la Charité de Paris, le bien que fait à Reims le frère Jean Parre, II, 641.
- Taone ou Taoni (Jean-Baptiste), prêtre de la Mission. Ses travaux à Rome, I, 75.
- Tarbes (Diocèse de). Voy. Bidache.
- Tarrisse (Dom Grégoire), bénédictin, ami de S. Vincent. Il travaille à la réforme de l'Ordre de Saint-Benoît, II, 599.
- **Temple** (Maison de l'Ordre du), à Paris. S. Vincent y va séjourner pour travailler à la réforme, I, 226. La précipitation qu'on met dans cette affaire contre les avis du Saint la fait échouer, *Ibid*.
- Temps (Bon emploi du). Exemple de S. Vincent. Sa vie réglée I, 337, 338. Il constate que soixante-seize ans de vie ne lui paraissent qu'un songe et un moment, III, 172. Combien il en était économe, 499. Voy. Oisiveté, Travail.
- Tentations. Elles enracinent les vertus dans le cœur, III, 7. S. Vincent tenté contre la foi, 9, 13. Il console une personne tentée de désespoir, 39. Il prend sur lui l'épreuve d'un docteur tenté contre la foi, 164. Sa charité pour ceux qui étaient tentés, 227. Réponse à un Missionnaire qui croyait avoir perdu l'estime de S. Vincent, parce qu'il lui avait décou-

THO 689

vert ses tentations, *Ibid.* — Quelques avis sur les tentations contre la pureté, 414, 415. — S. Vincent tirait grand profit de cette conviction que nous ne sommes jamais tentés audessus de nos forces, 446. — Les âmes exercées par la tentation sont comme les rivières qui coulent parmi les rochers, dont les eaux sont plus belles et plus douces, 447. — Ne pas s'attrister des tentations, mais faire comme les bons pilotes qui tournent la pointe de leurs vaisseaux contre les flots les plus furieux, 472.

Tentations contre la vocation. Lorsque quelqu'un quittait sa vocation, S. Vincent en ressentait autant de douleur que si on lui eût arraché les entrailles, III, 225. — Conduite du Saint avec les Missionnaires qui étaient ainsi tentés, 226 et suiv. — Voy. Vocation.

**Testament** (Nouveau-). Les membres de la conférence des mardis doivent en lire chaque jour quelque partie. Dans quelles dispositions, II, 323.

Thérèse (Ste). Elle priait et a recommandé à ses filles de prier pour que Dieu accorde à l'Église de bons prêtres, II, 299. — Grande maîtresse de la vie spirituelle, III, 217.

Thiérache, partie de la Picardie. Secours donnés à ce pays ravagé par la guerre, II, 512, 516.

Thiers. Réforme d'un monastère de l'Ordre du Grand-Mont dans cette ville, II, 602.

Thil, paroisse du diocèse de Dax. S. Vincent en est nommé curé, I, 26.

Tholangar. Voy. Histolangar.

Tholard (Jacques), prêtre de la Mission. Il donne avec fruit une mission près de Paris, II, 35.

Thomas d'Aquin (Saint). Parallèle par M<sup>gr</sup> Freppel entre S. Thomas et S. Vincent de Paul: la Somme des doctrines théologiques et la Somme des œuvres de la Charité, II, 2.—S. Thomas dit que lorsqu'il s'agit de la perte des âmes et de la ruine de la foi, il n'y a rien qui doive empêcher de découvrir ceux qui autorisent ou favorisent l'erreur, 662.—Que

- personne ne se peut perdre dans l'exercice de la Charité, 478. Que l'humilité n'est point contraire à la magnanimité, III, 277.
- **Thomassin** (Achille), sous-promoteur au procès de béatification de S. Vincent, I, 380.
- (François), autre sous-promoteur au même procès, I, 380.
- **Tolet** (Le cardinal). Il console le pape Clément VIII affligé par une vision diabolique, III, 458.
- Toublan (Louis), secrétaire du duc de Retz. Il contribue à la fondation de la Maison de la Mission à Montmirail, I, 322.
- Toul. Établissement d'une maison de la Mission dans cette ville, I, 318. Fruit des missions en ce diocèse, II, 55.
  - S. Vincent soulage la misère de cette ville pendant la guerre, I, 244; II, 486.— Charité des prêtres de la Mission et reconnaissance des habitants, II, 487, 488.— Voy. Charmes, Gournay (Mgr de), Saint-Esprit.
- Toulon. Les galères de Marseille y sont transférées (1649-55). Un Missionnaire vient y résider pour assister les forçats, I, 193.
- Toulouse. S. Vincent va faire ses études dans cette ville, I, 24. Il y est reçu bachelier en théologie, 27, 28. Il y édifie par sa modestie, 29.

Fruit des missions en ce diocèse (1640), II, 69. — Lettre de l'archevêque à S. Vincent; il rend témoignage du succès des missions, et demande des Missionnaires pour les Exercices des Ordinands, *Ibid*.

- Tour (du). Voy. Maupas du Tour.
- Tour, pour déposer les enfants trouvés. Sagesse de cette institution, I, 412.
- **Tournus**, ville et abbaye de l'Ordre de Saint-Benoît, sur la Saône, au diocèse de Chalon, I, 345. Voy. *Chandenier* (Louis de).
- Tours (Diocèse de). Fruit des Missions en ce diocèse, II, 70. Un curé qui avait un procès à Paris, recourt à la charité de S. Vincent, III, 213.

TRO 691

Travail. Plusieurs inclinent à une voie douce et molle, plutôt qu'à une dévotion solide et laborieuse, I, 126. — Nous devons travailler pour ceux qui nous nourissent, 292; III, 366. — Combien S. Vincent se dévoue au travail jusqu'aux derniers moments de sa vie, I, 358.

L'assiduité au travail était une vertu remarquée dans les premières Filles de la Charité, I, 171. — Les Filles de la Charité sont souvent surchargées de travail. Belle lettre de l'une d'elles à S. Vincent, II, 455. — Voy. Oisiveté, Temps, Zèle.

Traversay (M<sup>mo</sup> de) Dame de la Charité, I, 196.

**Tréguier.** Établissement de la Congrégation de la Mission. Séminaire diocésain, I, 216, 325. — Fruit des missions en ce diocèse, II, 59. — Résultats admirables obtenus au séminaire, 388 et suiv.

Trente (Concile de). S. Vincent estime que, pour remédier à l'état du clergé, il faut créer des séminaires selon l'intention du Concile de Trente, I, 213. — Il recommande aux Missionnaires de Madagascar de suivre les prescriptions de ce Concile, II, 202. — Les déclarations de l'abbé de St-Cyran contre le même Concile, 536. — S. Vincent rappelle que le Concile renvoie au pape pour les difficultés qui s'élèvent au sujet de la foi, 548, 549, 557, 572.

Trinité (Mystère de la Très Sainte). Ne laisser passer aucune occasion d'enseigner ce mystère aux pauvres gens. La connaissance en est nécessaire au salut, II, 203. — Culte professé et recommandé par S. Vincent pour ce mystère, III, 100, 101.

Tronson (Louis), Supérieur de la Communauté de Saint-Sulpice. Témoignages de sa vénération pour S. Vincent de Paul, I, 184; III, 46, 245.

Troy, peintre. Ses tableaux de la vie de S. Vincent, I, 386.

Troyes, en Champagne. Maison de la Congrégation de la Mission, fondée en 1638. Séminaire diocésain, I, 216, 227, 319. — Missions données en ce diocèse avec grande bénédiction (1657), II, 63. — Un ecclésiastique donne une somme

602 UNI

considérable pour le Séminaire, 391. — Les prêtres de la Mission assistent les Irlandais persécutés pour la religion et réfugiés à Troyes (1654), 524.

Tulle, évêché. Voy. Ancelin (Mgr).

Tunis. S. Vincent captif en cette ville, I, 31; III, 404.

— M. Guérin (Julien) prêtre de la Mission y est envoyé avec le frère Francillon. Ses travaux et les périls qu'il court (1645), II, 121, et suiv. — Arrivée de M. Jean Le Vacher (1648), 123. — Tous les Missionnaires sont atteints de la peste. Mort de Guérin. Éloge de ses vertus, *Ibid*, 124. — MM. Jean Le Vacher et Huguier, consuls, 124, 126. — M. Martin Husson, consul (1653), 127; III, 460. — Témoignage d'admiration du dey pour la charité des Missionnaires, II, 149.

Martyre enduré par un jeune esclave chrétien pour garder sa chasteté, II, 162. — Héroïque constance d'un jeune esclave anglais pour conserver la foi catholique, 171. — Admirable courage de deux autres jeunes esclaves, l'un français, l'autre anglais, 173. — Tourments infligés à plusieurs femmes et à un jeune garçon de Marseille, 178, 179. — Voy. Barbarie, Husson, Le Vacher (Jean).

Tures. S. Vincent trace des règles de conduite aux Missionnaires de Barbarie à leur sujet, II, 151. — Se réconcilient avec leurs ennemis plus facilement que les chrétiens, 160. — Admirent la charité des Missionnaires et témoignent leur vénération, 168.

Turenne (Le maréchal de) et la Fronde, I, 281.

Turin, en Piémont. Établissement de la Congrégation dans cette ville (1654), I, 325. — On y transporte la relique du cœur de S. Vincent pendant la Révolution, 390.

Turles, en Irlande, II, 192.

#### U

Union à Dieu. Voy. Vie intérieure.

Union. Se souvenir de la maxime des Romains que « par l'union et le conseil on vient à bout de tout », II, 130. — Exhortation

VAS . 693

de S. Vincent sur ce sujet. Quel doit être le lien de cette union, 187. — Deux moyens de la procurer, III, 157. — S. Vincent n'en connaissait pas de meilleur et de plus efficace que la sainte humilité, 311. — Voy. Charité fraternelle, Cordialité.

Urbain VIII. Approuve l'Institut de la Mission et l'érige en Congrégation (12 janvier 1632), I, 132. — Confirme l'union de Saint-Lazare à la Mission (15 mars 1635), 151. — Loue le zèle des Missionnaires et leur accorde de s'établir à Rome (1641), II, 72, 75. — Il condamne l'Augustinus de Jansénius, 542.

Usseau, près de Niort. Mission donnée dans cette paroisse, II, 40.

## V

Vabres, évêché. Voy. Habert (Isaac).

Vandy, localité de la Picardie. S. Vincent y envoie des secours, II, 516.

Vanité. Dieu nous ôtera sa grâce dès que nous donnerons entrée en notre esprit à la vaine complaisance, II, 13. — Ce serait un grand sacrilège que de s'attribuer la gloire qui revient à Dieu pour la conversion des âmes, III, 98, 99. — Oh! que la vaine complaisance est un nuisible venin des bonnes œuvres! 495. — C'est le défaut le plus dangereux à l'avancement en la vie spirituelle, 496.

Varsovie. Établissement des Missionnaires (1651), I, 324. — Leur arrivée et celle des Filles de la Charité en cette ville. M. Lambert, supérieur, II, 244, 245.— Dévouement des Missionnaires au milieu des fléaux de la peste et de la guerre, 245, 246; III, 205. — Varsovie tombe au pouvoir des Suédois. MM. Desdames et Duperroy, Missionnaires, y restent enfermés. Siège de la ville par le roi de Pologne, II, 248, 253.

Vassy, au diocèse de Châlons-sur-Marne. Mission, II, 64.

694 VET

Vaucouleurs, village secouru par S. Vincent pendant la guerre, II, 516.

Vence en Provence. Trois jeunes filles de cette ville, captives à Alger, sont rachetées par les Missionnaires, II, 181. — Voy. Godeau, Moret de Bourchenu.

Verdun. S. Vincent procure des soulagements à cette ville désolée (1640), I, 244. — Dévouement des Missionnaires; reconnaissance des habitants, II, 489, 490, 502.

Verger de Hauranne (Jean du), abbé de Saint-Cyran. Voy. Saint-Cyran.

**Vernon**. Le curé de cette ville, bienfaiteur de la Congrégation. Reconnaissance de S. Vincent, III, 368.

Veronne (Alexandre). Voy. Alexandre.

Verteuil, localité du diocèse d'Angoulême, II, 67.

Vertus. Décret du pape Benoît XIII sur l'héroïcité des vertus de S. Vincent, I, 381. — Ces vertus, d'après la Bulle de sa canonisation donnée par Clément XII, 428 et suiv. — Vertus de S. Vincent d'après Abelly, III tout entier. — Motifs et moyens de les imiter, III, 2, 3. — Il s'est surtout appliqué aux plus communes, mais d'une manière qui n'était pas commune, 5. — Il a excellé dans un grand nombre et souvent dans celles qui paraissaient opposées, 6. — Il ne se contentait pas de les connaître et de les aimer, mais il s'appliquait à les mettre en pratique, Ibid. — Il s'appliquait sans cesse à tendre vers leur perfection, 7. — Il était le seul qui ne vît pas celles qui étaient en lui, Ibid.

La vertu se trouve entre deux vices opposés qui sont le défaut et l'excès, II, 479. — Le diable tente les personnes vertueuses d'excéder en leurs bonnes œuvres, afin qu'étant surchargées, elles succombent, 479. — L'excès est louable en comparaison du défaut et doit être supporté, III, 462.

Vervins. S. Vincent y envoie des Missionnaires et des secours, I, 277; II, 516, 519.

Vetralle, bourg du diocèse de Viterbe. Mission, II, 79.

VIL 695

- Vialart (Félix de), évêque de Châlons-sur-Marne. Il charge S. Vincent de faire donner des missions dans son diocèse. Succès de ces missions, II, 63, 64.
- Vie cachée et commune. Exemple de N.-S. J-C., III, 117. C'est là ce que Dieu demande toujours de nous, s'il ne nous fait connaître qu'il veuille autre chose, 118. Ni trop douce ni trop rigoureuse, cette vie est celle que menait extérieurement S. Vincent, et pourquoi? 395. N'affecter rien de particulier dans la conduite, mais suivre toujours viam regiam, 497.
- contemplative. En N.-S. et les Apôtres a été accompagnée de la vie active, I, 126.
- intérieure. Si nous étions bien unis à Dieu, nous toucherions les cœurs par notre seule présence, II, 297. On ne voyait jamais S. Vincent dissipé pour quelques sortes d'affaires qui lui pussent arriver, mais toujours recueilli et présent à lui-même, III, 72. Il n'y a pas grand'chose à espérer d'un homme qui n'aime pas à s'entretenir avec Dieu, *Ibid*.

Vienne, en France. Voy. Montmorin (Mgr de).

Vierge (La Très Sainte). Voy. Marie.

Vierges. Explication de la parabole des Vierges prudentes et des Vierges folles, I, 136.

Villaine, au diocèse de Tours. Mission, II, 70.

- Villeconnin, village, près d'Étampes. Secouru par les Missionnaires (1652), I, 283.
- Villeneuve (M<sup>me</sup> de), fondatrice de la Congrégation des Filles de la Croix. Elle prend les avis de S. Vincent pour la fondation et la conduite de sa Communauté, I, 260.
- Villepreux, village voisin de Paris. Terre de M. de Gondi, évangélisée par S. Vincent (1613), I, 51. Le Saint y donne une mission en 1618, aidé de plusieurs vertueux ecclésiastiques, 77. Il y établit la confrérie de la Charité (1618), *Ibid*.
  - Le curé s'oppose d'abord aux œuvres de MIIe Le Gras, 160.
  - S. Vincent s'y rend en 1649, auprès du P. de Gondi, 268

Villesavin (M<sup>me</sup> de). Une des premières Dames de Charité de l'Hôtel-Dieu de Paris, I, 195.

Vin. Sobriété dans l'usage qu'on en fait. Exemple de S. Vincent, III, 417.

Vincent (S.), martyr, III, 36.

Vincent Ferrier (S.). Il prédit que Dieu doit envoyer des hommes apostoliques, II, 384; III, 143. — Dévotion particulière de S. Vincent de Paul pour ce saint et pour sa doctrine, III, 133.

VINCENT de PAUL (S.), fondateur de la Congrégation de la Mission et de la Compagnie des Filles de la Charité:

#### 1º Sa vie.

1576-1588. Sa naissance. Sa première enfance, I, 18 et suiv.

1588-1592. Études chez les Cordeliers de Dax, I, 23.

1592-1596. Son préceptorat chez M. de Commet, I, 23.

1596. Il reçoit la tonsure et les ordres mineurs, I, 24.

1596-1604. Ses études théologiques à Toulouse, I, 24. — Son préceptorat à Buzet et à Toulouse, 26, 27.

1598. Il reçoit le sous-diaconat et le diaconat, I, 24.

1600. Il est ordonné prêtre, I, 24. — Il dit sa première messe,
26. — Continuation de son préceptorat, 26, 27. — Il fait un voyage à Rome, 37.

1604. Il est reçu bachelier en théologie, I, 27.

1605-1607. Sa captivité à Tunis. Sa délivrance, I, 29 et suiv.

1607-1609. Son séjour à Avignon, puis à Rome où il continue ses études, I, 34, 37.

1609. Sa mission à Paris, près d'Henri IV, I, 38. — Il est nommé aumônier de la reine Marguerite, 39. — Ses visites à l'hôpital de la Charité, 40. — Le juge de Sore le calomnie. Réparation, Ibid.

1610. Il est nommé à l'abbaye de Saint-Léonard-de-Chaume, I, 45.
Ses dispositions de corps et l'esprit; les qualités de sa

VIN . 697

conduite, 114. — Il prend sur lui la tentation d'un docteur, III, 164.

- 1611. Son séjour à l'Oratoire de Paris, I, 43.
- 1612. Il est curé de Clichy, I, 44, 47.
- 1613-1617. Son entrée, son séjour et sa conduite dans la maison de Gondi, I, 49 et suiv. Comment il obéissait à M. et à M<sup>me</sup> de Gondi, 52; Ses efforts pour procurer l'abolition des duels en France. Il détourne d'un duel le général des Galères, 54; II, 614.
- 1615. Il est pourvu d'un canonicat à la Collégiale d'Écouis, diocèse d'Évreux, I, 55.
- 1617. Mission donnée à Folleville, I, 56. Vincent sort de la maison de Gondi, 61. Il est nommé curé de Châtillon-les-Dombes, 64. Ses travaux dans cette paroisse, 65. Il y établit la première Confrérie de Charité, 75, 76. Il convertit ses hôtes et le comte de Rougemont, 78, 82.

  Il rentre dans la maison de Gondi, I, 74.
- 1618. Il répand les Confréries de Charité, I, 77, 78, 102. Il donne des missions, aidé de plusieurs vertueux ecclésiastiques de Paris. Missions de Villepreux et de Montmirail; conversions de protestants, 77; II, 29. Il commence l'œuvre des Galères à Paris, I, 91.
- 1619. Il est nommé aumônier général des Galères, I, 92. Il est choisi par S. François de Sales et Ste Jeanne de Chantal pour supérieur de la Visitation, 99; II, 402; III,318.
- 1622. Il visite les galères de Marseille, I, 92. Sa captivité volontaire, III, 161-163.
- 1623. Ses missions à Marseille et à Bordeaux, I, 92, 95; III, 396. Il établit la Confrérie de la Charité à Mâcon, I, 96. Il visite ses parents. Impressions et préoccupations qu'il en rapporte, III, 396.
- 1624. Il est nommé Principal du collège des Bons-Enfants, I, 105.
- 1625. Il fonde la Congrégation de la Mission, I, 105, 107, 128; III, 29, 30. Il assiste M<sup>me</sup> de Gondi à la moit, I, 19.

— Il se retire au collège des Bons-Enfants, 112. — Ses premiers compagnons et leurs travaux, 131, 132. — Ses premiers rapports avec l'abbé de Saint-Cyran, II, 534.

Continuation des missions. Il se reproche de rentrer dans Paris, quand il reste tant de villages à évangéliser, I, 139.

- 1626. Il passe un contrat d'association avec ses premiers compagnons, I, 131, 407. Ses rapports avec M<sup>11e</sup> Le Gras, 157, 158.
- 1627. La Congrégation de la Mission approuvée par l'archevêque de Paris et par le roi, I, 131.
- 1628. Il établit les Exercices des Ordinands. Première retraite à Beauvais, I, 175.
- 1629. Il emploie M<sup>Ile</sup> Le Gras à visiter les Charités, I, 159. Services rendus à la Madeleine, 164; II, 423 et suiv.; III, 420 et suiv. Mission donnée à Montauban, II, 65.
- 1630. Négociations relatives à Saint-Lazare, I, 141. Origine des Filles de la Charité, 165, 166. Leur esprit, leurs règles, leurs œuvres, 170; II, 443.
- 1631. Exercices des Ordinands à Paris, I, 176; II, 273. Règlements de ces Exercices, II, 280. Esprit; leurs fruits, 286.
- 1632. La Congrégation de la Mission est approuvée par le pape Urbain VIII, I, 132; III, 29. Prise de possession de Saint-Lazare, I, 147. Établissement des retraites spirituelles, 178; II, 345. Voy. Retraites. Établissement fixe de l'Œuvre des forçats, I, 188.
- 1633. Les Filles de la Charité se réunissent en Communauté, I, 168. Établissement des conférences ecclésiastiques, 182 et suiv.; II, 315 ct suiv. Voy. Conférences.
- 1634. M<sup>Ile</sup> Le Gras s'engage par vœu au service des pauvres, I, 170. Institution des Dames de la Charité de l'Hôtel-Dieu de Paris, 193; II, 463. Voy. *Charité* (Dames de la). Missions de Bordeaux et de Saintes, II, 36, 66.
- 1635. Dames de Charité à la Cour, I, 196. Premier essai de séminaire aux Bons-Enfants, 213; II, 375. Établissement de la Mission à Toul, I, 318. Missions dans les Cévennes, II, 42.

- 1636. Mission d'Auvergne, I, 218; II, 43, 44 et suiv. Envoi de Missionnaires à l'armée de Picardie. Règlement que S. Vincent leur donne, I, 228. Les Filles de la Charité s'établissent au village de La Chapelle, près Paris, 171.
- 1637. Services rendus à l'Ordre de Malte, I, 222. Séminaire interne à Saint-Lazare, 234. Nouveaux rapports avec l'abbé de Saint-Cyran, II, 256, 537.
- 1638. Organisation de l'Œuvre des Enfants trouvés, I, 209. —
  Établissement de la Mission à Richelieu et à Luçon, 318; —
  à Troyes, 319. Missions de Champagne, II, 60. Missions dans la campagne romaine, 72. Mission à Saint-Germain, 105.
- 1639. Intervention charitable de S. Vincent, en Lorraine, I, 244; II, 485. Secours à Toul, Verdun, Bar-le-Duc, etc., II, 487.
- 1640. Assemblée de Dames en faveur des enfants trouvés, I, 209. La Lorraine pauvre, à Paris, 243, 247; II, 485, 501, 503. Secours à Metz, etc., I, 244; II, 488. Frère Mathieu Renard, I, 245; II, 505, 507. Démarches de S. Vincent pour la paix, I, 251. Missions de Normandie, II, 54. Projet de mission à Babylone, III, 148.
- 1641. Filles de la Charité établies au faubourg Saint-Laurent, visàvis Saint-Lazare, I, 171. Mission au village de La Chapelle, 247; II, 502. Établissement de la mission à Crécy, I, 319. Séminaire d'Annecy, premier grand séminaire, Ibid. La Mission autorisée à Rome, I, 319, 320; II, 72, 75, 307. Mission du faubourg Saint-Germain, II, 335 et suiv. Vision de la gloire de S. François de Sales et de Ste Jeanne de Chantal, 430. Religieuses bénédictines au faubourg Saint-Germain, 504.
- 1642. Conférence des Jeudis, au collège des Bons-Enfants, pour les écoliers en théologie de Paris, I, 187. Commencements d'un hôpital de forçats à Marseille, 191, 320. Séminaire des Bons-Enfants, 215. Prémière Assemblée générale et démission de S. Vincent; l'Assemblée refuse de l'accepter, III, 293.

- 1643. Exercices des Ordinands à Rome, I, 177; II, 307. Missions sur les galères de Marseille, I, 191; II, 48. Don de Louis XIII à l'œuvre des Enfants trouvés, I, 210. S. Vincent assiste Louis XIII à la mort, 252. Il entre au Conseil de conscience; sa règle de conduite, 256-259; II, 577, 580. Service qu'il y rend à l'Église, à l'épiscopat, etc., I, 259; II, 593, 598, 607. Opposition religieuse à Mazarin, I, 259; II, 583. Fondation de la Mission à Marseille, I, 320; d'un séminaire à Cahors, 321. Assistance en Lorraine, II, 504.
- **1644.** Le Supérieur de la Mission, aumônier perpétuel des Galères, I, 192. Fondation de la Mission de Sedan, 254, 321; de la Mission de Montmirail, 322. Mission en Bourgogne, II, 61.
- 1645. Services rendus à l'abbé Olier, I, 219. Séminaire de Saint-Méen, 322. Établissement de la Mission au Mans, *Ibid.* Fondation de la Mission de Tunis. Mission de Barbarie, 323. Établissement de la Mission à Gênes, 324; II, 89, 90. S. Vincent fait une grave maladie; un de ses Missionnaires offre à Dieu sa vie pour lui, I, 352. Services rendus par les Filles de la Charité aux Petites-Maisons de Paris, II, 453.
- 1646. S. Vincent songe à donner des règles aux Filles de la Charité. Première approbation de leur Institut par l'archevêque de Paris, I, 171. Établissement et organisation de l'hôpital de Marseille, 191, 321. Fondation de la Mission d'Alger. Philippe Le Vacher, 323, Nouveaux Missionnaires à Tunis, II, 121. Conversions d'hérétiques et de renégats à Alger, 122, 163. Le frère Barreau, consul à Alger, 125. S. Vincent fait établir un hôpital à Alger, Ibid, 126, 184. Voy. Alger. Les Missionnaires grands-vicaires de Carthage, 129, 149, 150, 156. Missions faites en Irlande, 186. S. Vincent fait condamner l'hérésie des Deux Chefs, 543.
- 1647. Jean Le Vacher consul et vicaire apostolique à Tunis, II, 123. Assistance aux pauvres esclaves de Bizerte, 140, 153. Voy. Bizerte.

VIN 70:

- 1648. Mémorable Assemblée en faveur des Enfants trouvés,
  I, 210. Mission de Madagascar. Nacquart et Gondrée,
  I, 323; II, 200 et suiv. Luttes contre le jansénisme, II, 12.
- 1649. Troubles de la Fronde. S. Vincent va trouver la Reine à Saint-Germain, et lui demande le départ de Mazarin, I, 267, 266. Visite des maisons de la Compagnie, 271; III, 406. Il tombe malade à Richelieu. Retour à Paris, I, 273, 274. Mort de Gondrée. Nacquart reste seul à Madagascar, II, 215.
- 1650. Services rendus aux Filles de la Croix, I, 263. Première intervention charitable en Picardie, 275; II, 509. Missions à Gênes, II, 93. S. Vincent inspire la pensée de recourir à Rome contre le Jansénisme, 547.
- 1651. Établissement de la Mission en Pologne, I, 170, 324; II, 243. Mort du prieur Adrien Le Bon, I, 278. Missions des îles Hébrides, 324, 325; II, 259 et suiv. Mort de Nacquart. Nouveaux missionnaires à Madagascar, II, 223. Secours en Champagne et en Picardie, 520, 637, 639. Lettre aux évêques pour les réunir dans une démarche commune auprès du pape contre le Jansénisme, 547 et suiv.
- 1652. Vincent prépare Bossuet à la prêtrise. Il l'invite à prêcher à Saint-Lazare, I, 177. Il continue de secourir la Champagne et la Picardie, 277; II, 509, 525. Il secourt les environs de Paris. Étampes, I, 281. Il nourrit les faubourgs de Paris, 284. Il fait lui-même le catéchisme aux pauvres qu'on reçoit à Saint-Lazare pendant la famine de 1652, 288. Son intervention politique dans les troubles de Paris, 290, etc., 300. Son esprit de charité et de pénitence au milieu des troubles, 291, 301. Manière de prêcher. Petite méthode, II, 16. Missions de Corse, 95 et suiv. Il encourage les docteurs qui vont à Rome et font condamner les cinq propositions, 560. Il aide à la réforme des abbayes, 599. Projet de mission en Amérique, III, 148.
- 1653. Sa conduite ferme et charitable contre le Jansénisme condamné, I, 303; II, 567. Sa conduite relativement à sa Compagnie; aux externes, I, 304; II, 569 et suiv. Hôpital du Nom-de-Jésus, I, 307. Premier dessein de l'Hôpital

- général, 311. Secours continués en Champagne et en Picardie. Voy. *Misère publique*. Il prend part aux travaux d'une mission, à l'occasion du Jubile de 1653, étant âgé de soixante-dix-huit ans, III, 140.
- 1654. Missions de Bretagne, II, 57. Martyrs à Alger. Pierre Borguni, 144 et suiv. Missions d'Écosse, 266. Secours continués en Champagne et en Picardie, 521. Il secourt les Irlandais réfugiés à Troyes, 524.
- 1655. Alexandre VII confirme et achève la constitution de la Compagnie de la Mission, I, 133. Missions autour de Paris, II, 35. Missions de Piémont, 105 et suiv. Constitutions des Filles de la Charité. Séance d'établissement. Explication des règles, 443, 462, 633.
- 1656. Mort des Missionnaires de Madagascar; Bourdaise, II, 224, 235; III, 147. Nouveaux désastres et naufrages, II, 239, 240. Projet de Mission en Arabie et au Mont-Liban, III, 148.
- 1657. S. Vincent assiste M. Olier à la mort, et préside à l'élection de son successeur, I, 221, 222. Il revendique le privilège du nom de la Mission, 132. Ouverture de l'Hôpital général. Il en refuse la direction, 315, 316. Mort de Bourdaise à Madagascar, II, 242. Services rendus aux Filles de la Providence, 464. Discours-rapport aux Dames de la Charité, 446. Compte rendu de l'œuvre des Enfants trouvés, 470.
- 1658. Mission de Metz, I, 325. S. Vincent donne des règles et des constitutions à sa Compagnie, 329. Distribution des règles, 334. Explications des règles, 336. Il fait une chute de carrosse très dangereuse, 353. Filles de la Charité à l'armée, II, 456. Il aide les capucins du Mont-Liban, III, 148. Perte de la ferme d'Orsigny, 244, 383, 384.
- **1659**. Infirmités et maladies, I, 355, 356. Hôpital de Sainte-Reine, II, 464.
- 1660. Mort de Portail, de M<sup>lle</sup> Le Gras, de l'abbé de Tournus,
   I, 344 et suiv. Derniers Missionnaires de Madagascar, II,

242; III, 427. — Projet de mission en Chine, III, 148. — Dernière maladie de S. Vincent, I, 356. etc. — Sa mort, ses funérailles, 364.

1664. Sa Vie écrite par Louis Abelly, I, 375.

1705. Commencement du procès de béatification, I, 376.

1712. Première ouverture du tombeau, I, 379.

**1729**. Fêtes de la béatification à Rome et en France, I, 383. — Deuxième ouverture du tombeau, 388.

1737. Canonisation, I, 384. — Histoire des reliques de S. Vincent de Paul, 389.

1789. Pillage de Saint-Lazare, I, 142, 391.

1792. Le corps de S. Vincent est retiré de Saint-Lazare et mis en sûreté, I, 392.

1806. Il est confié aux Filles de la Charité, I, 392.

1830. Translation solennelle des reliques de S. Vincent dans l'église des Prêtres de la Mission, I, 392 et suiv.

1885. Il est déclaré par Léon XIII patron des œuvres de charité (Bref du 12 mai), I, 472, 479.

2º Témoignages rendus à la mémoire de S. Vincent.

Hommages de vénération à sa mort de la part d'illustres personnages, I, 369; — de son confesseur sur la pureté de son âme, III, 102.

Témoignages rendus à la mémoire de S. Vincent: par le pape Alexandre VII, I, 363; — par le cardinal de Bérulle, I, 63, 64, 73; — par Bossuet, I, 177, 414; — par Loménie de Brienne, III, 250; — par les cardinaux Durazzo, Ludovisi, Bagni, I, 363; — par Fénelon, I, 54, 305; III, 14, 246; — par Fléchier, I, 419; — par le P. Fleuriau, jésuite, III, 72; — par l'abbé de La Pinsonnière, III, 14; — par M. de Lestoc, docteur de Sorbonne, I, 143, 147, 148; — par Alain de Solminihac, évêque de Cahors, I, 321; — par Tronson, I, 184; III, 46, 245; — par la reine Anne d'Autriche, I, 1; — par la reine de Pologne, III, 45; — par la présidente de Lamoignon, III,

704 V1S

45; — par les habitants de Châtillon et de Montmirail, I, 74, 87; — par ses paroissiens de Clichy, I, 47, etc.

Ses œuvres, II tout entier.

Ses vertus, III tout entier.

Vincent de Paul (Société de S.). Voy. Société.

Vincent (François), prêtre de la Mission, mort de la peste, à Gênes, III, 70, 425.

Vintimille du Luc (Charles-Gaspard de), archevêque de Paris. Il officie pontificalement à Saint-Lazare à l'occasion de la béatification de S. Vincent (1729), I, 383. — Il est chargé du procès de la canonisation du Bienheureux, 384. — Il officie solennellement à Saint-Lazare à l'occasion de cette canonisation (1737), 385.

Visitation (Ordre de la). S. Vincent est choisi par S. François de Sales et S<sup>10</sup> Jeanne de Chantal, pour supérieur des monastères de la Visitation à Paris, I, 99; II, 402; III, 318.

La première maison établie à Paris (1619); construction de l'église, dans la rue Saint-Antoine; mission aux ouvriers (1633), I, 100; II, 317, 403.— Trois autres monastères. S. Vincent en prend un très grand soin pendant trente-huit ans, I, 338; II, 404. - Comment il fut chargé par S. François de Sales de la direction de la maison de Paris, II, 404. -Confiance de Ste Jeanne de Chantal en S. Vincent, et pour sa conduite personnelle et pour celle de sa Congrégation. Lettres au Saint, 405 et suiv. - S. Vincent fait la visite des monastères de la Visitation à Paris et à Saint-Denis. Sa conduite en ces circonstances, 407, 428. - Ses règles de direction avec les religieuses, 400. — Son dévouement pour quelques religieuses malades ou affligées de quelques peines intérieures, 410, 427, 429. — Le Saint refuse l'entrée des monastères de la Visitation, même à des princesses et à des dames de la plus haute condition. Raisons de ce refus, 415, 418. — Il veille attentivement à les préserver des opinions du jansénisme, 412, 426. - S. Vincent leur fait accepter la direction, à Paris, de l'œuvre de la Madeleine pour les filles repenties, 423. - Guérison miraculeuse d'une religieuse, attestée par S. Vincent et obtenue par les mérites de S. FranVOC 705

çois de Sales, 426. — La part qu'il faut attribuer à S. Vincent dans ce miracle, 429. — Témoignage rendu par S. Vincent aux vertus de M<sup>mo</sup> de Chantal, 430. — Il recommandait aux religieuses l'union, et en indiquait deux moyens, III, 157. — Témoignage d'une religieuse sur la charité miséricordieuse de S. Vincent, 158. — Il se démet de la direction de la Visitation; il ne la reprend que par obéissance, 318.

Visites. Exemple de S. Vincent sur la manière de les faire et de les recevoir, I, 339. — Il n'en rendait que par nécessité, III, 491.

- au Saint-Sacrement. S. Vincent se rendait chaque matin devant le Saint-Sacrement, aussitôt après son lever, III, 102.

— Il y passait dans le jour les moments dont il pouvait disposer; s'y rendait avant de sortir et dans les voyages. Il conseille cette pratique, 108, 109. — S. Vincent lit à genoux devant le Saint-Sacrement, les lettres importantes qu'il reçoit, 108.

Viterbe, évêché d'Italie. Missions en ce diocèse, II, 79.

Vocation. Conduite prudente de S. Vincent quand on le consultait sur les vocations, I, 240. — Comment il faut résoudre cette question en faisant les exercices de la retraite, II, 348. — Persévérance. Aucun des Apôtres ne s'est dépouillé de son apostolat et n'en a quitté les fatigues, que pour aller en recevoir la couronne au ciel, III, 196. — Combien il importe de suivre un sage conseil; exemples, 344.

- à l'état ecclésiastique. La perte semble inévitable pour ceux qui osent y entrer sans être appelés, III, 297.
  - à la vie religieuse. Il faut, dans cet examen, suivre les maximes de l'évangile et non celles de la prudence humaine. On doit préférer les communautés les mieux réglées, II, 348. S. Vincent détourne un religieux tenté de passer dans un autre Ordre relâché, 604. Il détourne un autre religieux célèbre de briguer un évêché, 605. Il donne à un religieux les motifs de persévérer en sa vocation, III, 218. Il dissuade un religieux mécontent de porter ses plaintes à Rome. Sa religion est un vaisseau agité qui le conduira heureusement

706 VOY

au port, *Ibid.* — Il y a des croix partout; éviter celles qu'on trouverait en changeant d'état, 219.

Vocation des Missionnaires. Ils contribuent à vérifier la conduite de l'Esprit-Saint sur son Église, en travaillant à évangéliser les pauvres, I, 91. — Il n'y a que le diable qui puisse trouver à redire à cet état, 140. — S. Vincent se fit une loi inviolable de ne jamais dire une parole pour attirer quelqu'un dans son Institut. Sa doctrine particulière et ses recommandations à ce sujet, 237, 239, 240; III, 273. — C'est à nous de prier Dieu qu'il envoie de bons ouvriers en la moisson et à si bien vivre que nous leur donnions par nos exemples de l'attrait pour travailler avec nous, I, 239.

Support de S. Vincent même envers ceux dont la conduite était coupable, pour leur donner le loisir de se corriger, III, 261, 262. — Il n'y a que l'orgueil et la sensualité qui feront quitter la vocation à un Missionnaire, 311, 493, 469. — Lorsque quelqu'un se retirait de la Compagnie, S. Vincent souffrait comme si on lui eût arraché les entrailles, 225. — Infidélité d'un jeune Missionnaire qui entre dans les armées; il s'y fait bientôt après condamner à mort comme déserteur, 243. — Sa discrétion et son silence charitable sur ceux qui avaient quitté la Congrégation, 255, 256, 347. — Il admet de nouveau un Missionnaire qui lui rappelle qu'il lui a sauvé la vie dans un accident, 365.

Vœux de la Congrégation de la Mission. Approuvés par le pape Alexandre VII (Bref du 22 septembre 1655), I, 133; III, 238.

— Des Filles de la Charité, I, 170; II, 445.

Volonté de Dieu. Voy. Dieu.

Volonté propre. Y renoncer est un des principaux actes de la mortification, III, 392, 393.

Voyages. Avis donnés par S. Vincent à M<sup>11</sup> Le Gras, I, 161; II, 454. — Il avait coutume d'aller visiter le Saint-Sacrement, III, 109. — Avis à des Missionnaires : quatre choses à observer principalement dans les voyages, 465. — Affectueux accueil du Saint à ceux qui partaient ou revenaient, 466.

#### W

Watebled (Pierre), prêtre de la Mission. Supérieur au Mans. Victime de son dévouement au service des pauvres, pendant les guerres de la Fronde, III, 178.

Watel (François), supérieur général de la Congrégation de la Mission. Il provoque l'introduction de la cause de béatification de S. Vincent, I, 376; II, 675.

Werterford, évêché d'Irlande. Lettre de l'évêque pour solliciter la béatification de Vincent de Paul, II, 525.

White (François). Voy. Le Blanc:

## Z

Zèle.

# 1º Du zèle en général.

Le manque de zèle des prêtres pour les pauvres de la campagne est une objection que se fait un hérétique près de se convertir. La réponse de S. Vincent, I, 88. — L'Église requiert des ouvriers, mais des ouvriers qui travaillent, 126. — Bel exemple de quelques-uns des premiers Missionnaires, 140. — Celui-là seul qui connaît la rigueur de Dieu dans les enfers ou le prix du sang de J.-C. répandu pour une âme, comprend la grandeur des conversions, 233. — Si nous avions une étincelle de ce feu sacré qui embrasait le cœur de Jésus-Christ, demeurerions-nous les bras croisés, et délaisserions-nous ceux que nous pouvons assister? III, 152.

M. Nacquart, Missionnaire, écrit de Madagascar à S. Vincent, la parole de S. François-Xavier, « que font tant de docteurs dans les académies pendant que de pauvres infidèles demandent qu'on les sauve? », II, 221. — M. Bourdaise, Missionnaire à Madagascar, fait des vœux pour que tant d'ecclésiastiques capables, qui sont en France dans l'oisiveté, enten dent la voix des anges gardiens des infidèles: Si fuisses hic frater meus non esset mortuus, 235. — Paroles de zèle de M. Olier en mission: O Paris, tu amuses des hommes qui,

708 **Z**ÈL

avec la grâce de Dieu, pourraient convertir des âmes innombrables, II, 45.

# 2º Discrétion dans le zèle.

En S. Vincent le zèle était réglé par la prudence. Exemple, I, 54. — Le zèle n'est pas bon s'il n'est pas discret. S. Vincent défend à un Missionnaire d'Alger de travailler à la conversion des Turcs et des renégats, de peur de causer un grand mal pour un petit bien apparent, II, 151. — C'est une ruse du diable d'inciter les bonnes âmes à faire plus qu'elles ne peuvent, afin qu'elles ne puissent plus rien faire, 679. — Utilité des bons désirs, même lorsque les fruits n'y correspondent pas pour quelque empêchement involontaire, III, 139. — S. Vincent aimait mieux laisser un bien à faire que de l'accomplir malgré les supérieurs que cela regardait, 156. — Il faut regarder le corps comme un instrument de Dieu pour le salut de plusieurs et le conserver en cette vue, 230. — La vertu a deux vices à ses côtés; mais l'excès est louable en comparaison du défaut et doit être supporté, 463.

#### 3º Zèle de S. Vincent de Paul.

Il lui semblait au retour des Missions que les portes de la Ville allaient l'écraser, parce qu'il songeait aux âmes qui restaient à évangéliser, I, 139. - La charité de S. Vincent était tout embrasée du feu céleste que J.-C. est venu apporter sur la terre et ne demandait qu'à s'étendre, 307. — S. Vincent eût voulu mourir à la peine, « auprès d'un buisson en évangélisant dans quelque village », II, 30. — S. Vincent exprime le désir d'aller travailler dans les montagnes des Cévennes et d'y mourir, 43. — Il eût voulu aller servir Dieu parmi les infidèles, 119. - Il voudrait partir avec les Missionnaires qui vont à Madagascar, 205. — Combien il désire qu'on travaille à propager la foi, III, 11. - Ses plus ardents désirs étaient de graver le divin amour dans tous les cœurs, 44. — C'était un des caractères de la conduite de S. Vincent, 456. — Ses exemples et sa doctrine, III, 137 et suiv. — 1° Zèle ardent, 138. - S. Vincent âgé d'environ quatre-vingts ans estime que, quoique vieux et infirme comme il est, il doit avoir néan**ZÈL** 709

moins le désir d'aller aux Indes, dût-il mourir sur le vaisseau, 139. — Les marchands laissent-ils d'aller sur mer, et les soldats à la guerre à cause des plaies et de la mort même à laquelle ils s'exposent? 143. — 2° Zèle désintéressé. Il souhaitait comme Moyse, que tous fussent apôtres, 144. 3° Zèle constant et persévérant. Exemple pour les missions de Madagascar et de Barbarie, 146.

#### 4° Zèle des Missionnaires.

S. Vincent priait Dieu tous les jours deux ou trois fois qu'il nous anéantisse si nous ne sommes utiles pour sa gloire, I, 140; III, 126. — S. Vincent souhaite que tous ceux qui entrent dans la Compagnie y viennent dans la pensée du Martyre, I, 242. — Il déclare que le zèle des Missionnaires ne doit avoir d'autres bornes que la terre habitable, II, 119. - Il cite en exemple les Missionnaires enfermés à Varsovie pendant la guerre pour soigner les pestiférés, 249, 250. — Ardente exhortation du Saint à l'esprit de zèle, 255; III, 140. - Le Missionsionnaire sans zèle ne serait qu'un cadavre de Missionnaire et une carcasse de Saint-Lazare, II, 358. - Exemple des Missionnaires en Picardie, pendant la guerre (1651), 639. - Si notre zèle est bon, nous devons désirer que tout le monde prophétise, III. 28. - Qui dit un Missionnaire, dit un homme appelé de Dieu pour sauver les âmes. Explications, 127. - Il est impossible qu'un Missionnaire qui vit lâchement réussisse en sa condition et fasse une fin heureuse, 149. - Résister aux esprits mal faits ou lâches qui voudront abandonner les œuvres de la Compagnie, Ibid. - Regarder comme des antéchrists les lâches qui parleraient d'abandonner les emplois que Dieu a confiés à la Congrégation, 150. — Si quelques Missionnaires étaient obligés d'aller mendier leur pain ou de coucher au coin d'une haie et qu'on demandât : « Pauvre prêtre de la Mission, qui t'a réduit à cette extrémité? » quel bonheur de pouvoir répondre: « C'est la Charité! » 153. — Voy. Missions étrangères.

FIN DU TOME TROISIÈME ET DERNIER.

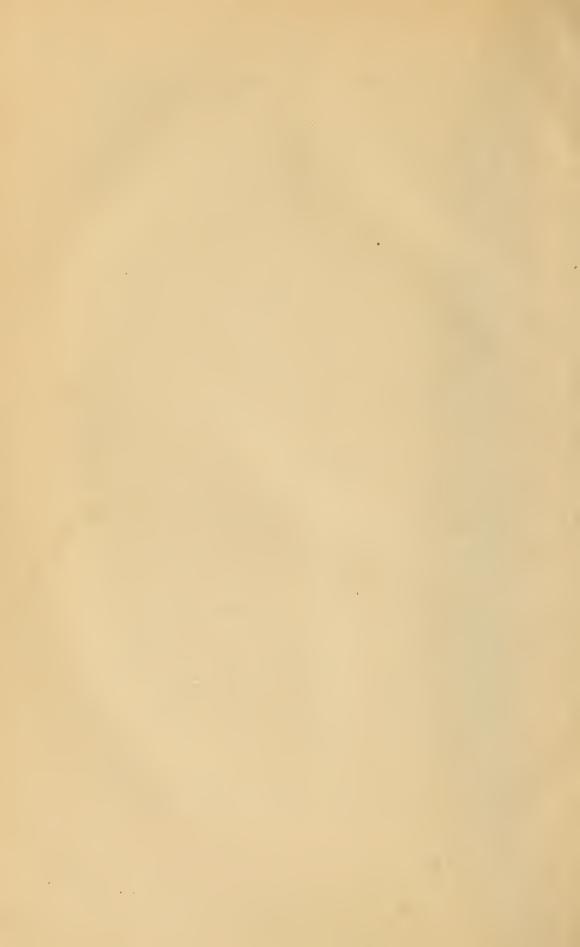

# $\begin{array}{c} \textbf{PARIS} \\ \textbf{IMPRIMERIE D. DUMOULIN ET } C^{ie} \end{array}$

5, Rue des Grands-Augustins, 5.











V.3 SMC

ABELLY, LOUIS,
1604-1691.

LA VIE DE S. VINCENT DE
PAUL: FONDATEUR DE LA
AZM-0728 (AWAB)



